

# HISTOIRE NATURELLE

# DU JURA

ET DES DÉPARTEMENTS VOISINS,

OUVRAGE COURONNÉ PAR TROIS MÉDAILLES D'OR ET UNE MÉDAILLE DE VERNEIS

TOME III.

# ZOOLOGIE VIVANTE,

PAR

# LE FRÈRE OGÉRIEN,

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE CHRÉTIERNE DE LONS-LE-SAUNIER, Mombre de plusieurs Academies et Sociétés savants

Volume Montal A. 610 Communicational description in the Communication of the Communication of



PARIS

VICTOR MASSON ET FILS, PLACE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE.

LONS-LE-SAUNIER,

- morert, imprimeur-libraire. 👼 Gauthier Prêres, imp.-libraires. 1863.



202.4 75.01

# HISTOIRE NATURELLE DU JURA

ET DES DÉPARTEMENTS VOISINS.



L. Linksyle

# HISTOIRE NATURELLE DU JURA

ET DES DÉPARTEMENTS VOISINS,

OUVRAGE COURONNÉ PAR TROIS MÉDAILLES D'OR ET UNE MÉDAILLE DE VERMEIL.

TOME III.

# ZOOLOGIE VIVANTE,

PAR

LE FRÈRE OGÉRIEN,

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE CHRÉTIENNE DE LONS-LE-SAUNIER, Membre de plusieurs Academies et Sociétés savantes.



# PARIS,

VICTOR MASSON ET FILS, PLACE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE. LONS-LE-SAUNIER.

a. ROBERT, IMPRIMEUR-LIBRAIRE. # GAUTHIER FRÊRES, IMP.-LIBRAIRES. 4863.

H. Monsieur d'ouguste Pruty, Président, et à Mesfueurs les Monstres du Connice agricole de Lons-le-Saunier.

# Messieurs,

Augused hui, après huit années d'un travail afudu, je puus livres à l'impreficion V. Scriscine varuselle du Juxa appliquée à l'industrie, à l'économie domestique et suitout à l'agriculture.

Ce modeste labeur, né seus l'impiration et le patronage de la Société d'Emulation du Iura, a été continué et se termine avec votre bienveillant concours.

E est dans le sein de votre institution agricole, c'est dans mes relations si agricables avec un grand nombre de ses membres, que j'ai pu completa les renseignements dont mes longues pérégunations à travers nos belles campagnes m'avaient fourne les premiers elements.

En vous dédiant, Mefueurs, la partie zoologique de ce travail, je suis heureux d'accomplir tout à la foir un acte de justice et de reconnairsance.

Daignez agrier, Monsieur le Prosident et Mefricus, cette dédicace et l'hommage de ma respectueuse reconnaifrance.

Lons-le-Saunier, le 24 mars 1862

F" OGÉRIEN.

# AVANT-PROPOS.

# COUP D'ŒIL SUR LA ZOOLOGIE DU JURA.

La Zoologie est l'histoire naturelle des animaux vivants.

Les animaux sont des êtres qui se nourrissent, se reproduisent, sentent et se meuvent.

On appelle faune la description des animaux qui vivent dans une même contrée.

Parmi les départements qui entourent le Jura, ceux du Doubs et de l'Ain, par leur position sur une même chaîne de montagnes, ont à peu près la même faune; la Côte-d'Or, la Haute-Saône et Saône-et-Loire sont moins riches en mollusques, en reptiles et particulièrement en oiseaux.

Dans le Jura, les mammifères sauvages à fourrure et à gibier diminuent chaque année en espèce et en individus, par la chasse active qu'on leur fait.

Les populations nocturnes des petits insectivores, musaraignes et crocidures, semblent au contraire se développer tous les jours et envahir les surfaces qui en étaient autrefois privées.

Les rongeurs, mulots, rats, etc., suivent la même progression, et

bientôt de la cave au grenier, surtout dans les villes, toutes les habitations se verront infectées de ces myriades d'hôtes incommodes, qui dévorent tout et savent se soustraire par la ruse, l'agilité et la petitesse de leur corps, aux divers agents qu'on emploje à leur destruction.

Les ruminants sauvages ne sont représentés que par quelques rares individus, qui échappent difficilement au plomb de nos impitoyables chasseurs. Les ruminants domestiques, au contraire, augmentent prodigieusement en nombre depuis quelques années; le lait, le fromage, la viande et le travail qu'il nous fournissent expliquent cette progression.

Par opposition, les pachydermes solipèdes domestiques diminuent de plus en plus : on leur préfère avec raison le bœuf et la vache.

Quant aux oiseaux, le grand nombre d'espèces et d'individus sédentaires, de passage régulier, ou erratiques, qui sillonnent le Jura surtont au printemps et à l'automne, semble être considérablement diminié.

La tribu des rapaces diurnes voit disparaître chaque jour ses grands représentants, à la satisfaction générale des propriétaires de basse-cour.

Cependant les tribus des granivores et des insectivores pullulent réellement, depuis huit ou dix ans, sur nos terres cultivées.

Les gallinacés sauvages ont diminué notablement depuis quinze ans, par les soins que prennent les chasseurs d'en fournir nos marchés et nos tables.

Les gallinacés domestiques sont devenus le complément indispensable de toute ferme bien tenue; ils forment même une branche importante dans l'èconomie domestique du bas Jura, oû, depuis quelques années, on s'est occupé assez heureusement de leur amélioration. Les palmipèdes, migrateurs par excellence, arrivent souvent en colonnes nombreuses sur nos eaux, qu'ils animent par leurs évolutions bizarres et qu'ils laissent ensuite solitaires, non sans avoir fourni leur tribut à notre alimentation.

Ils sont surtout abondants en Bresse et sur les lacs solitaires des hautes régions, au double passage de printemps et d'autonne.

Parmi les échassiers, un grand nombre d'espèces ne font que passer sur le département; leurs migrations semblent avoir diminué d'importance depuis quelques années.

Quant aux reptiles, ils sont relégués par les défrichements aux rocailles du premier plateau, qu'ils hantent particulièrement. Cependant, la vipère se multiplie étonnamment depuis quelques années dans la forêt de Chaux.

Les batraciens, qui pullulent en tout temps dans les eaux stagnantes de la Bresse, servent à la nourriture des oiseaux aquatiques, et les cuisses de grenouilles à l'alimentation de l'homme.

Les poissons ont augmenté en espèces et en individus depuis la jonction du Rhône et du Rhin par le canal du Doubs; leur valeur commerciale a dininué pendant quelques années; mais la cherté actuelle de l'alimentation animale leur donne un prix qu'ils n'avaient jamais atteint. La suppression progressive des étangs de la Bresse jurassienne ne tardera pas à leur faire acquérir un prix qu'iles rendra inaccessibles aux classes laborieuses.

La pisciculture, riche d'avenir dans notre Jura, pourra multiplier presque indéfiniment les espèces que nous possèdons, et nous doter d'espèces nouvelles que comporte la topographie de nos cours d'eau.

Les articulés (insectes, araclinides, etc.) sont très-nombreux en espèces et en variétés dans nos diverses régions; certaines espèces nuisibles causent des ravages qui compromettent ou anéantissent souvent toute une sorte de récolte.

Les mollusques couvrent réellement le sol de notre Jura, tant ils sont nombreux. L'épaisseur et la taille de leur test, souvent nuancé des couleurs les plus vives et les plus variées, annoncent leur bien-être sous toutes ses faces.

# PUBLICATIONS SUR LA ZOOLOGIE DU JURA.

Les imprimés sur la Zoologie pure du Jura forment à peine en totalité 30 à 40 pages; en voici la nomenclature, avec la liste d'autres travaux contenant d'utiles renseignements zoologiques:

M. Givtraxt, docteur-médecin, chevalier de la Légion d'honneur, membre de plusieurs sociétés savantes: 1º Considérations sur quelques mammiferes du Jura (Annuaire de 1810); 2º Liste des oiseaux qui nichent dans le Jura et l'habitent toute l'année (Ann. de 1810); 3º Liste des serpents, poissons, insectes, vers (Id. j.d., 18 pages).

M. Munira, docteur-médecin à Foncine-le-Haut, membre de plusieurs sociétés savantes: 1º Notes sur la Zoologie du Jura (Annuaire de 1845); 2º Manuel des fromageries, fort vol. in-8º, 1858.

M. Pyot, docteur-médecin, membre de plusieurs sociétés savantes : 1º Statistique générale du Jura, 4 vol. in-8º, 1838; 2º Statistique du canton de Clairvaux, brochure in-8º, 1835.

# COLLECTIONS ZOOLOGIQUES FORMÉES DANS LE JURA.

#### MAMMIFERES.

Le département renferme un hon nombre d'espèces de manmifères, surtout de petits carnassiers et rongeurs dont la collection serait trèsintéressante au point de vue agricole et économique; cependant il n'existe pas de collection spéciale en ce genre dans le département. Le Musée du chef-lieu renferme seulement quelques individus indigènes monstreussement empaillés. Les collections particulières possèdent presque toutes quelques carnassiers: putois, fouines, renards, etc. Cette lacune, regrettable sous plus d'un rapport, peut s'expliquer par la difficulté de préparer les échantillons, et par l'espace qu'exigent un certain nombre d'entre eux.

#### OISEAUX.

Le grand nombre d'espèces d'oiseaux que fournit le département permet de recueillir en peu d'années une collection ornithologique du plus baut infertés, surotus si le collectionneur chasse à portée du Doubs, d'un étang ou d'une forêt de sapin. La meilleure époque pour la chasse à collection est le printemps avant les nichées, à l'automne à l'époque des migrations, et en hiver.

Les collections d'oiseaux sont nombreuses sur le Jura, mais presque toutes laissent beaucoup à désirer sous le rapport de la préparation. L'empaillage ou le montage des animaux est une science qui demande une grande connaissance des mœurs de l'animal et une longue pratique.

La plupart des préparateurs bourrent de paille ou de coton une peau emplumée ou poilue, pour en constituer un raide mannequin ou une caricature dont la ressemblance avec l'original n'est que dans la couleur de la robe.

Pour la conservation des couleurs et des échantillons, il est essentiel de visiter tous les individus deux fois par an et de les loger dans des vitrines hermétiquement fermées.

Les principales collections d'oiseaux formées sur le Jura sont celles de : MM. Champay, membre de plusieurs sociétés savantes, à Lons-le-Saunier

CHOMERRAU DE SAINT-ANDRE fils, officier d'artillerie, à Lons-le-Saunier;

DE CHALAIN, au château de Chalain;

Maur, pharmacien à Dole; Mornay, à Cornod :

Passaquay, docteur-médecin, à Lons-le-Saunier;

Rossignol, membre de plusieurs sociétés savantes, à Pierre (Saôneet-Loire); c'est la plus complète de toutes celles ci-mentionnées. Nous ajoutons celle du Musée de Lons-le-Saunier, qui est seulement commencée.

### COLLECTIONS D'OEUFS D'OISEAUX.

Rien de plus simple à organiser, de moins coûteux et de plus agréable à l'œil que ces coîlections. Il suffit de se procurer, avant l'incubation, deux ou trois œufs de chacune des espèces d'oiseaux qui nichent dans le département. Pour vider l'œuf de son contenu, on le perce aux deux houts avec une aiguille fins; en soufflant par le gros hout, le liquide ovaire s'échappe lentement et l'œuf se trouve vidé. Après ce premier travail indispensable, on passe à travers l'œuf, par les trous, un fil de soic rouge qui sert à suspendre l'échantillon à de petits crochets sous les rayons d'une vitrine, d'une bibliobleque, etc.; sur la tranche des rayons, on place l'étiquette annonçant le genre, l'espèce d'oiseau auquel l'œuf appartient, les limites extrèmes du nombre d'œufs par nichée, la position du nid, la localité et l'abondance.

Le grand nombre d'oiseaux qui nichent dans le département permet de faire en peu d'années une belle récolte. Ce genre de collection est actuellement très à la mode, surtout depuis la publication des belles monographies coloriées des œufs des oiseaux d'Europe, par M. Lestvre.

Nous ne connaissons pas de collections ovologiques séricuscs dans le Jura; la plupart des collections d'oiscaux présentent quelques œuss dont l'ensemble ne peut mériter le nom de collection.

## REPTILES, BATRACIENS ET POISSONS.

Ces collections, faciles à organiser, demandent peu de temps et de soin pour la conservation. On choisit des bocaux en verre blanc de même forme (éprouvette) et de différentes tailles, qu'on remplit d'alcool réduit à 30°.

Avant de loger l'échantillon dans le bocal assorti à sa taille, il est tres-important de le laisser dégorger quelques jours dans de l'alcool à 35°. Les bocaux se ferment ensuite soigneusement, pour empêcher l'évaporation du liquide, soit avec de bons liéges bien lutés, soit, ce qui est infiniment plus commode et plus sûr, avec des capuchons en caoutchouc. Les étiquettes se placent, vers le haut du vasc, sur des cartons de même dimension.

On pourrait former sur le Jura une collection de reptiles, batraciens et poissons, présentant au moins quatre-vingt-dix espèces et un grand nombre de variétés. Elle offrirait d'importantes données pour l'économie domestique.

#### INSECTES ET PAPILLONS.

Les collections d'insectes et de papillons sont très-faciles à organiser, attendu qu'elles ne demandent que du soin pour la récolte et l'organisation, et de bonnes vitrines fermant hermétiquement pour les abriter contre la poussière et les insectes destructeurs. Cependant leur bonne conservation caige de fréquentes visites individuelles, ce qui devieut un assujétissement si les échantillons sont nombreur.

Les vitrines sont de petits casiers profonds de 0º 04, facilement transportables, qu'on suspend contre les murs d'une chambre bien saine. Chaque insecte est traveré sur l'élytre gauche par une longue épingle fine, confectionnée espris, qu'on plante avec des bruxelles contre le fond du casier, qui doit être garni de biége ou de tilleul recouvert de papier ou de peinture. Les vacuoles du liége servent très-souvent de retraite aux insectes destructeurs; ji vaudrait mieur se servir de planches en tilleul plongées pendant quelques jours dans une dissolution d'auton fire l'étiquette avec une courte épingle au bord de la boite, au-dessus de l'échantillon. On doit soustraire les casiers à une trop vive lumière, qui à la longue altère considérablement les couleurs.

Les principales collections d'insectes formées sur le Jura sont celles de :

MM. De Lestard, à Lons-le-Saunier; CLoz, peintre à Lons-le-Saunier; Mare, pharmacien à Dole; CHARPY, notaire à Saint-Amour (Papillons); Musée de Lons-le-Saunier.

#### MOLLUSQUES. — COQUILLES.

Ce genre de collection coûte peu de soin, de temps et de numéraire, et exige peu de place. Les Monts-Jura, presque entièrement formés de couches calcaires aimées des mollusques, renferment un nombre considérable d'espèces et de variétés de coquilles, qui sont numériquement abondantes en individus de toutes tailles. Les rivières donnent en quantité de belles espèces, dont quelques-unes sont rares partout ailleurs.

La récolte des coquilles doit se faire particulierement au printemps et à l'automne, le matin au lever du soleil, ou le soir après son coucher, ou après une légère pluie. Il ne faut récolter que les individus vivants et adultes, c'est-à-dire entièrement formés, ce qu'on reconnait à un hour-relet qui borde ordinairement la houche de la coquille chez l'adulte. Quelques espèces très-fragiles ont besoin d'être mises à part dans des flacons, jusqu'à leur classement en collection.

Pour extraire l'animal de la coquille, ce qu'il est indispensable de faire pour les espèces un peu grosses, on jette les mollusques récoltés dans de l'eau houillante. Dix minutes après on les retire, puis, avec une pince ou une épingle recourhée en crochet, on extrait facilement chaque animal de sa loge testacée. Après dessiccation de ce test ou coquille, on le met en magasin d'échange ou en collection.

Les échantillons de coquilles sont collés sur d'épais cartons d'une même largeur et d'une longueur en rapport avec le nombre et la grosseur des individus qu'ils doivent porter. Il est bon de mettre les diverses variétés d'une même espèce sur un même carton, Jorsque le nombre n'en est pas trop grand. On doit coller les coquilles de manière à présenter aux yeux la bouche et la partie opposée.

On écrit ensuite très-lisiblement, sur le bord du carton, le nom du genre ct de l'espèce, le nom d'auteur, l'habitation de l'individu, la localité et l'échelle d'abondance.

Il existe dans le Jura un bon nombre de collections de coquilles, renfermant presque toutes des espèces marines fluviatiles et terrestres départementales. C'est un tort: les collections locales, étant de beaucoup plus importantes que les autres, doivent toujours figurer à part dans les collections des particuliers. Les principales collections de coquilles qui existent dans le Jura appartiennent à :

MM. Bonjour, à Lons-le-Saunier. Collection Locale.

CHARPY, à Saint-Amour. Col. Locale.

Guirand, à Saint-Claude. Col. Locale. Gouget, à Dole. Col. Locale et Exotique.

FAIVRE, à Saint-Lamain. Col. Locale.

MARTINET, à Lons-le Saunier. Col. Locale et Exotique.

Buchin, à Conliége. Col. Locale et Exotique.

F. Ogerien, à Lons-le-Saunier. Col. Locale et Exotique.

Frère Agapet, visiteur des Écoles chrétiennes à Dole. Col. Locale et Exotique.

Musée de Lons-le-Saunier. Locale et Exotique.

Musée de Dole. Exotique.



# RENSEIGNEMENTS ET COLLECTIONS

RECUS EN COLLABORATION

#### A L'HISTOIRE NATURELLE DU JURA

## De la part de :

M. Bartie de Sanya-Fare, chevalier de la Légion d'honneur, conservateur des caux et forèts, etc. : 4º Un grand nombre de listes méthodiques et annotées, fournies par les brigadiers forestiers, sur les mammifères sauvages, les poissons, les repulse et les oiseaux des diverses régions du Jura; 2º Envoi de plusieurs mollusques fluviatiles ou terrestires très-remarquables, recueillis par les gardes. M. Bassis, capitaine en retraite à Dijon, chevalier de la Légion d'honneur, membre de plusieurs sociétés avantes : 1º Liste méthodique et annotée des coquilles du Jura que renferme sa riche collection conchyliologique; 2º Note sur une collection de coquilles terrestres vivantes, recue par lui des environs de Champagnole de la part de M. Bonjour.

M. Bavoux, ex-instituteur: Liste des poissons ou des reptiles observés ou pris par lui dans les environs de Lons-le-Saunier et dans l'Ain.

M. Bonjora (Jacques), membre de la Société géologique de France, conservateur du musée de Lons-le-Saunier, etc. : 1º Deux envois de mollusques des environs de Sirod; 2º Communication de deux mémoires manuscrits sur l'ornithologie et la mammalogie du Jura.

M. Ch. Bourqueney: Liste méthodique et renseignements sur les oiseaux observés par lui dans les environs de Foncine-le-Haut.

M. Charpy, notaire à Saint-Amour, membre de plusieurs sociétés savantes: 1º Diverses coquilles vivantes; 2º Deux listes et renseignements sur les mollusques de sa belle collection de coquilles du Jura; 3º Liste des lépidopères recueillis par lui sur le Jura.

M. CHOMEREAU DE SAINT-ANDRÉ fils, officier d'artillerie: 1º Renseignements sur les oiseaux et les mammifères des environs de Verges; 2º Liste des oiseaux et des poissons qui fréquentent le lac de Chalain.

M. Ctoz (Louis), peintre à Lons-le-Saunier, membre de plusieurs sociétés savantes: 1º Divers mollusques très-beaux, des environs de la ville chéf-lieu; 2º Divers renseignements sur les insectes; 3º Dessin de coquilles vivantes remarquables.

M. CLOZ (Auguste), peintre à Lons-le-Saunier: 1° Dessin de quelques reptiles; 2° Renseignements et collaboration entomologiques.

M. COINDER, naturaliste, ex-préparateur au Musée de Lyon, membre de plusieurs sociétés savantes : 1º Renseignements sur les poissons qui remontent la Saône et le Rhône; 2º Diverses notes sur les reptiles des départements de l'Ain et du Rhône.

M. Davin, inspecteur des contributions directes, membre de la Société d'émulation du Jura: Diverses coquilles vivantes très-belles, des hautes montagnes.

M. DEFRANCEX, président de la Société d'émulation du Jura, etc., inspecteur des contributions indirectes: Quelques mollusques vivants.

- M. DE LESTARD, membre de plusieurs sociétés savantes: 1º Divers mollusques très-beaux; 2º Renseignements sur les reptiles; 3º Liste méthodique explicative des insectes de sa collection, trouvée sur le Jura.
- Le Frère Directeur des écoles chrétiennes de Conliége : Divers mollusques vivants.
- Le Frère Directeur des écoles chrétiennes de Dole : 1º Liste synonymique des poissons observés et pèchés annuellement dans le Doubs ; 2º Plusieurs envois de belles et nombreuses coquilles terrestres fluviatiles, recucillies dans les environs de Dole.
- Le Frère Directeur des écoles chrétiennes de St-Laurent-en-Grandvaux: Trois envois de nombreuses et magnifiques coquilles vivantes, terrestres et autres, recueillies dans les environs de St-Laurent.
- Le Frère DIRECTEUR des écoles chrétiennes de Sellières: Deux envois de nombreuses et belles eoquilles vivantes, recueillies aux environs de Sellières.
- M. Dous (Charles), préparateur naturaliste: 1º Liste des oiseaux observés ou préparés par lui, provenant des environs de Dole; 2º Liste des poissons observés ou pêchés par lui dans le Doubs et ses affluents; 3º Liste des espèces d'oiseaux tués sur le Jura et préparés par lui à Lons-le-Saunier.
- M. FAIVRE, maire à St-Lamain: 1º Liste des oiseaux observés par lui dans la Bresse et aux environs de Sellières; 2º Divers renseignements sur les mollusques des mêmes contrées.
- M. FAYLER fils, à St-Claude: Liste des oiseaux de passage ou sédentaires dans les environs de St-Claude.
- M. Gouser, docteur-médecin à Dole, chevalier de la Légion d'honneur, membre de plusieurs sociétés savantes: 1º Renseignements sur les mollusques du Jura de sa riche collection; 2º Quelques mollusques rares et beaux.
- M. Ed. Guaxon, professeur au collège de St-Claude, membre de la Société géologique de France, etc., etc., tr- Une collection de mollisques vivants trouvés dans les environs de St-Claude; 2º Liste et divers renseignements sur cette collection; 3º Note sur les poissons et replies de la même localité.
- M. JOURDAN, chevalier de la Légion d'honneur, directeur du Musée

- de Lyon, membre de plusieurs sociétés savantes, etc.: Envoi d'une espèce de poisson vivant trouvé dans l'Ain à Champagnole.
- M. Liebrein, employé dans les contributions indirectes : Un cuvoi de coquilles vivantes de la Valouse.
  - M. Maus, pharmacien à Dole : 4° Liste méthodique et explicative des oiseaux de sa riche collection ornithologique du Jura ; 2º Liste des espèces d'oiseaux rares empaillés par lui dans l'espace de vingt années; 3º Reuseignements sur les insectes du Jura composant sa belle collection.
  - M. Morel, chevalier de la Légion d'honneur, ancien élève de l'École polytechnique, maire d'Arinthod, etc.: Un très-important travail sur les mammifères, oiseaux, reptiles et poissons observés par lui dans le cauton d'Arinthod.
  - M. MULSANT, chevalier de la Légion d'honneur, professeur d'histoire naturelle au lycée de Lyon, etc.: Catalogue méthodique et annoté sur les insectes du Rhône et de l'Ain.
  - M. Munier, docteur-médecin, membre de plusieurs sociétés savantes : Liste des oiseaux observés par lui dans la haute montagne.
  - М. Nobot, directeur du Musée d'histoire naturelle de Dijon, membre de plusieurs sociétés savantes: Renseignements sur les poissons pêchés à l'embouchure du Doubs.
    М. Радър, fondateur et ancien conservateur du Musée de Lons-le-
  - le-Saunier, membre de plusieurs sociétés savantes : Liste des oiseaux tués sur le département et préparés pour le Musée depuis sa fondation.
  - M'le Relave: 4° Une collection de très-belles coquilles vivantes de la Bresse; 2° Renseignements sur les mollusques de la Seille.
- M. Robert (Zéphirin), archiviste à la préfecture du Jura, etc.: 1º Une synonymie patoise d'un certain nombre d'animaux du Jura ; 2º Renseignements statistiques.
- M. Romon, artiste vétérinaire à Lons-le-Saunier: Renseignements sur les races et variétés d'animaux domestiques du Jura. M. l'abbé Roser, curé à Aiglepierre: de jolis mollusques de la Bresse.
- M. Rossacosa, naturaliste preparateur à l'irre: 1ª Liste méthodique et explicative des oiseaux de sa riche et belle collection formée dans la Bresa; 2º Liste explicative des mammiferes renountées ou préparée par lui aux environs de Pierre; 3º Manuscrit de 80 pages sur l'abondance.

la nidification et les migrations des oiseaux dans la Bresse; 27 ans d'observation.

- M. Ruppira, à Dole: 1º Collection très-remarquable des poissons du Doubs; 2º Notes sur la pêche des poissons du Doubs; 3º Liste synonymique des poissons de la même rivière.
- M. Terver, conchyliologiste à Lyon, membre de plusieurs sociétés savantes: Détermination d'un certain nombre de coquilles vivantes douteuses.
- M. Zédet, docteur-médecin, membre de plusieurs sociétés savantes : t° Renseignements sur les reptiles du Jura ; 2° Renseignements sur divers mammifères du même département.



Séd. Sédentaire.

# ABRÉVIATIONS GÉNÉRALES RENFERMÉES DANS CE VOLUME.

| CC. | Très-commun. | R.  | Rare.              |
|-----|--------------|-----|--------------------|
| C.  | Commun.      | RR. | Très-rare.         |
| AC. | Assez commun | 1   | Signe de certitude |
| AR. | Assez rare.  | ?   | Signe de doute.    |

# Pour les oiseaux et les poissons.

C. Nageoire caudale.

Id. ventrale.

| Err. | Erratique.  |                  | A.                       | Id.     | anale.               |
|------|-------------|------------------|--------------------------|---------|----------------------|
| H.   | Serencontre | pendant l'hiver. | D.                       | Id.     | dorsale.             |
| P.   | Id.         | au printemps.    | Dt, I                    | D2, D3: | 1re, 2e, 3e nageoire |
| E.   | Id.         | en été.          | dorsale.                 |         |                      |
| Α.   | Id.         | en automne.      | P. Nageoires pectorales. |         |                      |

Niche dans le département.

v. Les noms d'auteurs sont toujours placés entre parenthèses et ordinairement en abrégé.

# ZOOLOGIE.

# INTRODUCTION.

La Zoologie comprend :

1º L'Anatomie et la Physiologie comparées, ou l'étude des divers organes, leurs rapports réciproques et leurs fonctions dans l'entretien de la vie, soit dans le même animal, soit dans les différentes classes d'animaux;

2º La Zoologie descriptire. Elle traite de la classification des animaux, des caractères propres à les distinguer, de leurs mœurs et de leur utilité.

### PREMIÈRE DIVISION.

# ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE COMPARÉES.

On distingue dans les animaux :

1º Des parties élémentaires;

2º Des organes résultant des divers modes de combinaison des parties élémentaires.

# PARTIES ÉLÉMENTAIRES.

parties solides ou tissus.

Ainsi nommées parce qu'elles ont une espèce de texture; on les subdivise en tissu cellulaire, nerveux, musculaire, glanduleux et vasculaire.

parties liquides Sang, sueur, bile, salive, larmes, etc.

Le tissu cellulaire constitue les os, les cartilages, la corne, les cheveux, etc.;

Les tendons, les ligaments, etc.;

Les membranes séreuses qui enveloppent le corps, muqueuses tapissant les canaux de la respiration et de la digestion.

Le tissu nerveux forme le cerveau, la moelle et les ganglions,

Le tissu musculaire forme les muscles ou vulgairement la chair-

Le tissu glanduleux forme les glandes ou sacs destinés à fabriquer certaines humeurs : bile, salive, etc.

Le tissu vasculaire forme les vaisseaux qui charrient le sang et autres liquides nourriciers du corps.

Ces tissus, combinés de diverses manières, constituent les organes. Tous les organes dont les fonctions concourent au même but, forment un appareil. Ces appareils exécutent les différentes fonctions qui constituent la vie.

# FONCTIONS DES ANIMAUX.

Elles sont au nombre de trois :

1º Fonctions de nutrition, au moyen desquelles l'animal convertit en sa propre substance les aliments dont il se nourrit;

2° Fonctions de relation, qui ont pour but de mettre en rapport. l'animal avec ce qui l'entoure, en vertu de la sensibilité et de la motilité;

3° Fonctions de reproduction, qui ont pour but de reproduire et de perpétuer l'espèce.

# FONCTIONS DE NUTRITION.

On peut les ramener à trois principales :

1º Digestion, ou conversion des aliments en un fluide propre à nourrir le corps;

2º Respiration, fonction par laquelle les fluides de la digestion sont changés en sang au contact de l'air introduit dans le corps; 3º Circulation, fonction par laquelle le sang, vivifié par l'air, est conduit par les artères dans tous nos organes pour les nourrir, et repris par les veines pour être soumis de nouveau au contact de l'air dans les poumons.

#### ORGANES DE LA NUTRITION.

Ils constituent trois principaux appareils, savoir:

- 1º L'appareil digestif, destine à élaborer la nourriture;
- 2º L'appareil respiratoire, destiné à introduire dans le corps l'air nécessaire à la vivification du sang;
- 3º L'appareil circulatoire, destiné à conduire le sang dans toutes les parties du corps, et à l'y reprendre pour le soumettre au contact de l'air dans les poumons.

#### FONCTIONS DIGESTIVES.

- La digestion peut être considérée :
- I. Relativement aux organes;
- II. Relativement aux matériaux (aliments);
- III. Relativement au mécanisme qui préside à son accomplissement.

# I. ORGANES DE LA DIGESTION.

Les principaux organes de la digestion sont : 4° la bouche, renfermant les dents qui broient ou triturent; 2° le pharynx ou arrièrbouche, partie supérieure du canal alimentaire; 3° l'essophage, conduit cylindrique faisant suite au pharynx; 4° l'estomac, poche dans laquelle s'arrêtent les aliments pour y subir une première digestion; 5° l'intestin grêle, tube rétréci et très-long (ordinairement sept fois la longneur du corps); on le divise en aloudéwum, jéjanum et iléon; 6° le gross intestin, d'un dismètre plus grand que le précédent, offrant une suite de rensfements; on le divise en occeum, colon et rectum:

Les annexes de la digestion sont : 1º Dans la bouche, les glandes salivaires servant à donner la salive, dont deux parotides entre la

mâchoire inférieure et le trou auditif, deux sous-maxillaires, et deux sublinguales situées sous la langue entre les branches de la mâchoire; 2º Les follicules gastriques, glandes situées tout autour de l'estomac, donnant le suc gastrique; 3º Le foie, glande très volumineuse placée au-dessus de l'estomac, à droite, donnant la bile qui se déverse dans le duodénum; 4º Le pancréas, derrière l'estomac, déversant le suc pancréatique dans le duodénum.

#### II. MATÉRIAUX DE LA DIGESTION.

Les matériaux de la digestion se nomment aliments.

Les aliments sont tirés des végétaux ou des animaux; les minéraux ne fournissent que des assaisonnements, des médicaments ou des poisons.

Les aliments animaux, caractérisés surtout par la présence de l'aote, sont, à volume égal, les plus nourrissants; on les appelle réparateurs ou plastiques. Les aliments végétaux, renfermant peu ou pas d'azote, sont dits respiratoires ou accessoires. On anoelle carariove l'animal qui se nourrit ordinairement de

chair; insectivore, d'insectes; herbivore, d'herbes; frugivore, de fruits; et omnivore celui qui, comme l'homme, mange de tout.

# III. MÉCANISME DE LA DIGESTION.

Il offre à considérer :

Les phénomènes anieurs à la digestion.

La préhension des aliments, action par laquelle les aliments sont portés ou introduits dans la bouche. La mastication et l'insalivation, action par laquelle ils

sont divisés par les dents et humectés par la salive.

La déglutition, action par laquelle les aliments sont avalés et passent par le pharynx et l'œsophage pour se rendre dans l'estomac. éno- II. Les phénomènes écu- digestifs proprement di ion. Digestion stomacale ou chymification. Les aliments sont pénétrés dans l'estomac par le suc gastrique, qui les transforme en une pâte homogène appelée chyme; les contractions musculaires de l'estomac poussent le chyme dans le duodénum.

Digestion intestinale ou chylification. Le chyme, arrivé dans le duodénum, se pénètre de bile et de sue paneréntique dont le résultat donne: 1º le chyle, qui seul doit être changé en sang; 2º les matières fécales, non nutritives.

Les contractions musculaires intestinales font descendre plus avant dans les intestins les deux résultats de la digestion, où le chyte est absorbé par les vaisseaux chylières qui le déversent dans la circulation sanguine, et où les matières fécales sont expulsées.

Modifications de l'appareil digestif dans la série animale.

La préhension des aliments s'opère d'une manière très-diverse : les uns se servent de leurs pattes ou de leurs griffes, d'autres ont des tentacules. L'éléphant se sert de sa trompe, le cheval de ses lèvres, quelques-uns de leur langue extensible, comme les pics. La plupart se servent de leurs dents ou autres instruments buccaux.

Mammiferes. Presque tous les mammiferes ont des dents. Les uus, dont le système dentaire est complet, en ont de trois sortes : des nicisieres, des canines, des molaires ou grosses dents. Chez d'autres, les canines, les incisives ou même ces deux sortes de dents font défaut.

Chez un petit iombre, toutes les dents manquent. Tantôl la couronne des molaires offre une surface soit plane, soit inégale, destinée à triturer, broyer, mâcher, et on les nomme mâchelières; tantôt elles sont comprimées, tranchantes et faites pour couper la chair ou pour briser les os: elles prennent le nom de carnassières. Leur conformation si variée révêle au naturaliste le gonre de vie de ces animaux, et lui fournit d'utiles et d'infaillibles moyens de classification. L'appareil salivaire est en général moins développé chez les carnivores que chez les herbivores, ces derniers faisant usage d'aliments sur lesquels la salive est surtout nécessaire.

La déglutition des mammiféres s'opère comme chez l'homme. Le tube digestif des carnassiers est en général court et simple, les aliments animaux étant promptement et facilemement transformés; ils n'ont ordinairement qu'une poche stomacale; les herbivores, au contraire, en ont plusieurs.

Chez quelques pachydermes, on compte jusqu'à trois poches à la suite les unes des autres. Les ruminants en ont quatre, dont trois communiquent avec l'œsophage, et ont besoin de faire remonter à la bouche les aliments qui ont déjà séjourné dans les premières, pour les mâcher, les insaliver et faciliter ainsi leur digestion dans la cail-elette ou véritable estomac. Les mammières ont tous un foie et un pancréas dont les produits se déversent aussi dans le duodénum. Les carnivores, dont les repas sont peu réglés, ont tous une véscule bi-liaire pour tenir la bile en réserve; elle existe également chez quelques herbivores, comme le bouf et le mouton. Elle manque chez plusieurs autres, tels que le cheval.

Oiseaux. Les mâchoires des oiseaux, enveloppées de corne, constituant un hec, sont plutôt faites pour la prèhension que pour la mastication; des follicules ou glandes sublinguales sont seules chargées de déverser dans la houche une salive épaise. Leur tube digestif présente, en général, trois renflements séparés les uns des autres, toujours plus développés chez les granivores: le jabot, le ventricule succinturier et le gésier. Le premier est un sac membraneux dans lequel les aliments commencent à se ramollir; il manque souvent chez les carnivores. Le second est glanduleux et sécrète un liquide analogue au suc gastrique. Le dernier ou le gésier, doué d'une grande puissance musculaire, fait souvent l'office de la mastication.

Ils ont aussi un foie et un pancréas. Les oiseaux carnivores, privés d'un gésier très-musculeux, ont la faculté de rejeter par petites pelotes les os brisés, les poils et les plumes des animaux qui leur ont servi de pâture.

Reptiles et Batraciens. Quelques-uns manquent de dents, au moins à l'une des mâchoires; mais le plus grand nombre en est pourvu; plusieurs en ont, en outre, à la voûte du palais. Elles sont surtout des organes de préhension. Chez les serpents venimeux, il existe des crochets creusés en gouttière, destinés à l'écoulement d'un liquide empoisonné sécrété par deux glandes particulières.

Les reptiles ont ordinairement des organes salivaires.

Ils ont un estomac de forme variée, généralement simple, des intestins courts, un foie et un pancréas. Leur digestion est toujours en général trés-lente, en raison du peu de chaleur de leur sang et de la lenteur de leurs mouvements. Ils peuvent tous supporter un jeûne très-long.

Poissons. Leur bouche est ordinairement formée par des os maxillaires et intermaxillaires, indépendants les uns des autres.

La plupart sont armés de dents, non-seulement aux mâchoires, mais souvent encore au palais, à la langue, aux os de l'arrière-bouche et aux arcs qui soutiennent les branchies. Chez les véritables poissons, les dents sont en général dirigées en arrière pour retenir la proie. Ils manquent de glandes salivaires, ont un estomac simple et les intestins très-courts. Ils sont pourvus d'un foie et de prolongements en forme de cocum.

Insectes. Leurs máchoires, au lieu d'agir de haut en bas, sont composées chacune de deux parties qui, chez les insectes broyeurs, se meuvent transversalement l'une contre l'autre, à la manière de tenailles ou de ciseaux. Les parties buccales de ces animaux se modifient d'une manière admirable et se transforment en bec, en suçoir, en trompe, etc. Leur canal digestif se compose ordinairement, à partir de la bouche, du pharynx, du jahot, du gésier, de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin. Le jahot, plus particulier aux insectes suceurs, manque souvent chez les autres. Le gésier est remar quable par les replis, les épines ou autres appendices qu'il présente.

Mollusques. Quelques-uns ont trois ou quatre arcs cornés assez solides, faisant la fonction d'autant de mâchoires. D'autres sont organisés pour la succion. Leur estomac, simple ou multiple, est parfois armé à l'intérieur de pièces solides, pour la trituration des aliments. Leurs intestins, ordinairement courts, ont leur extrémité plus ou moins près de la bouche.

La plupart ont des glandes salivaires; tous ont un foie volumineux; ils manquent de pancréas, mais plusieurs ont des organes sécréteurs particuliers.

Rayonnés. L'estomac est souvent réduit à un simple renslement stomacal destiné à l'entrée des aliments et à la sortie des matériaux inutiles à la nutrition.

#### RESPIRATION.

Chez les animaux qui ont un appareil d'organes destinés à cette fonction, elle s'opère:

1º Par des poumons pour les animaux qui vivent dans l'air: Mammifères, oiscaux. Elle est dite pulmonaire.

2º Par des branchies pour les animaux qui vivent dans l'eau: Poissons, mollusques. Elle est dite branchiale.

Chez les animaux qui n'ont pas d'organes apparents destinés à cette fonction, elle s'opère par de petits canaux appelés trachées: Insectes, etc. Elle est dite trachéenne.

#### RESPIRATION PULMONAIRE.

Considéré chez l'homme, l'appareil respiratoire se compose :

to D'un canal conduisant l'air dans la poitrine. — Il comprend: A. Le larynx, ou commencement du canal aérifère qui s'ouvre à la racine de la langue; il est fermé par l'épiglotte lors du passage des aliments. B. La trachée artère, faisant suite au larynx; elle se partage dans la poitrine en deux tuyaux plus petits, appelés bronches, qui portent l'air

dans les poumons et s'y ramifient.

2º D'organes destinés à recevoir l'air; ce sont:

Les poumons, organes spongieux, élastiques, d'un volume égal à la poitrine, qu'ils remplissent exactement.

# Modifications de la respiration pulmonaire.

Les modifications importantes qu'offre la respiration pulmonaire dans les différentes classes d'animaux, consistent en ce que:

Dans les mammifères, cet appareil est en général conforme à celui de l'homme: constamment des poumons.

Dans les oiseaux, les rameaux des bronches ne se terminent pas tous aux poumons; il en est qui conduisent l'air dans le ventre, dans l'intérieur des plumes et même dans les os.

Chez les reptiles, les cellules des poumons forment des espèces de sacs allongés qui s'étendent quelquefois jusqu'au bassin.

Les serpents n'out qu'un seul poumon.

Chez les autres animaux, la respiration n'est plus pulmonaire, excepté chez certains mollusques.

# RESPIRATION BRANCHIALE.

Les organes de cette respiration présentent un grand nombre de formes diverses.

4º Dans les poissons, types de ce système respiratoire, les branchies sont des lames ou des filaments membraneux, suspendus comme les feuillets d'un livre ou une frange à des arcs osseux situés de chaque côté du cou; ils communiquent au dehors par une ouverture recouverte d'un couverde osseux nommé opercule, ou par une simple membrane percée de trous.

2º Dans les autres classes d'animaux à respiration branchiale, l'appareil est très-diversifié. Il se montre sous la forme de filaments, de lames, de franges, de rameaux, de houppes. Sa position varie aussi: tantôt il est enfermé dans l'intérieur, tantôt il se trouve à l'extérieur.

# RESPIRATION TRACHÉENNE.

Les trachées sont de petits canaux formés d'une lamelle mince, élastique, roulée en spirale, s'enfonçant et se ramifiant dans le tissu de tous les organes. Ils communiquent au dehors par des ouvertures nommées stigmates, situées de chaque côté du corps. Ex.: Insectes, myriapodes.

#### RESPIRATION CUTANÉE.

La peau molle et flexible peut aussi servir de moyen respiratoire : les batraciens et les vers ont en partie une respiration cutanée.

#### FONCTIONS RESPIRATOIRES.

Nous considérons: 1º le mécanisme de la respiration; 2º ses résultats.

Le mécanisme de la respiration se compose de deux actes :

L'inspiration, ou introduction de l'air dans la poitrine;

L'expiration, ou rejet à l'extérieur de l'air renfermé dans les poumons, vicié par son contact avec le sang.

# RÉSULTATS DE LA RESPIRATION.

Les résultats de la respiration sont :

4° La sanguification, ou l'acte important par lequel le sang veineux en contact avec l'air se change en sang artériel propre à l'entretien du corps;

2º La calorification, c'est-à-dire le développement dans le corps d'une chaleur indépendante du milieu vital.

#### CIRCULATION.

# APPAREIL CIRCULATOIRE OU ORGANES DE LA CIRCULATION

Considéré chez l'homme, l'appareil circulatoire offre deux parties qui sont :

La grande circulation, ou l'ensemble des vaisseaux qui portent le sang du cœur à tous les organes et le ramènent au cœur;

La petite circulation, ou l'ensemble des vaisseaux qui portent le sang du cœur dans les poumons et le raménent des poumons au cœur.

# GRANDE CIRCULATION.

Les organes de la grande circulation sont :

I. Le cœur, situé entre les deux poumons. Il offre quatre cavités : les deux supérieures se nomment oreillettes; les deux inférieures, plus grandes, communiquant avec les supérieures, s'appellent ventricules.

II. Les raisseaux. Ils sont de trois sortes :

4° Les artères, vaisseaux qui se ramifient et conduisent le sang du cœur dans tout le corps.

2º Les reines, vaisseaux qui rapportent au cœur le sang qu'ils ont reçu des artères; elles prennent naissance dans toutes les parties du corps, par des extrémités capillaires semblables à celles des artères avec lesquelles elles s'abouchent.

Ces ramuscules forment en se réunissant des rameaux croissant successivement de volume, se réduisant à un petit nombre de branches qui aboutissent elles-mêmes à un double tronc : la veine cave supérieure et la veine cave inférieure.

III. Les raisseuux lymphatiques, beaucoup plus petits que les veines, prennent naissance à la surface des intestius ou dans le tissu des autres organes; ils portent la lymphe et le chyle, résultat de la digestion, dans la poitrine, où ces liquides se transforment en sang.

#### PETITE CIRCULATION OF CIRCULATION PULMONAIRE.

Les organes sont:

4° L'artère pulmonaire, gros vaisseau qui naît du ventricule droit du cœur, se bifurque presque aussitôt en deux branches se dirigeant chacune vers le poumon opposé, dans lequel elles se divisent en ramifications multipliées et successivement décroissantes.

2º Les reines pulmonaires, naissant, dans le tissu des poumons, des ramifications capillaires de l'artère pulmonaire, forment en se réunissant des rameaux, des branches croissantes qui finissent par se rassembler en quatre trones, deux à chaque poumon, et viennent s'ouvrir dans l'oreillette gauche.

#### HUMEURS EN CIRCULATION.

Les humeurs nutritives en circulation sont :

1º Dans les vaisseaux sanguins, le sang, formé de deux parties: le sérum, liquide jaunâtre, transparent, et les globules du sang, corpuscules très-ténus, qui, en s'agglomérant lorsque le sang est sorti des vaisseaux, forment une masse rouge brunâtre ou même noirâtre qu'on appelle caillot, et qui se sépare du sérum.

Le sang contenu dans les artères est d'un rouge vermeil écumeux, celui des veines est épais et d'un rouge noirâtre.

2º La lymphe, liquide transparent, incolore.

3° Le chyle, plus consistant, blanchâtre ou rosé, de saveur douce.

# MÉCANISME DE L'ABSORPTION.

Absorption reineuse. Les veines par leurs extrémités capillaires se joignent aux artères, d'où elles prennent le sang vicié pour le ramener au cœur.

Absorption chylifère et lymphatique. 1° Le chyle, pompé par les vaisseaux chylifères à la surface de l'intestin grêle, est porté dans le courant de la circulation.

2º La lymphe, pompée par les vaisseaux lymphatiques à la surface et dans l'intérieur de tous nos organes, circule dans ces vaisseaux et aboutit, après de nombreux détours flexueux, à des troncs communs qui se déversent en général au canal thoracique.

# FONCTIONS DE CIRCULATION.

### MÉGANISME DE LA CIRCULATION DANS L'HOMME.

1° Le sang veineux est versé par la veine cave inférieure et supérieure dans l'oreillette droite du cœur. Cette cavité en se contractant chasse le liquide sanguin dans le ventricule correspondant; celui-ci se resserre à son tour, pousse le sang dans l'artère pulmonaire et le conduit aux poumons, où il doit se vivifier par le contact de l'air.

2º Le sang artériel revient des poumons par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche du cœnt, d'où il passe dans le rentricule correspondant et de là à l'artère aorte, dont les ramifications le conduisent dans le tissu de tous les organes.

3° Le mouvement du sang artériel est dù aux contractions du cœur, qui constituent les battements du pouls; ces battements se répètent jusqu'à 120 fois par minute chez les enfants : ils diminuent ensuite à mesure que l'âge augmente, et se réduisent ordinairement à 60 ou 80.

#### APPENDICE AUX PONCTIONS DE LA HUTRITION.

### SÉCRÉTION.

Les sécrétions sont des fluides fabriqués par certains organes aux dépens du sang. Ils sont de deux sortes :

1° Les fluides récrémentitiels, ayant divers usages dans l'économie;

2º Les fluides excrémentitiels, qui doivent être rejetés en dehors du corps.

Les principaux fluides récrémentitiels sont :

1º Les fluides séreux, concourant à la formation de la lymphe et du sang veineux;

2° La graisse ou huile contenue dans les cavités du tissu cellulaire. Les principaux fluides excrémentitiels sont : Les sécrétions urinaires, biliaires, produites par les reins, le foie. les larmes, la salive, l'humeur muqueuse, etc.

Modifications de l'appareil circulatoire dans les direrses classes d'animaux.

Mammifères et Oiseaux. Leur système circulatoire diffère peu de celui de l'homme. Le cœur a quatre cavités, la circulation est double, complète, et le sang chaud.

Reptileset Batraciens. Le cœur en général a trois cavités : deux oreillettes et un ventricule. Le sang veineux s'unit dans ce ventricule unique avec le sang artériel, qui s'est vivifié dans les poumons. Le ventricule n'envoie qu'un fluide mélangé. Leur circulation incomplètement double donne un sang rouge, mais froid.

Poissons. Le cœur, ordinairement placé sous la gorge, n'offre plus qu'une oreillette et un ventricule représentant le cœur droit des mammifères et des oiseaux; il ne reçoit que du sang veineux. Du ventricule part une artère qui conduit le sang aux branchies, et qui porte en conséquence le nom d'artère branchiale.

Des branchies, le liquide sanguin passe dans une artère dorsale faisant l'Office du cœur gauche et envoyant le sang dans les organes. Après avoir servi à la nutrition, ce fluide revient à l'oreillette par un tronc commun appelé sinus veineux. Leur circulation est donc simple, mais complète, à sang rouge et froid.

MOLLUSQUES. Ils n'ont également qu'un cœur, situé sur le trajet du sang artèriel. Il varie sous le rapport du nombre de ses cavités, et représente le cœur gauche des vertébrés supérieurs. Le sang, aprèsavoir été vivifié par l'organe respiratoire, se rend au cœur, chargé de l'envoyer aux organes.

De ceux-ci il revient directement à l'organe de la respiration, en passantgénéralement par des lacunes avant d'être repris par des veines. Leur circulation est donc simple, mais incomplètement enfermée dans des vaisseaux; leur sang est incolore ou légèrement bleuâtre et froid.

ARTICULÉS. La circulation va se simplifiant en présentant des modifications remarquables, suivant les principales classes:

Crustacés. Sur le trajet du sang artériel, ils ont encore un cœur représentant le ventricule gauche des mammifères et des oiseaux. Du cœur, le sang se rend par des artères dans les organes; il est froid, incolore ou légèrement coloré en rosstre, bleu ou lilas

Annélides. Ils ont un système circulatoire distinct, mais îl n'ont pas de cœur. Leur sang, ordinairement rouge ou rougeâtre, est mis en mouvement par les contractions des vaisseaux.

Insectes. Il n'y a plus de circulation proprement dite. Leur sang, généralement incolore, est répandu dans les interstices des organes, où les ramifications des trachées lui apportent l'air nécessaire à sa vivification.

Zoophytes. Circulation lente par infiltration ou imbibition non appréciables dans la plupart.

### FONCTIONS DE RELATION.

L'animal, ayant à entretenir sa vie, a dû être doué:

4° De la faculté de sentir ou de connaître celui qui lui est avantageux on contraire, et d'organes propres à la sensation;

2º De la faculté de se mouvoir, pour rechercher ce qui lui est avantagenx et fuir ce qui lui est contraire, et d'organes propres au mouvement.

### SENSIBILITÉ.

Les phénomènes de la sensibilité ont leur siège :

1º Dans les sens;

2º Dans le système nerveux.

La sensation ou l'action des corps sur nos sens se compose de trois actes successifs: 1° L'impression que ce corps fait sur un sens; 2° La transmission de cette impression au cerveau; 3º La perception ou connaissance de cette impression.

#### ORGANES SENSITIFS.

Ils sont de deux sortes :

- I. Les sens ou organes sensitifs, 4\*le toucher, Organes impairs, ayant externes, destinés à faire con2\*le goût, pour siége la peau naître les quaités des corps;
  qui nous environnent. Ils sont 4\* la vue, organes pairs ayant une au nombre de cinq: "5\*l'ouie, s'treuture spéciale."
- II. Le système nerveux ou l'ap- (1° Des centres nerveux (cerveau et pareil de la sensibilité, de l'intellègence et de la volonté.

  Use compose :

  2° Des nerfs, organes conducters de la sensibilité à la volonté.

### LE TOUCHER.

Sens par lequel nous apprécions la solidité, la forme et la tempérance des corps.

Le toucher ou tact s'exerce sur tout le corps, mais chez l'homme la main en est l'organe principal. L'impression du toucher se perçoit par les papilles nerveuses épanouies sous l'épiderme, qui est plus ou moins épais suivant que les parties qu'il recouvre ont besoin d'un tact plus on d'une protection plus grande. Les nerfs aboutissent aux papilles nerveuses, et communiquent au cerveau l'impression du toucher.

Le nombre et la mobilité des doigts, la délicatesse de leur surface interne, la facilité de la palpation par l'opposition du pouce aux autres doigts, font de la main l'instrument le plus parfait du tact.

# De la peau et de l'organe du toucher.

Dans l'homme, la peau forme autour du corps une enveloppe composée de plusieurs couches minces et superposées, qui sont :

1º L'épiderme à la surface, pellicule transparente, insensible.

2º Le derme sous l'épiderme, couche la plus épaisse, renfermant le siège de la sensibilité cutanée, les ramuscules des vaisseaux sanguins et lymphatiques, le pigmentum qui colore la peau, les organes qui sécrètent les poils et la sueur.

3º Parties accessoires: les follicules, la graisse.

# Modifications de la peau.

La peau présente des modifications importantes, qui rendent le toucher plus ou moins imparfait dans les diverses classes d'animaux.

Mammifères. Elle est principalement caractérisée par le développement des poils (crins, soie, laine, duvet, poils, cornes).

Oiseaux. Elle est caractérisée par les plumes, qui naissent, comme les poils des mammifères, d'un bulbe d'où part un tube corné portant les barbes.

\* Reptiles. La peau est garnie d'écailles formées par l'épiderme.

Batraciens. La peau est molle, nue, couverte d'un enduit visqueux.

Poissons. Dans un grand nombre elle est garnie d'écailles, ou de plaques osseuses, ou d'aiguillons; chez les autres, elle est lisse et visqueuse, l'épiderme apparent.

Articulés. La peau est alternativement molle et dure : molle à l'endroit des articulations, dure dans le reste. Les ailes peuvent être regardées comme les appendices de la peau.

Mollusques. Elle est caractérisée par sa mollesse et par une humeur visqueuse d'où suinte un liquide qui forme la coquille ou test.

Zoophytes. Elle est molle, flexible et souvent pierreuse dans son épaisseur.

# Du toucher dans les différentes classes d'animaux.

L'homme a le sens du toucher plus développé qu'aucune espèce d'animal. Le singe, dont le facies général se rapproche de l'homme, a le te tact bien plus obtus quoique ayant le pouce opposable. Certains mammifères ont les doigts dans les sabots, d'autres les ont armés de griffes, ce qui empêche en tout ou en partie les opérations du tact par ces organes. Les poils, les plumes, les écailles et le test empêchent aussi la sensibilité cutanée. Le groin, le museau, la troupe et la langue sont des instruments du toucher; il en est de même des moustaches chez les chats, des barbillons chez les poissons et des antennes chez les insectes.

#### LE GOUT

Est le sens par lequel nous percevons les saveurs.

Les corps, pour êtres sapides, doivent se dissoudre.

L'application d'un corps sapide sur les papilles nerveuses des lèvres, du palais et surtout de la langue, y développe une impression qui, transmise au cerveau par le moyen des nerfs, constitue la sensation de la saveur. La salive a pour fonction de dissoudre les parties soumises à l'appréciation du goût. Les organes du goût sont très-développés chez les mammifères et surtout chez l'homme.

# Le sens du goût.

Considéré chez l'homme, il a pour siège principal la langue, organe formé de muscles recouverts d'une membrane muqueuse dont l'épiderme est très-fin. La membrane muqueuse du palais participe aussi aux sensations du goût.

Dans les mammifères, l'organe du goût présente une organisation analogue à celle de l'homme. Dans quelques espèces, les papilles sont revêtues d'une sorte d'étui long, corné, recourbé, pointu, rendant la langue semblable à une râpe. Ex.: les chats.

Dans les oiseaux, la langue est traversée par un os qui la rend en partie immobile.

Dans les reptiles, il en est chez qui la langue est partagée en deux pointes à son extrémité, et susceptible de s'allonger avec rapidité pour servir au tact, comme chez les serpents. Dans les autres classes d'animaux, la langue est rudimentaire ou n'existe pas.

#### L'ODORAT.

Sens par lequel nous percevons les odeurs. Les émanations subtiles que laissent échapper les corps odorants, portées par l'air dans nos narines, y impressionnent les papilles nerveuses de l'odorat situé à la voûte des fosses nasales. Cette impression, transmise au cerveau par les nerfs olfactifs, constitue la sensation d'odeur.

Ce sens acquiert un grand développement dans les carnassiers et chez les oiseaux.

# Le sens de l'odorat.

Considéré chez l'homme, il a pour siège les fosses nasales, qui sont partagées intérieurement par une cloison cartilagineuse, et tapissées par une membrane dans laquelle se développent les nerfs olfactifs qui perçoivent les odeurs.

Mammifères. L'appareil de l'odorat est très-développé ; le museau, mobile et saillant, acquiert quelquefois une proportion considérable. Oiseaux. Leurs narines sont percées près de la base du bec et à

distance. Elle ne peuvent s'élargir ni se resserrer.

Reptiles et Batraciens. Dans la plupart, les organes de l'odorat sont trés-peu développés.

Poissons. L'organe de l'odorat est un sac placé à l'extrémité du museau et sans communication avec le gosier.

Invertébrés. On ne connaît pas d'une manière bien précise les organes destinés à ce sens.

### LA VUE.

Elle nous fait connaître la forme, la couleur, les dimensions et la distance des corps.

Dans l'homme, l'appareil de la vision se compose :

De parties essentielles (œil) :

De parties accessoires (glandes, muscles, etc.).

### Parties essentielles de la rue.

Le globe de l'œil est composé de trois membranes qui sont :

1º La sclerotique ou cornée opaque, vulgairement blanc de l'œil, percée antérieurement d'une ouverture circulaire dans laquelle se trouve comme enchâssée une autre membrane transparente qu'on appelle la cornée.

2º La choroïde sous la sclérotique; elle renferme les vaisseaux nourriciers de l'œil; sa surface interne est colorée en noir, afin d'absorber les rayons lumineux.

3° La rétine, membrane molle et blanchâtre où s'épanouit le nerf optique.

### Parties accessoires de l'ail.

1° Les paupières, servant de voile à l'œil ;

2º Les muscles de l'œil, qui servent à le mouvoir ;

 $3^{\rm o}$  Les glandes de l'œil, ou la crymales, qui servent à le tenir constamment humide.

# Mécauisme de la vision.

Les rayons lumineux, réfléchis par les corps éclairés, tombent sur la cornée, traversent les humeurs transparentes de l'œil, et vont représenter sur la rétine une image nette des objets observés. L'impression de l'image est transmise par le nerf optique au cerveau, le centre de toutes les impressions.

Les sourcils arrétent la sueur qui découle du front; les cils arrétent les corps étrangers; les paupières, comme un voile, protégent le globe oculaire et étendent à sa surface les larmes qui servent à l'humecter; les cavités orbitales le mettent à l'abri du contact des corps. Modifications de l'organe de la vision dans la serie animale.

Chee les Mammifères, il est en général semblable à celui de l'homme. Cependant ceux dont la vie est souterraine ont l'œil très-petit, comme chez la taupe; chez ceux qui sont destinés à voyager la nuit et le jour, comme les chats, les renards, la pupille peut se rétrècir ou s'agrandir.

Les Oiseaux ont le sens de la vue très-développé. La membrane clignotante forme souvent une troisième paupière.

Les oiseaux nocturnes ont les yeux dirigés en avant, et la pupille très-dilatée pour recueillir une plus grande quantité de rayons lumineux.

Les Reptiles ont aussi parfois trois paupières; les serpents en manquent totalement; l'œil est alors recouvert par une conjonctive, ou par des paupières diaphanes adhérentes à la conjonctive ou à une membrane intermédiaire. Certains reptiles à vie souterraine ont les organes de la vision petits ou recouverts par la peau.

Les Poissons manquent de paupières et d'appareil lacrymal. Ils ont en général le cristallin sphérique, la cornée presque plate, les yeux peu mobiles.

Les Insectes et les Crustacis ont, la plupart, des yeux composés formés par la réunion plus ou moins considérable de cônes; chaque cône enclàsse un nerf optique et forme un œil; la mouche commune compte près de 16,000 yeux semblables.

Beaucoup d'insectes, outre les yeux à facettes, ont encore des yeux lisses au nombre de deux ou de trois, situés sur le sommet de la tête. Divers insectes habitant les cavernes ou les lieux obscurs sont privés d'yeux.

Les yeux de beaucoup de crustacés sont portés sur un pédoncule mobile.

Les araignées n'ont que des yeux lisses, situés sur les côtés de la tête et variant de trois à huit.

Les helminthes, en général, n'offrent pas de traces d'yeux.



Chez les Mollusques supérieurs, les yeux ont une grande analogie avec ceux des animaux supérieurs. Chez les limaçons, ils sont placés à l'extrémité d'un pédoncule mobile (la corne), et sont d'une simplicité plus ou moins grande. Chez les derniers mollusques, cet organe n'est point appréciable.

Les Invertébrés inférieurs n'offrent plus d'organe oculaire, quoiqu'ils paraissent cependant pouvoir distinguer la lumière des ténèbres,

#### L'onie

Est le sens par lequel nous percevons le bruit et les sons.

Les vibrations sonores frappent le tympan, qui transmet, par le moyen des osselets, le son à la pulpe gélatineuse, d'où les nerfs auditifs qui s'y épanouissent le conduisent au cerveau.

| l'homme,<br>se divise en                            | Oreille<br>interne, | Creusée dans l'os temporal; elle présente le ves-<br>tibule communiquant à plusieurs canaux en<br>spirale où viennent s'épanouir, dans une hu-<br>meur épaisse, les plus fines divisions du nerf<br>acoustique;                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Considéré dans l'homme,<br>sens de l'ouie se divise | Oreille<br>moyenne, | Creusée dans le même os que la précédente;<br>elle est séparée de l'oreille externe par la<br>membrane du tympan, contre laquelle s'insèrent<br>quatre petits osselets articulés qui font commu-<br>niquer l'oreille moyenne avec le vestibule. |
| , a                                                 | Oreille<br>externe, | Composée du conduit auditif et du pavillon de<br>l'oreille.                                                                                                                                                                                     |

# Modifications de l'audition.

4\* Dans les Mammiféres, l'organe auditif a beaucoup d'analogie avec celui de l'homme. En général, ceux qui n'ont que leurs jambes pour échapper à l'agression ont un pavillon très-développé, comme le lièvre, l'âne, etc. D'autres en sont privés.

2º Dans les Oiseaux, les Reptiles et les Batraciens, pas de pavillon

auditif. La membrane du tympan, quand elle existe, est à fleur de tête. Les parties internes sont fortement modifiées.

3° Dans les Poissons, l'oreille se réduit à un simple vestibule cranien sans communication externe.

4° Dans les Mollusques et les Crustacés, réduite à sa plus simple expression, l'oreille est formée par une cavité vestibulaire dans laquelle plonge un nerf.

5° Chez les Annelés et les Zoophytes, les organes de l'audition sont peu connus ou n'existent pas.

### DU SYSTÈME NERVEUI.

Dans l'homme il présente :

1° Une partie centrale logée dans le crâne, et la colonne vertébrale (A cerveau, B moelle épinière);

2° Des ramifications nerveuses ou nerfs, se distribuant dans toutes les parties du corps.

# 1º A, CERVEAU OU ENCÉPHALE.

Le cerveau ou encéphale, de forme ovalaire symétrique, dans lequel on distingue:

f° Le cerveau proprement dit, occupant la cavité du crâne ;

2º Le cervelet, situé à la partie inférieure et postérieure du crâne;

3º La moelle allongée, faisant suite au cervelet;

4° Les trois enveloppes du cerveau, savoir : 1° La pie mère, enveloppant l'encéphale ; 2° l'arachnoïde, sur la pie mère; 3° la duromère, la plus externe et la plus épaisse des enveloppes cervicales.

# B, moelle épinière,

Ou cordon cylindrique forme de substance nerveuse renfermée dans la colonne vertébrale.

#### 2° DES NERFS.

| distinguenten  | t° Cérébro-spi-<br>naux, partant | De l'encéphale, au nombre de onze paires. Les<br>principaux sont les nerfs olfactifs, optiques,<br>linguals et auditifs;<br>De la colonne vertébrale, au nombre de trente- |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les nerfs se d | 2° Ganglion-<br>naires,          | deux paires se distribuant par tout le corps. Filets nerveux établissant la communication entre les ganglions, petites pelotes blanchâ- tres nerveuses.                    |

### Modifications du système nerveux.

Chez les Mammifères et les Oiseaux, les modifications sont peu importantes.

Chez les Reptiles et les Poissons, l'encéphale est peu développé et manque de circonvolutions ; le cervelet est petit.

Les Invertêtrés n'ont plus qu'une sorte de système nerveux ganglionnaire, mais qui représente, au moins chez un certain nombre, les deux systèmes nerveux des vertébrés; il est formé par une série de ganglions ou renllements liés entre eux et fournissant des nerfs à toutes les parties du corps.

Chez les Articulés, ce système nerveux est symétrique.

Chez les Mollwques, la chalne ganglionnaire est déjà moins symétrique. Chez les premiers Rayonnés, le système nerveux se simplifie eucore ou se montre plus incomplet; chez les derniers, il finit par n'être plus appréciable à nos moyens d'investigation, et la matière nerveuse semble fondue dans l'organisme.

#### APPENDICE.

Dans la classe des Zoophytes, qui forme comme le passage du règne vègètal au règne animal, on ne retrouve pas tous les appareils organiques décrits ci-dessus.

Ainsi, la cavité digestive se réduit ordinairement à un sac percè

d'un trou. Absence d'organes spéciaux pour la circulation et la respiration, en général pas de sensation ni de mouvements spéciaux.

#### FONCTIONS DU SYSTÈME NERVEUX.

#### FONCTIONS GÉNÉBALES.

Le système nerveux exerce sur tout le corps une influence sans laquelle la vie ne serait pas possible. Cette influence, condition essentielle des actes vitaux, s'appelle innervation; elle a pour point de départ les centres nerveux vitalisés par celui qui seul peut donner la vie: Dieu.

Les nerfs ne sont que les conducteurs de la sensation.

### FONCTIONS SPÉCIALES.

Elles sont de deux ordres :

A, Fonctions de relation, ayant pour organes l'encéphale, la moelle épinière, les nerfs cérébraux et vertébraux. Elles se subdivisent en : fonctions de la sensibilité, de la locomotion et de l'intelligence.

B, Fonctions de nutrition, ayant pour organes les nerfs ganglionnaires, le grand sympathique, etc.

# Sensibilité.

La sensibilité, soit générale, soit spéciale, a son centre au cerveau; dès qu'une partie quelconque du corps cesse d'être en rapport avec cet important organe, elle devient insensible.

# Intelligence.

1° Le cerveau est l'instrument des facultés intellectuelles; car la moindre lésion cervicale entraîne presque toujours le désordre dans la pensée, et même l'impossibilité de penser.

2º La cause de l'intelligence chez l'homme est l'âme, principe immatériel et par conséquent immortel, qui met entre lui et la brute une barrière infranchissable. 3º L'animal a reçu de Dieu, à défaut d'intelligence, l'instinct, qui ne le trompe jamais et lui fait accomplir sans conscience et sans étude les plus merveilleux travaux.

### Fonctions de la locomotion.

### 1. CAUSES DE LA LOCOMOTION.

Les mouvements sont dits: 4° rolontaires ou commandés par la volonté. Exemple: marche, station, déglutition, etc.; 2° involontaires ou s'opérant par l'impulsion vitale dont la causeremonte à Dieu. Exemple: mouvement artériel.

#### II. AGENTS DE LA LOCOMOTION.

4° Les nerfs. Le mouvement, volontaire ou non, est imprimé aux nerfs, qui le transmettent à la fibre musculaire, laquelle, à son tour, le transmet aux organes passifs (os).

2° Les muscles, sous l'impression des nerfs, se contractent ou se dilatent et produisent le mouvement volontaire ou involontaire.

#### Apparells locomoteurs ou Organes de la locomotion.

Les organes locomoteurs se distinguent en :

Organes passifs des mouvements (les os); Organes actifs des mouvements (les muscles).

# ORGANES PASSIFS DES MOUVEMENTS.

Les organes passifs des mouvements sont les os.

Leur ensemble constitue le squelette. Nous considérons : 4° leur structure ; 2° leur assemblage ; 3° leurs usages ; 4° les différentes parties du squelette.

4° Structure des os. Mous, flexibles chez l'enfant, il se durcissent avec l'age, et forment une matière dure, spongieuse. Les os longs renferment dans leur intérieur un canal rempli d'un corps gras nommé moelle. 2º Assemblage. Les os s'assemblent entre eux et prennent appui l'un sur l'autre par les articulations, qui sont maintenues dans leurs rapports mutuels par des espèces de cordons fibreux.

Ceux qui doivent permettre les mouvements en tous les sens, offrent ordinairement une tête ou partie arrondie reçue dans une cavité.

3º Usage. Les os protégent plusieurs viscères importants, servent comme de levier aux muscles, et exécutent par eux les mouvements; ils fournissent un appui, une charpente aux parties molles du corps.

# Différentes parties du squelette.

Dans le squelette on considère la tête, le tronc, les membres.

### TÊTE.

1. Du crâne,
2. La face, assemblage de plusieurs os formant

Bolte osseuse, renfermant le cerveau et le cervelet. Il est formé par huit os : le frontal, les deux pariétaux, les deux temporaux sur les tempes, l'occipital à l'occiput, le sphénoïde et l'ethmoïde en dedans de la partie inférieure.

Les cavités dans lesquelles sont logés les organes des sens, savoir : les orbites, les fosses nasales, la cavité buccale, les cavités auditives :

Les deux mâchoires dans lesquelles sont implantées les dents, au nombre de trente-deux.

# TRONG.

Le tronc offre à considérer :

4° La colonne vertébrale (vulgairement l'échine), espèce de tige osseuss servant de support au tronc, et à laquelle les différentes parties du squelette viennent se rattacher. Elle est constituée chez l'homme par tronte-deux petits os empilés nommés rertébres, qui dans leur longueur sont traversés par la moelle épinière. La première vertèbre supporte le crâne, qui s'articule sur elle.

2° Les vertebres du dos, au nombre de douze, portent de chaque côté deux arcs osseux appelés côtes, qui entourent la poitrine et viennent s'articuler à la partie antérieure et moyenne avec une plaque osseuse nommée le sternum.

3º Les cinq dernières vertèbres, soudées entre elles, forment un os unique, le sacrum, avec lequel s'articule un petit os formé de trois pièces mobiles, le coccyx, ou os du croupion.

Les membres, au nombre de quatre, sont:

L'épaule se compose de deux os : l'un plat, large, mobile, situé derrière les côtes en haut du dos, c'est l'omoplate; l'autre allongé, grèle, situé en haut et en avant de la poitrine, s'articulant avec le sternum, c'est la clavicule.

 Supérieurs ou thoraciques ; ils se divisent en os de l'épaule, du bras, de l'avant-bras et de la main.

L'os du bras, de l'épaule au coude, long, cylindrique, se nomme humérus. Les os de l'avant-bras sont au nombre de deux, placés l'un à côté de l'aŭtre: le radius en dehors, le cubitus en dedans.

Les os de la main : 4º Le carpe, formé de huit petits os situés entre la main et l'avant-bras ; 2º Le métacarpe, componé de cinq os sur lesquels s'articulent les doigts; 3º Les doigts, formés de trois petits os (le pouce n'en compte que deux); le premier s'appelle phalange, le deuxième phalangine, et le troisième, qui supporte l'ongle, phalangette. L'os de la cuisse ou fémur, le plus long de tous, cylindrique, du genou à la hanche.

2º Inférieurs ou abdominaux ; ils se divisent enos de la cuisse, de la jambe et du pied. L'os de la jambe ou le tibia donne attache au dehors au péroné, descendant inférieurement et constituant la cheville externe, tandis que l'interne est formée par le tibia. Au-devant de l'articulation de la cuisse avec la jambe, est située la rotule ou os du genou.

Les os du pied: 1º le tarse, formé de sept petits os; 2º le métatarse, ou corps du pied, formé de cinq os; 3º les orteils, composés comme les doigts de phalanges, phalangines et phalangettes.

Les organes passifs du mouvement, considérés dans les diverses classes d'animaux, offrent plusieurs considérations, relatives:

4° A la présence ou à l'absence du squelette. Sous ce rapport, le règne animal est divisé en deux grandes sections: Les Vertébrés, ayant une colonne vertébrale et par suite un sque-

lette: Mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, poissons; Les Invertèbrés, animaux sans colonne vertebrale et sans squelette:

Annelés, mollusques, zoophytes;

2º Aux modifications du squelette dans les classes qui en sont

pourvues.

Le squelette, considéré dans les cinq classes des Vertébrés, offre des modifications :

### 1º Dans la tête.

La tête est généralement composée, chez tous les animaux vertébrès, du même nombre d'os; mais ses deux parties, le crâne et la face, sont développées ordinairement en raison inverse : plus la face grandit, moindre est le volume du crâne; dans les reptiles et les poissons, le crâne semble être envahi par les mâchoires.

#### 2º Dans le trone.

Les vertèbres offrent de grandes variations dans les formes et le nombre. Le coccya, très-développé chez plusieurs quadrupèdes constitue la queue. Les ôtes manquent dans beaucoup de poissons; chez quelques reptiles, leur nombre est variable. Le sternum manque aussi dans les poissons et les serpents. Chez les oiseaux, il est au contraire très-développé et prend le nom de brékhet.

# 3º Dans les membres.

Les membres sont au nombre de quatre chez presque tous les vertebrés, excepté les poissons, qui ont des nageoires en place de membres. Chez ceux dont les membres antérieurs ne leur servent qu'à marcher, la clavicule manque. Dans les oiseaux et chez quelques reptiles, la clavicule est double.

Le nombre des doigts varie de deux à cinq. Dans les animaux invertèbrés, les parties dures, quand il y en a, ne sont pas toujours placées à l'intérieur de l'animai; tels sont les mollusques, les crustacés, etc., recouverts de coquilles, de test, d'écailles, etc.

# ORGANES ACTIFS DES MOUVEMENTS OU MUSCLES.

Les muscles forment au-dessous de la peau plusieurs couches superposées; on peut les considérer relativement à :

4° Leur structure.

Les muscles, résultant d'un assemblage de fibres charnues réunies en faisceaux, s'attachent ordinairement aux os par leurs extrémités; c'est ce qu'on appelle vulgairement la chair.

2º Leur forme.

Les muscles varient beaucoup par leurs formes. Il en est de longs, de courts, de plats, de larges, etc., selon le nombre, l'assemblage et la direction de leurs fibres.

3° Leur distribution.

Leur nombre est de plus de 200 pour chaque côté du corps de

l'homme. La face en offre un grand nombre de petits, destinés aux mouvements de cette partie de la tête.

La colonne épinière donne attache à une double couche de muscles destinés à la fléchir ou à la redresser. La peau du ventre est garnie d'une double couche de muscles larges et plats.

Les membres offrent plusieurs couches de muscles, composés en général d'un corps ou partie renflée terminée par des tendons. Les mouvements s'opérent par la contraction des muscles, obéissant soit à la volonté, soit à l'instinct.

# Modifications de la mobilité dans les diverses classes d'animaux.

Les animanx créés pour vivre sur le sol, et destinés à la marche ou à la course, sont pourvus au moins de quatre membres ordinairement d'une dimension peu inégale. Quand ils doivent grimper, comme les singes ou les écureuils, ou avoir une démarche sautillante comme les rongeurs, le train de derrière se montre déjà plus allongé. Les membres postérieurs acquiérent un développement beaucoup plus remarquable encore quand l'animal est fait pour le saut.

Chez les vertebrés destinés à parcourir les airs, comme les chauvessouris, les doigts des membres antéricurs, très-allongés et unis par une membrane, constituent de véritables ailes; tantôt, comme chez les oiseaux, les mêmes membres portent à la main et à l'avant-bras, dont les so sont immobiles, de longues plumes appelées rèmiges, susceptibles de se déployer comme un éventail; leur sternum est relevé en carène, pour fournir aux muscles volumineux chargés de faire mouvoir ces organes, des points d'attache suffisants. Les plumes de la quene remplissent le rôle de gouvernail. Chez les invertebrés créés pour le vol, comme la plupart des insectes, les ailes sont des appendices embraneux soutenus-par des nervures ou tyaux cornés dans lesquels pénètre l'air. Le nombre de ces organes est ordinairement de quatre; mais parfois les ailes supérieures, comme celles du cerf-volant et du hanneton, sont des élvtres ou étais protectures destinés à garantir les véritables ailes dans l'état de repos. Plusieurs articulés, comme les mouches et les cousins, n'ont que deux ailes.

Les vertébrés exclusivement nageurs, comme les poissons, ont les doigts allongés et unis par des expansions membraneuses; les os et l'avant-bras ont été raccourcis pour ne pas gêner les mouvements de ces rames aquatiques. La queue, transformée en nageoire, sert d'organe principal de progression et de direction. Placée verticalement, obéissant aux mobiles inflexions de la colonne vertébrale, elle frappe vivement l'eau à droite et à gauche pour pousser le corps en avant.

Dans la reptation, le corps traîne au moins en partie à terre. Chez certains vertébrés à sang froid pourvus dequatre membres, comme les salamandres, etc., le mode de progression, dû à la direction des pieds en debors, est plutot une marche rampante qu'une véritable reptation. On en peut dire autant du mode onduleux de progression de States chenilles et des chenilles à seize pattes. Dans la reptation véritable ou compête, une partie du corps reste immobile pendant la progression de l'autre: ainsi le serpent, appuyés uns attér, rapproche de cette dernière l'extrémité opposée de son corps, en formant avec celui-cii, par des mouvements latéraux, des replis sinueux; puis, prenant cette extremité pour point d'appui, il avance sa partie autrérieure. Le vet terrei et les larves apodes d'insectes rampent par des mouvements onduleux, en rapprochant successivement, par la contraction de leurs muscles, les segments de leurs corps annelés.

### FONCTIONS DE REPRODUCTION.

Les germes des animaux sont dits :

1º Vivipares, donnant naissance à des petits vivants;

2º Ovipares, dont les petits restent enfermés dans un œuf;

3º Ovovivipares, dont les petits naissent dans des œufs qui éclosent dans le corps de la mère.

### RAPPORTS DES ORGANES ENTRE EUX.

Les organes d'un animal concourant tous à un même but, l'entretien de la vie, doivent nécessairement être subordonnés les uns aux autres, en sorte que la modification de l'un d'eux entralne nécessairement plus ou moins celle des autres. Ce principe de la corrélation des formes à un but unique permet de déterminer, par une rigoureuse analogie, d'animal auquel appartient telle portion de squelette, les mœurs des divers animaux et leur classification en familles naturelles.

Ainsi, la charpente osseuse du carnassier aura des dents et des griffes propres à déchirer sa proie, un odorat très-subtil pour la sente et des membres constitués pour la lutte; l'herbivore, au contraire, destiné à patire paisiblement la prairie, aura ses pieds terminés par des sabots, des dents plates propres à triturer l'herbe ou le grain, et des membres tous en rapport avec'l'innocence de ses mœurs, la lourdeur ou la légèreté de son port.

Habitant des airs, de la terre ou des eaux, des climats chauds ou froids, chacun est pourru des instruments nécessaires à son existence dans ces divers milieux, et ces intruments, par une économie toute providentielle, ne sauraient être mieux appropriés à leur destination.

# DEUXIÈME DIVISION.

### ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

Pour étudier les êtres vivants, si multiples et si varies, il est nécessaire d'adopter une méthode générale qui, fournissant les caractères qui les lient entre eux, permette de les distinguer les uns des autres: l'application de cette méthode est ce qu'on appelle une classification.

Les caractères zoologiques reposent sur les différences d'organisation. Celles-ci, le plus souvent internes, se manifestent presque toujours à l'extérieur, par suite de la corrélation qui existe entre les divers organes.

Le règne animal se divise en EMBRANCHEMENTS, qui se subdivisent en classes, ordres, tribus, familles, genres, espèces et individus.

Les divers individus dont la ressemblance indique qu'ils sont venus des mêmes parents, forment ce qu'on appelle une espèce.

Nous suivrons dans cet ouvrage les classifications de Cuvier, souvent modifiées par divers naturalistes.

| re:     | it intolinees par divers natural                                                                                                                                           | news.                                |                                    |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|         | Ayant un squelette intérieur.                                                                                                                                              | ,                                    | Vertébrés<br>ou Ostéozoaires.      |  |  |
| NCX.    | N'ayant pas de squelette in-<br>térieur, mais une espèce de<br>squelette extérieur composé<br>d'anneaux mobiles.<br>N'ayant pas de squelette ni<br>intérieur ni extérieur; |                                      | Anneles<br>ou<br>Entomozoaires.    |  |  |
| ANIMAUX | Corps mou, tantôt nu, tantôt<br>renfermé dans une coquille.<br>N'ayant pas de squelette. Les                                                                               | )                                    | Mollusques<br>ou<br>Malacozoaires. |  |  |
|         | organes ordinairement ra-<br>diaires, c'est-à-dire disposés<br>comme les rayons d'une é-<br>toile.                                                                         | st-à-dire disposés 4. Embranchement: |                                    |  |  |

10000

### PREMIER EMBRANCHEMENT.

# ANIMAUX VERTÉBRÉS OU OSTÉOZOAIRES.

Les animaux vertébrés ont une colonne vertébrale, une charpente osseuse, le sang rouge, le cœur au moins à deux cavités; les sens de l'odorat, de la vue, de l'onie et du goût placés dans la tête et avec symétrie, les sexes toujours séparés.

Ils se subdivisent en cinq classes:

| **                | 3 30 amount sent of                                                             | a cond consecs.                                                                                         |                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| on Osteozoarres.  | Respiration pul-<br>monaire dès la<br>naissance; ja-<br>mais de bran-<br>chies. | Des mamelles, vivipares, e ordinairement couvert de point de mamelles.  Ovipares.  Ovipares.  Ovipares. | noils. Mammiferes<br>ivert 2º Classe,<br>nes. Oiseaux.<br>ivert 3º Classe, |
| ANIMAUX VERTEBRES | Respiraton bran-<br>chiale dans le<br>jeune âge ou<br>toute la vie.             | Des poumons chez l'adulte;<br>nu; des métamorphoses da<br>jeune âge                                     | ns le BATRACIENS  De Classe.                                               |

La classe des mammifères se place naturellement à la tête du règue animal, puisqu'elle embrasse l'homme, chel-d'œuvre de la création, et qu'elle renferme dans son ensemble des tères dont les mouvements sont les plus variés, les sensations les plus délicates, les facultés les plus multiples; ils sont aussi les plus utiles, soit pour notre nourriure ou nos vètements, soit pour nos travaux ou notre industrie. Cerreau rotunineux et compliqué; cœur à quatre carités; sany rouge et chaud; quatre membres ordinairement. Locomotion disposée pour la marche, le saut, le vol ou la natation. D'après leur mode de nutrition, ils sont herbiorres, carnivores ou oppiriers.

La classe des mammifères du Jura se divise en sept ordres ainsi caractérisés :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZOOLOGIE                                                                                       | DESCRIPTIV                                                                                    | E.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st Ordre, Binanes. 2 Ordre, Châropters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hérissées de 2º Ordre, pointes coni- INSECTIVORES. ques                                        | CARNIVORES.  5° Ordre, RONGEURS.                                                              | 6. Ordre, RUMINANTS.                                                                                                                         | 7. Ordre,<br>Pachydermes.                                                                                                                                        |
| Aux membres supérieurs seule— 1 de Ordre, lement. Bananss.  Le vol. Grand de Carlo d | Hérissées de pointes coniques.                                                                 | Carnytores   Complet; manquant de caninos, les incisives   5º Ordre, trè-grandes,   RONGEURS. | Estomacs disposés pour la rumination. Point de lents sur le devant à la màchoire supérieure. En épénéral, des cornes frontales chez le mâle. | Ne ruminant pas et ayant la mâchoire supé-<br>pure complètement garnie d'incisives sur le dovant.<br>mais de cornes sur les côtés du front.                      |
| Aux membres<br>lement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La marche.<br>Dents molaires                                                                   | inquant de canir                                                                              | osés pour la rum<br>nt à la màchoire<br>es frontales chez                                                                                    | pas et ayant la<br>entgarnied'incisi<br>sur les côtés du                                                                                                         |
| Complet (c'est-&-<br>direcomposéd'in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cisives,de canines et de molaires). La marche. Membres organi- Dents molaires sés pour :       | Incomplet; ma<br>très-grandes                                                                 | Estomacs disposés pour la rumination. Point de dents sur le devant à la machoire supérieure. En général, des cornes frontales chez le mâle.  | Ne ruminant pas et ayant la máchoire supé- 7° 0rdre, rieure complètement garnie d'incisives sur le dovant. Pacuv pennes. Jamais de cornes sur les côtés du front |
| Ayant des mains   Aux membres supérieurs seule-   4" Ordre,   Or   | conséquent dépour cisives, de canines vus de mains.  Système dentaire Membres organisés pour : |                                                                                               | :                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| Onguiculés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                               | Onzulés ou à sahote                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mammiferes<br>ayant<br>deux paires                                                             | de<br>membres :                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

### PREMIER ORDRE DES MAMMIFÈRES. - BIMANES.

Cet ordre est composé d'un seul genre et d'une seule espéce : l'homme, homo sapiens, seul bimane ou pourvu de deux mains servant à la préhension et au tact, et bipéde (deux pieds); sa station est verticale; le volume de son cerveau est trés-considérable; ses dents incisives sont droites et son menton saillant.

Formule dentaire: Incisives  $\frac{4}{4}$ , Canines  $\frac{1}{1} - \frac{1}{4}$ , Molaires  $\frac{5}{5} - \frac{5}{5}$ ; total 32.

Si l'homme, par son organisation, sa partie matérielle interne et externe, se place naturellement dans le règne animal, il s'en éloigne infiniment par ce souffle d'vin qu'on appelle l'âme, qui lui donne la conscience de ses actes et lui permet de mériter ou de démeriter devant son Créateur. La terre et tout ce qu'elle repferme d'utile, d'agréable, de beau, d'harmonique, ayant été créée pour lui seul, il en est le roi, mais un roi qui doit le tribut journalier pour tout ce qui l'entoure et pour lui-même à l'Auteur de tout bien: Dieu.

L'homme dans le Jura peut être classé en trois types, suivant qu'il habite la plaine ou la Bresse, la moyenne ou basse montagne, et la montagne.

Le Bressan a un facies particulier qui le fait distinguer au premier abord: sa taille est moyenne; ses épaules, généralement larges, portent une tête grossesurun cou gros et court; ses cheveux plats, blonds, châtains ou roux, sont ordinairement peu fournis; sa figure est blafarde, plate et sans énergie; ses yeux sont généralement ternes. Ses mouvements sont lentset souvent cadencés; sa parole s'échappe molle, inarticulée. Son intelligence est en général peu développée; il est sédentaire, peu industrieux, et vieillit promptement.

L'homme de la mi-montagne et des rampes du vignoble est en général d'une taille moyenne bien propritionnée; sa charpente osseuse est souvent fortement accusée extérieurement; ses cheveux sont généralement noirs ou bruns, et sa barbe peu fournie; sa physionomie est fine, expressive, souvent railleuse; son toint est coloré, et ses yeux ordinairement noirs ou bruns sont très-vifs; il a de l'imagination et de l'intelligence. Sa parole, sans être vive, ne laises pas d'avoir un certain charme lorsqu'il ne succombe pas à ses habitudes railleuses. Ses mouvements, quoique lents, sont très-sàrs et accomplis avec force. Ajoutons qu'il est peu tenace dans ses projets, peu actif, léger par caractère et souvent insouciant.

Le montagnon on habitant des hautes montagnes se distingue en général par une charpente peu charnue, élancée, souvent un peu voûtée. Ses cheveux sont généralement noirs et sa barbe assez fournie. Ses allures sont vires et quelquefois brusques. Sa physionomie exprime l'ènergie et un certain air de défiance. Sa parole accentuée, courte, souvent très-agréablement imagée, annonce de l'intelligence. Rarement il dit sa façon de penser: le mensonge chez lui n'est point chose rare. Il est hardi, entreprenant, très-actif, industrieux et quelquefois vindicatif.

Ces trois types peuvent être caractérisés par ces trois mots : passivité, raillerie, défiance.

# Population du Jura.

| 1790 |  | 281,439 habitants. | 1826 |  |  | 310,282. |
|------|--|--------------------|------|--|--|----------|
| 1820 |  | 301,768            | 1831 |  |  | 312,504. |

|                                      |                                                          |                                                          | DÉTA                                      | DÉTAILS SELON L'ÉTAT CIVIL.                                    | LETAT                                                    | CIVIL.                                                   |                                                |                                                                | 44004                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ANNÉES.                              | 38                                                       | SEXE MASCULIN.                                           | м.                                        | TOTAL                                                          | 3                                                        | SEXE PÉMININ.                                            |                                                | TOTAL                                                          | des                                                            |
|                                      | Garçons.                                                 | Hommes<br>mariés.                                        | Veufa.                                    | trois colonnes<br>préordentes.                                 | Filles,                                                  | Fommes<br>marices.                                       | Vouvos.                                        | trois colonnes<br>prócédentes,                                 | BEUX SENES.                                                    |
| 1836<br>1841<br>1856<br>1856<br>1856 | 91,190<br>92,560<br>92,193<br>91,913<br>84,641<br>85,924 | 54,524<br>56,218<br>56,534<br>56,634<br>56,471<br>54,191 | 6,589<br>6,732<br>7,072<br>7,454<br>8,015 | 154,303<br>155,510<br>155,801<br>155,838<br>146,847<br>149,459 | 91,382<br>90,284<br>88,740<br>86,341<br>80,705<br>78,244 | 54,542<br>56,232<br>56,679<br>56,285<br>54,232<br>53,531 | 15,128<br>14,838<br>14,932<br>14,927<br>14,799 | 161,452<br>161,374<br>160,249<br>157,608<br>149,854<br>149,854 | 315,355<br>316,884<br>316,150<br>313,446<br>296,701<br>296,701 |

Le département est le 55° de la France pour la population ; le 39° pour la population comparée au territoire ; le 39º pour le contingent de recrutement; le 7º pour la taille des jeunes soldats; le 78º pour le nombre des accusés devant la cour d'assises; le 73º pour le nombre des crimes ; le 11º pour le nombre des délits correctionnels et forestiers.

Les causes principales de la dépopulation dans le Jura sont : 1º l'émigration en Afrique, en Australie et en Amérique ; 2º l'immigration dans les grandes villes, Paris, Lyon, etc.; 3º le choléra ; 4º la guerre ; 5º la fièvre Sur 100 habitans, 18 appartiennent à la population agglomérée. typhoide; 6º la petile vérole; 7º l'angine couenneuse. DEUXIÈME ORDER. - CHÉIROPTÈRES (MAINS CHANGRES EN AILES).

Des expansions membraneuses servant à unir les membres antérieurs aux postérieurs et constituant des ailes ; mamelles situées sur la poitrine. Ces animaux, vulgairement connus sous le nom de chauvessouris, sont tous crépusculaires ou nocturnes. Pendant le jour, ils se tiennent cachés dans les trous des murs, les granges, les fissures de rochers, les grottes, suspendus par les pattes de derrière, la tête en bas. enveloppés dans leurs longues ailes comme d'un vétement. Après le coucher du soleil et pendant la nuit, ils cherchent leur nourriture en volant; rarement ils se posent à terre, où la marche leur est impossible, mais toujours sur une élévation d'où ils peuvent se jeter dans l'espace pour prendre le vol, leur unique moyen de locomotion. Pendant l'hiver, ils entrent en léthargie complète et se suspendent les uns aux autres aux voûtes des grottes ou aux combles des édifices ruraux. La femelle met au jour un ou deux, rarement trois petits, en mai ou juin, Contrairement à ce qui s'observe chez les animaux nocturnes, leurs yeux sont trés-petits et la privation de cet organe paraît ne pas modifier leurs allures. En compensation, ils ont recu d'immenses oreilles compliquées, donnant au sens de l'ouïe une sensibilité extrême qui leur permet d'apprécier le voisinage des corps et de les éviter.

Les chauves-souris, objet d'une horreur générale et pourchassées avec un acharnement sans nom, sont cependant des animaux très-utiles à l'agriculture, destinés par la Providence à contrebalancer la trop grande multiplicité des insectes crépusculaires et des papillons nocturnes, qui sont les plus mortels ennemis de nos arbres fruitiers et d'un grand nombre de nos plantes les plus utiles.

### Tableau des Chéiroptères du Jura.

|   | Au fond d'ur                     | e cavité bordée d'une membrane en forme                                                                                                                                                                     |                           |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - | jours droite<br>nie aux pa       | eval formant deux oreilles moyennes tou-<br>es, sans oreillon interne; queue longue réu-<br>ttes postérieures par une membrane; les<br>ves du haut petites.                                                 | 1* Genre,<br>RHINOLOPHE.  |
| < | sans<br>membrane,<br>un oreillon | Oreilles larges séparées, naseau simple;<br>des abajoues; queue longue unie aux<br>pattes postérieures par une large mem-<br>brane; ailes très-longues; vol soutenu<br>fet rapide, planant ou papillonnant. | 2º Genre,<br>VESPERTILION |
| - | dans<br>les oreilles.            | Oreilles très-grandes, plus longues que<br>la tête et unies ensemble sur le crâne;<br>oreillon grand, lancéolé; un opercule                                                                                 | 3º Genre,<br>OREILLARD.   |

Chéiroptères ayant le nez

# Genre Rhinolophe, Rhinolophus. (Cuvier.)

· Dentition: Incisives  $\frac{a}{4}$ , Canines  $\frac{1}{4}$ , Molaires  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{5}{6}$  =30.4° Espèce.—RHINOLOPHE UNIFEA, Rhinolophus unihastatus, (Geoffroy.) Longueur du corps 0° 061, queue 0° 033, oreilles 0° 018, en-

vergure  $0^m$  37.

D'un cendré roussatre ou brunâtre en dessus, plus pâle en dessous; une seuille nasale double. l'anterieure sinueuse, la postérieure lancéolée.

Vit en société dans les carrières et les grottes, où il se suspend par les pattes de derrière en se drapant bizarrement avec ses ailes. AC.

2º Espèce. - Rinolophe Bifen, Rinolophus bihastatus. (Géoff.)

Longueur du corps 0=089, queue 0=027, oreilles 0=012, envergure 0=25.

Deux feuilles nasales lancéolées; oreilles très-échancrées à leur base, d'un gris noirâtre ou d'un noir de suie en dessus, cendré brunâtre en dessous.

Habite avec l'espèce précédente, à laquelle il ressemble. On l'en

distingue par une taille d'un tiers plus petite. Se trouve aussi dans les granges, les fermes écartées, etc. AC.

# Genre Vespertilion, Vespertilio. (Linn.)

Dentition: Incisves  $\frac{4}{6}$ , Canines  $\frac{1-}{1-1}$ , Molaires  $\frac{6-}{6-6} = 38$ .  $4^{n}$  Espèce. — Vespectrulor MURIN, Vespertilio murinus, (Linn.) Longueur du corps  $0^{n}$  19, queue  $0^{n}$  054, oreilles  $0^{n}$  022, oreillons

0° 012, envergure 0° 52 c.

Ortilles volace, de la longeure de la tête; ortilloss falciformes; pelage brunnarron en desus, gris blanchture en desous; face presque nue, de couleur bistrey,
yeax grand; orelles libres, nueve; pelage d'un gris condré en dessus; jamatre en en
dedans. Les jeunes, moins grands, sont d'un gris cendré. (Vieux édifices, granges,
tourre, tochern.)

2º Esp.—Vespertilion a moustaches, Vespertilio mystacinus (Leisler.) Longueur totale 0" 08, envergure 0" 22.

Oreilles médiocres, plus courtes que la tête, arrondies à l'extrémité, repliées, échancrées à l'extérieur: oreillons petits, lancéolés, lèvre supérieure garnie de poits fins en forme de moustache; pelage supérieur d'un brun marron, l'inférieur d'un pris chir

Il se loge dans les maisons et quelquefois sur les rochers du premier plateau. On le trouve plus communément dans la Bresse, près des eaux. AR.

Dentition: Incis. 
$$\frac{4}{6}$$
, Can.  $\frac{1}{1} - \frac{1}{4}$ , Mol.  $\frac{5-5}{5-5} = 34$ .

3º Espèce. — Vespertilion noctule, Vespertilia noctula. (Linn.)

Longueur du corps  $0^m$  085, queue  $0^m$  047, oreilles  $0^m$  004, envergure  $0^m$  36.

Orcilles ovales triangulaires, plus courries que la tête, garmies de poils fins, replités en débors, le bord extérieur se prolongeant jusqu'à la jonction des lèvres; oreillons três-peitis, pelage d'un roux fauve en dessus, plus foncé en dessous; poils courts et lisses; ailes d'un brun noirâtre, garnies en dessous d'un poil gris jaunâtre. Les jeunes, moita groade, con tie pelage d'un brun jaunâtre tend.

Cette espèce sort par handes avant le concher du soleil et s'élève très-haut; à la tombée de la nuit, elle vient raser la terre pour attraper les insectes dont elle se nourrit.

Habite dans les trous de murailles, les vieilles masures, les clochers, sous les tous des maisons. CC.

4° Esp. - Vespertilion pipistrelle, Vespertilio pipistrellus. (Linn.) Longueur totale 0m 07, queue 0m 024, oreilles 0m006, oreillons 0" 004, envergure 0" 20. Oreilles ovales triangulaires, plus courtes que la tête, larges à leur base, sinuées

extérieurement, presque entièrement nues, noires; oreillons presque droits et arrondis; poils larges, serrés, noirs à leur base, plus bruns à l'extrémité; ventre d'un brun fauve et roussatre; ailes et museau noirs; yeux petits et enfoncés. Varie beaueoup de couleur.

Cette espèce, la plus petite et la plus commune du genre, habite les greniers, les trous de murailles et d'arbres, les caves. CC.

Dentition: Incis. 
$$\frac{4}{6}$$
, Cau.  $\frac{4}{1} - \frac{4}{1}$ , Mol.  $\frac{4-4}{5-5} = 32$ .

5° Espèce. - Vespertilion sérotine, Vespertilio serotinus. (Linn.)

Longueur totale 0m 12, queue 0m 05, oreilles 0m 040, oreillons 0m 004, envergure 0m 359.

Oreilles ovales, triangulaires, plus courtes que la tête, à moitié velues extérieurement, oreillons allongés; poils du dos longs, luisants et soyeux, d'un marron foncé; tête large, forte, à museau court et renflé; face presque nue; front très-velu; veux très-petits; ailes d'un brun noirâtre.

Ressemble à l'espèce précédente; elle s'en distingue par son poil allongé sur le dos.

Habite les arbres creux des forêts de la montagne et de la plaine. L'hiver elle s'engourdit dans les grottes et quelquesois sous les toits des granges. AC.

# Genre Oreillard, Plecotus. (Geoffroy.)

Dentition: Incis. 
$$\frac{4}{6}$$
, Canines  $\frac{4-4}{4-4}$ , Mol.  $\frac{5-5}{6-6} = 36$ .

1re Espèce. — Oreillard commun, Plecotus communis (Geof.); Vespertilio auritus. (Linn.) - Longueur totale 0º 10, enverg. 0º 26.



Oreilles presque aussi longues que le corps, droites dans la station, couchées sur le dos et roulées en cornet pendant le vol : pelage gris, plus foncé en dessus qu'en dessous.

Habite les greniers des maisons, où il se tient isolé et caché, suspendu par les pieds de derrière pendant le jour. Cette espèce est trèscommune dans la Bresse et sur la rampe du premier plateau, qu'elle dépasse rarement.

2º Espèce. — Oreillard Barbastelle, P. barbastellus (Geoff.); Vespertilio barbastellus. (Linn.) — Longueur totale 0° 10, queue 0° 043, oreilles 0° 039, oreillons 0° 016, envergure 0° 279.

Oreilles plus longues que la tête, triangulaires, échancrées intérieurement; oreillons arqués, très-larges à leur base, étroits vers la pointe; pelage d'un brun noitâtre moins foncé en dessous; museau court, nez aplait, joues renflées; yeux petits, presque enfoncés dans les oreilles; bouch très-fendue,

Habite les grottes de Baume et de Loisia; je l'ai aussi rencontré au crépuscule dans les rochers au-dessus de Clairvaux, en mai 1837. AR.

### Guano de Chauves-souris.

Dans la plupart des grottes du Jura, et surtout dans celles de Baume-les-Messieurs, on rencontre une substance pulvérulente ou légèrement agglutinée, d'un brun café, d'une odeur aromatique, laissant voir à l'œil nu de nombreux débris d'insectes. Cette matière forme des monticules en pain de sucre, mesurant souvent plusieurs mêtres cubes, et correspondant aux voûtes les plus élevées dans la partie des grottes où la lumière du jour devient douteuse.

Ces monticules sont formés par l'accumulation séculaire des excréments provenant des chauces-souris qui tapissent les voûtes sus-jacentes. Cette matière, qui forme un guano d'une nouvelle espèce, peut fournir un engrais d'une énergie tolle qu'il ne le cède en rien aux meilleurs guanos qu'on exporte, à grands frais, des lles de la mer du Sud.

Voici l'analyse de cette espéce d'engrais, faite par M. H. Mangon sur deux échantillons de France:

Comme on le voit ci-dessus, ce guano est comparativement trèsriche en azote. Ceux du Jura remplacent la silice par du calcaire apporté par les gouttelettes d'eau oui suintent des voûtes.

100, pp

100. np

La quantité de guano qui existe actuellement dans les grottes du Jura peut être évaluée à 120 mètres cubes environ, ce qui équivaudrait au moins à 500 mètres cubes d'excellent fumier. Il est vrai de dire que l'exploitation de certains gisements de ce précieux engrais offre d'assez grandes difficultés, mais elle n'est pas impossible.

# TROISIÈME ORDRE. - INSECTIVORES.

Plus de deux mamelles; point de dents carnassières; pieds courts, a cinq doighs armés d'ongles forts; plante du pied appuyant conplétement sur le soi; corps couvert de poils ou de piquants. Nouriture: insectes, rarement fruits et racines tendres. Tous les insectivores, ne pouvant se nourrir l'hiver par suite de la disparition des insectes, ont reçu la faculté de s'engourdir et de passer ce temps dans un sommeil létharqique qui leur permet un long jedne hivernal. La plupart des insectivores, de petite taille et nocturnes, sont les auxiliaires des chauves-souris pour la destruction des insectes de nuit. Celles-ci les chassent dans l'air, ceux-à les poursuivent sur le sol, dans la terre et jusque sur les marécages. Si quelque-suns semblent nuisibles par les galeries souterraines qu'ils se creusent en recherchant leur proie, ces faibles dégits sont largement compensés par les services trop méconnus qu'ils ne cessent de nous rendre chaque jour.

# Tableau des genres d'insectivores du Jura.

|                             | capables d'e                          | sez gros, couvert de piquants au-dessus,<br>frection, et de poils raides en dessous,<br>nt en boule. Dix mamelles. Long. 0° 25.                                                                                                                 | Genre<br>HÉRISSON. |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Insectivores ayant le corps | 2º Petit, couvert de poils;           | A, Tranchantes, fortes et propres à fouir; pieds de derrière faibles, ongles longs, plats et tranchants; museau prolongé en boutoir; pas d'orieille externe; 6 mamelles. Longueur 0° 043.                                                       | Genre              |
| Insectivo                   | yeux petits;<br>pattes<br>antérieures | B, Non propres à fouir; nez très-poin-<br>tu, mobile, sans boutoir; oreilles peu<br>ou presque pas saillantes en dessus<br>des poils; queue médiocre, arrondie,<br>aussi longue ou un peu plus courte<br>que le corps, qui mesure 0° 03 à 0° 06 | MUSARAIGNE.        |

# Genre Herisson, Erinaceus. (Linn.)

Dentition: Incis.  $\frac{6}{2}$ , Can.  $\frac{9-9}{9}$ , Mol.  $\frac{7-7}{7-7} = 36$ . Expèce unique.—Héausson d'Europe, Erinaceus Europeus. (Linn.) Vulgairement Lerinon. Longueur du corps  $0^{\circ}$  243, queue  $0^{\circ}$  018, orcilles  $0^{\circ}$  027.



Fig. 2, Hérisson commun.

Oreilles courses, larges et arrondies; piquants longs de deux à trois centimètres, d'un cendré brunâtre clair; ventre blanchâtre; queue très-course.

Il passe l'hiver en léthargie, dans son terrier; l'été, pendant

le jour, il se tient caché au milieu des fourrés épais, dans un lit de mousse et de feuilles sèches; la nuit, il sort pour chercher sa nourriture, qui se compose d'insectes, de petits animaux, de fruits et rarment de racines. Il met bas en juillet ou en août 4 ou 5 petits. Au moindre danger, il forme la boule, hérisse ses piquants, et, sous cette cuirasse, il suit braver les chiens et même les loups.

On le rencontre dans toute la montague et en particulier dans la zone du premier plateau. C. On peut l'employer dans les jardins à la destruction des limaçons, des insectes et des petits mammifères; sa chair est bonne à manger.

# Genre TAUPE, Talpa. (Linn.)

Dentition: Incisives 
$$\frac{6}{8}$$
, Can.  $\frac{4-4}{4-1}$ , Mol.  $\frac{7-7}{7-7} = 46$ 

Espère unique: Taure d'Europe, Talpa Europea. (Linn.)

Vulcairement Durbon, Brabon, Brabon.

Longueur du corps 0° 045, queue 0° 028.

Musean pointu, yeux très-petits, vue faible; ouïe et odorat excellents; pieds de derrière faibles; poils courts, doux et veloutés, ordinairement noirs, TC. Variété toute blanche, Til.

- jaune isabelle. TR.
- grise, blanche en dessous. R.
  - eendrée, presque bleuâtre, AR.

La taupe est bien connue de tous les agriculteurs par les galeries souterraines qu'elle creuse dans les prés et les champs, en cherchant les vers, les larves et les insectes qui font sa nourriture exclusive; aussi, depuis longtemps, s'est-on sérieusement occupé de sa destruc-

Elle ne s'engourdit pas l'hiver, et la femelle met bas en avril quatre ou cinq petits qu'elle loge dans ses galeries, sous un dome soutenu par des piliers dont les parois et le fond sont garnis d'herbe sèche qui constitue un vrai nid bien mollet.

Elle travaille à ses galeries tous les jours, à peu près vers les mêmes heures, qui sont ordinairement le lever du soleil, à neuf heures du matin, à midi, vers trois heures du soir, et enfin longuement vers le coucher du soleil pour faire ses provisions de nuit. Sa force digestive est telle qu'un seul jour d'abstinence après le repas le plus copieux suffit pour la faire mourir de faim. M. Petit-Laffite en cite une qui dévora un soir quinze vers longs de 0°08 c., six vers blancs et deux hannetons: le lendemain, à huit heures du matin, elle avait péri dans ac age; l'autopsée de son estomac démontrait qu'elle était morte de faim. Elle peut certainement être rangée parmi les animaux les plus utiles dans les champs et les prés, surtout si l'on a soin d'étendre ses taupinières; dans les jardins, ses galeries se multipliant en raison de la mobilité du sol deviennent très-nuisibles à la plupart des plantes potagères, qu'elle coupe dans la terre quand les racines gênent son chemin souterrain.

Un excelent moyen de détruire ces petits insectivores, lorsque leur untiliplication devient trop grande, consiste à découvrir complètement une galerie l'espace de 0°40 cent., et d'introduire à droite et à gauche, en sens inverse de la découverle, un piège à taupier. Par l'air qui pénètre dans les galeries, l'animal s'aperçoit immédiatement qu'une partie de ses travaux nécessite réparation. Elle ne manque jamais de se transporter immédiatement vers la découverte, et presque toujours no la trouve prise dans l'un des pièges. On peut aussi l'empoisonner en plaçant dans ses galeries des matières animales imprégnées d'arsenic, de noix vomique, etc. L'ail infusé dans du pétrole la chasse de ses sonterrains.

GROUPE DES MUSARAIGNES, Sorex. (Linn.)

Vulgairement Mouset, Masette, Musette, Rat d'eau.

Dentition: Incisives 
$$\frac{6}{2}$$
, Canines  $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}$ , Molaires  $\frac{4}{4} - \frac{4}{4}$  ou  $\frac{5}{4} - \frac{5}{4}$  ou  $\frac{6}{4} - \frac{6}{4} = 28$ , on 30, on 32.

Incisives supérieures intermédiaires à crochets ayant un fort talon; les deux inférieures longues, à tranchant lisse ou dentielé, ne se courbant qu'à leur extrémité. Les deux incisives latérales supérieures beaucoup plus petites que les intermédiaires, ainsi que les canines; les vraies molaires à couronne large, hérissée de petites pointes.

Les musaraignes ou mousets, comme on les appelle dans le Jura, sont de petits insectivores nocturnes de la grosseur des petits rats, avec lesquels on les confond souvent; elles courent avec rapidité, se tien nent dans des trous creusés par d'autres animaux, se nourrissent particulièrement de vers, d'insectes, de grenouilles, de mollusques, qu'elles recherchent la nuit; cruelles et sanguinaires à l'excès, elles s'entre-dévorent dans la famine.

Certaines localités du Jura présentent ce charmant petit insectivore en très-grande abondance, particulièrement les environs de St-Amour, de St-Julien, de Poligny, de Sellières; toute la Bresse le fournit surtout à l'automne; il paraît que les froids de l'hiver en font périr un grand nombre, car il estrare au printemps. Son museau allongéet pointu lui a probablement valu, mais bien à tort, la réputation d'être très-renimeux, surtout pour les chevaux. Les chats tuent ces petits insectivores, mais ne les mangent pas, à cause, dit-on, de l'odeur musquée qu'exhalent deux glandes placées sur les flancs.

Les musaraignes sont, parmi les petits mammifères, les plus utiles à l'agriculture, tant par leur multiplicité que par les insectes qu'elles détruisent.

D'après M. de Selys-Lonchamp, dans son excellent mémoire de micromammalogie, les musaraignes se divisent ainsi :

| .,,        | 200200                                                                            | AL DESCRIPTIVE.                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| es ayant   | La pointe de toutes les dents<br>colorée, mœurs demi-a-<br>quatiques. Genre Musa- | à tranchant dentelé . Crossopus.    |
| usaraignes | raigne, ayant les incisives inférieures                                           | sans dentelures                     |
| lus.       |                                                                                   | habitant les lieux sees G Cucaidone |

# Genre Musaraigne, Sorex. (Linn.)

Musaraignes d'eau et partie des Musaraignes terrestres.

La pointe de toutes les dents plus ou moins colorée en brun ou en rougeâtre. Oreilles cachées, beaucoup plus courtes que le poil: queue quadrilatére ou comprimée, à poils égaux (sans longs poils épars comme dans le genre Crocidura); pelage très-serré, analogue à celui de la taupe; 30 ou 32 dents.

1er Sous-genre, MUSARAIGNE proprement dite, Sorex. (Wag.)

1<sup>th</sup> Espèce.— MUSARAIGNE CARRELET, Sorex tetragonurus. (Herm.) Longueur du corps 0<sup>th</sup> 068, queue 0<sup>th</sup> 041, oreilles 0<sup>th</sup> 001.



såtre; dessons du corps et gorge d'un blanchåtre cendré; sur fes flancs, à la réunion des couleurs du dos et du ventre, une ligne roussàtre; queue partout d'égale grosseur, légèrement carrée, plus longue que la moilié du corps, couverte de poils courts, bran foncé en dessous, blanchâtre en dessus: museau très -velu; pieds peu poilus, blan-

Pelage velouté; dessus de la tête et du dos noirâtre ou passant du noirâtre au roussâtre, ou rous-

châtres, à ongles non recouverts; dents incisives fortement dentelées et très-colorées, surtout chez les jeunes.

Cette espèce, qui est très-commune dans les jardins de Lons-le-

Saunier et des environs, se trouve aussi abondamment dans les bois de la Charme et aux environs de Sellières. Les divers individus que j'ai vus étaient tous d'un brun roussâtre, plus foncé sur le dos.

2\* Espèce. — Musaraigne des Alpes, Sorex Alpinus. (Schinz.) Longueur du corps 0° 066, queue 0° 070, oreilles 0° 002.

Queue longue, poilue, cendrée en dessus, garnie de grands poils blancs en dessous; pelage d'un gris d'ardoise assez pur en dessus, passant insensiblement à une nuance un peu plus claire en dessous; pieds cendrés, moustaches très-longues, blanchâtres.

Cette charmante espèce n'est pas rare sur la montagne, surtout

dans les berges des deux derniers plateaux. Je ne l'ai jamais rencontrée en plaine.

### 2º Sous-genre, CROSSOPUS. (Wagler.)

Total des dents, 30, dont 4 intermédiaires supérieures; oreilles velues, beaucoup plus courtes que le poil; queue plus ou moins comprinée dans une partie de sa longueur, couverte de poils courts, écailleux, égaux; pieds très-largés, hordés de cils raides, servant à la natation.

Mœurs aquatiques; leur pelage très-épais et imperméable leur permet de nager et de plonger avec facilité. Nourriture: insectes aquatiques, tétards, grenouilles, etc.

3º Espèce. - Musaraigne d'eau, Sorex Fodiens, (Pall.)

Longueur du corps 0<sup>m</sup> 085, quene 0<sup>m</sup> 060, oreilles 0<sup>m</sup> 004.

D'un noir velouté en dessus, blanc on blanchitre en dessous, teinid de roussiltre ou de centiré. Bords de la lêvre supérieure blanchitres, ainsi qu'une très-petite tache en artière de l'aril; palce couverts de poils très courts, centiré foncé, et hordés de clis raides, serrés, girislares. Queue noiritre, presque assus longue que le corps, compriné dans presque toutes o longueuer, composé d'anneure véailles et bordéee en dessous par une françe longitudinale de poils traides, blanchitres, faisant l'office de rame: museau gros proprionnellement à etudie sa untes Sorre, moustaches noires.

Cette espèce est commune dans toute la Bresse, le long des étangs, on la voit près des rivières et les ruisseaux; je l'ai renciontrée plusieurs fois dans la helle vallée de Baume. Se trouve aussi, mais rarement, sur les premier et second plateaux. Plaine, CC.; 1" et 2' plateaux. AR.

4º Espèce. — MUSARAIGNE PORTE-RAME, Sorex Ciliatus. (Saw.) Longueur du corps 0º 0812. id. de la gueue 0º 0544.

D'un brun noir en dessus, cendré brun on brun roussètre sous le ventre. Gorge d'un cendré clair, un bouque de poils blancs au hout de foreille; piede couvers de poils trè-courts, cendrés, noirdtres et bordés de cils raides, serrés, grisltres; queue noirlare, presque assis lougue que le eursps, compinée dans presque toute sa lon-citre, presque assis lougue que le eursps, compinée dans presque toute sa longueur, composée d'anneaux écalilares et offant en dessous me françe loujustifinale de poils raides cendrés, falsan l'office de rame; muesau gros proportionnellement a celul da Sorse t'argonnaier; moustaches noires.

Cette espèce se trouve de temps en temps autour des étangs et des rivières de la Bresse; vers le lever du soleil, on peut en voir des individus courant sur le bord de l'eau. AC.

# Genre CROCIDURE, Crocidura. (Wag.)

# Musaraignes terrestres. (Geoff.)

Les deux incisives inférieures à tranchant simple, non dentelé, et les deux supérieures en hameçon, c'est-à-dire ayant un talon en pointe. Les trois ou quatre petites dents qui sujvent, à la màchoire supérieure, diminuent besucoup de volume de la première à la deuxième. Toutes les deuts blanches.

la permiere à la oceatrans. Journe de mandre. En tout 80 au 30 dess, dont 3 ou 5 intermédiaires supérieures. Oreilles ovales, bien développées, sensiblement plus locques que le poil, presque nors; queue plus courte que le cops, arronde, diminuant de grossers partir de la base, qui est trés-épaises, parsenée de longs poits isolés dépassant les autres, qui sont trés-courts; prédopresque nous sans cils risides.

A" Espèce. — CROCIDURE ARANIVORE, Crocidura aranea. (De Selys.)

Longueur du corps 0° 070, queue 0° 035, oreilles 0° 007.

Pelage d'un gris de souris en dema, passon insensiblement au cendré blanchiter en dessous, que plus de la contra de la contra partie de la cours, mais parennés de longs suppresse de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra d

Cette espèce, assez abondante près des habitations, dans les jardins, le long des haies, pénètre souvent dans les étables et les maisons en hiore; cette année (1853), quelques individus de cette espèce se sont fait prendre au piége à mulot dans une lapinière.

2° Espèce. — CROGIDURE LEUCODE, Crocidura Leucodon. (Wagl.) Longueur du corps 0° 067, queue 0° 030, o reilles 0°006.

Pelage noirstre ou cendré noirstre en dessus, blanc en dessous et sur les flancs, les deux coaleurs fortement tranchées à leux réminers, queue un pen plus courte que dans la C. aranes, hicolere, noirstre en dessus, blanche en dessous, parsenée de longs polis épars blancs; pirds blancs, bordés de gris en dénors; musean plus allongé et plus noir que dans l'aranez; le reste des proportions semblades

ationge et pius noir que usirs rurantes, et teste de projection.

Chez les anciens individus des collections, le noirâtre en dessus passe fréquemment au roux, ce qui rendrait l'animal méconnaissable si l'on n'était prévenu de cette circonstance. (De Selys.)

Cette espèce est abondante surtout dans les environs de Dole; se trouve un peu partout en Bresse sans y être connue; elle semble aussi remonter plus haut sur nos plateaux que les autres espèces; elle existe à Champagnole et à Clairvaux. AR.

### QUATRIÈME ORDRE. - CARNIVORES.

Incisives ordinairement au nombre de six à chaque machoire; molaires en forme de crête deutelée et tranchante, se rencontrant comme des lames de ciseaux. Après la canine, viennent plusieurs petites dents appelées fausses molaires, et une très-forte dent tranchante appelée CANNASSIÈRE, suivie de molaires tuberculenses.

Les carnivores sont ordinairement degrande ou surtout de moyenne taille, armés d'ongles forts et crochus propres à retenir ou à déchirer leur proie.

Presque tous sont nuisibles au gibier; un grand nombre cependant doivent obtenir indulgence pour ces méfaits passagers, en considération de la chasse active et fructueuse qu'ils font aux rongeurs, les ennenis-nés de notre agriculture.

Tous nous fournissent des fourrures chaudes ou élégantes, qui servent de parures ou de tapis de pieds ; leur viande, en général coriace, est rejetée de l'alimentation. On les divise ainsi qu'il suit :

Carnassiers dont la Posant en entier sur le sol, est dépour- 1<sup>re</sup> Tribu, veu de poils.

plante des pieds postérieurs postérieurs de la plante des pieds et alon relevés et poilus en dessous. J'higitigrades

4re Tribu. — PLANTIGRADES (ou marchant sur la plante des pieds).

Animaux nocturnes, lourds, trapus, à queue courte; ongles allongés, crochus et propres à fouir; léte large en arrière, allongée en acant; un museau assez mine. Dents molaires plutôt tuberculeuses que tranchantes, ce qui leur permet de se nourrir indifféremment de substances régétules et animales.

Ils passent l'hiver à demi-engourdis, sans prendre de nourriture.

La taille très-grande, t=30 à 1=50; pas de poche anale sous la queue.

La taille moyenne, 0=80 à 0=90; jambes très-courles, une poche anale sous la queue, d'où suinte une lumeur grasse et fétide.

# Genre Ours, Ursus. (Linn.)

Dentition: Incis.  $\frac{6}{6}$ , Cari.  $\frac{1-4}{1-1}$ , Mol.  $\frac{6-6}{7-7} = 42$ .

Trois fortes molaires de chaque côté, à couronne carrée , à tubercule mousse.

Espèce unique. — Ours brux ou des Alpes, Ursus Arctos. (Linn.) Longueur 1  $^m$  30 à 4  $^m$  40.

Front proéminent; museau court; pelage d'un brun grisàtre, quelquefois blanchâtre ou jaunâtre; ongles forts; membres très-épais.

Nourriture: racines, baies, grains, miel. Il n'attaque ordinairement pas l'honme; mais s'il est procuqié, il s'adarne à la poursaite de son ennemi et cherche à l'étouffer avec ses pattes amérieures, sur sa large politrine. Son instinct très-développé le met en garde contre les piéges qu'on lui tend; on peut le prendre en l'énivrant avec du miel arroé d'eau-de-vie.

Cette espèce, qu'on peut presque rayer de la faune jurassienne, a été tuée 15 ou 16 fois depuis le commencement de ce siècle, dans les hautes montagnes de l'arrondissement de Saint-Claude. La chair, que j'ai pu apprécier dans les Alpes, n'est pas mauvaise; on dit les pattes excellentes. Sa fourrure vaut en hivre de 30 à 40 francs.

Dans une charte de 1517, l'abbé de Balerne se réserve les pattes d'ours tués dans les territoires de Ney, Champagnole, Vaudioux et Pillemoine, dépendant de l'abbaye.

Dans une autre charte de 1414, le seigneur de Mérona, Orgelet, Présilly, Réthouse et Saint-Georges se fait la même réserve. Ce qui prouve qu'à cette époque l'ours était assez abondant, même sur le premier plateau.

### Genre Blaireau, Meles. (Briss.)

Dentition: Incisives  $\frac{6}{6}$ , Can.  $\frac{4-4}{4-4}$ , Mol.  $\frac{4-4}{6-6} = 36$ .

Espèce unique. - Blaireau commun, Meles vulgaris, (Desm.) Vulgairement Tesson, Tasson, Tesson chien, Tesson cochon.

Longueur du corps 0<sup>m</sup>.75, queue 0<sup>m</sup> 20, oreilles 0<sup>m</sup> 033 mil.



en fouillant la terre avec son museau.

Corps trapu, ramaser; jambes très-courtes; pelage d'un gris brun en dessus, noir en dessous: tête et deux lignes longitudinales de chaque côté blanches; porls longs et rudes; ongles antérieurs longs, propres à fouir. Il se tient caché pendant le jour dans un terrier qu'il se creuse. el n'en sort qu'à l'auproche de la nuit pour chercher sa nourriture,

qui consiste en insectes, nids de hourdons, œufs, santerelles, serpents, rats, lapins et racines, qu'il découvre

Se trouve dans la haute et la movenne montagne, et particulièrement sur le premier plateau.

Sa peau forme une fourrure grossière pour les harnais des chevaux et pour les tapis de pieds ; elle se vend en hiver 4 à 5 francs. La graisse jouit d'une très-grande réputation contre les contusions et les rhumatismes; sa chair n'est bonne que dans le milieu de l'hiver, elle est trop grasse en automne et trop maigre au printemps.

Ses poils font d'excellents pinceaux fins , des brosses à dents et à barbe, etc. L'abondance de cette espèce diminue tous les jours par la chasse active qu'on lui fait; il s'en tue 40 à 50 par an sur le Jura.

Certains chasseurs distinguent deux variétés de tesson : le tesson chien et le tesson cochon; le premier, disent-ils, commun au printemps, est très-maigre; le second, abondant et très-gras à l'automue. offre une chair agréable. Les recherches que nous avons faites nous ont conduit à voir dans ces deux variétés un seul individu, gras en automne, et amaigri au printemps par son long jeûne léthargique hivernal.

2º TRIBU. — CARNIVORES DIGITIGRADES (ou marchant sur le bout des doiqts).

# Genre CHAT, Felis. (Linn.)

Dentition: Incisives 
$$\frac{6}{6}$$
, Can.  $\frac{4-4}{1-1}$ , Mol.  $\frac{4-4}{3-3} = 30$ 

Longueur du corps 0° 567 ; queue 0° 243, oreilles 0° 058.

Poils longs et touffus, gris, brunâtres en dessus, à bandes noires longitudinales sur le dos, transversales sur les flancs, les épaules et les cuisses; parties inférieures blanchâtres; queue trés-touffue, marquée de trois anneaux noirâtres; lèvres, plante des pieds et bouts de la queue noirs.

Ce chat habite les grandes forêts de la Serre, de Chaux, dans les environs de Clairvaux, où il est tué tous les ans; se cache dans les fourrés épais ou sur les arbres pour y surprendre les oiseaux, les écureuils et les loirs, dont il fait sa nourriture.

Comme le renard, il détruit une quantité prodigieuse de gibier ; heureusement il est rare.

La fourrure du chat sauvage se vend en automne de 5 à 10 francs, suivant son lustre et sa teinte. Il s'en détruit environ 10 à 15 par an dans le Jura. Sa peau poilue est employée contre les douleurs rhumatismales.

Les principales variétés de cette espèce sont :

4º Le Chat domestique, Felis catus domesticus (Linn.), qui lui ressemble par le pelago, mais dont la taille est moins forte et les jambes moins longues.

2º Le Chat des Chartreux, Felis catus cœruleus (Linn.), à poils très-fins. généralement d'un gris uniforme. R.

3º Le Chat Angora, Felis catus augorensis (Linn.), revêtu de longs poils soyeux très-fins, qui varient de couleur; peu propre à la chasse des rats. AR.

4º Le Chat d'Espagne, Feliscatus Hirpanicus (Linn.), dont lo pelage est formé do grandes taches blanches, ronges ou rousses et noires; il est généralement bon chasseur. C.

Dans le jeune âge, le chat aime à éammer, surtout avec les enfants: il profére comme jouel les petits objets qu'il pent facilement remuer on mieux encore faire rouler avrec as patte; il les pousse, les refient, les saint, les abandonne, les geette, sante braugnement sur eux, et éverce aims à la classes qu'il fera plus tard aux sourie, pour la éctruction desquelles nous lui donnous place dans la maie.

Il no s'attache pas comme le chim: l'inierit sue lle gaide, et souvent il fait payre lime cher, par de nombreux larient, is minimo-service qu'il nous rend. Il halance sa queux en signe d'impuisere, de colère ou de coavoitise, forte ou soulfle quand no le menzere; expriere as satisfaction par un reneron qu'ilon appelle filment ; elbre son dos pour fa surprise, la crainte ou les caresses; gronde en mangenat quand il crainté es voir endever sa sourriture.

2º Espèce. — Chat Lynx, Felis lynx. (Linn.)

Longueur totale 0= 90 à 1=.

Queue de la longueur de la tête, à extrémité noire; oreilles surmontées d'un pinceau de poils; moustaches blanches; pelage roussâtre taché de bran, long en hiver, court en été.

D'après des notes de la préfecture, il paraît que cet animal a été tué deux fois dans le département en 1823 et 1834. Il faut rapporter à cette espèce l'animal appelé vulgairement ic la bete de la Gargaülle, qui, le 9 juin 1819, aux environs de cette commune, mordit plusieurs personnes et emporta la moitié de la figure à un berger qui mendie aujourd'hui son pain.

Nous avons entre les mains, sur cet animal, une relation imprimée dont la naïveté burlesque est poussée à son dernier terme.

## Genre Marte, Mustela, (Linn.)

Elles diffèrent des putois par une tête plus allongée, une queue plus longue et plus touffue, par des ongles acérés, une fausse molaire de plus à chaque mâchoire, et par un petit tubercule à la carnassière inférieure.

Dentition: Incis. 
$$\frac{6}{6}$$
, Can.  $\frac{4-4}{1-4}$ , Mol.  $\frac{5-5}{6-6} = 38$ .  
 $\frac{4}{6}$  Espèce, —Marte commune, Mustela Martes. (Linn.)

Vulgairement la Martre.

Longueur du corps 0<sup>m</sup> 486, queue 0<sup>m</sup> 261, oreilles 0<sup>m</sup> 030.

Pelage brundtre en dessus; gorge, devant du cou et de la noitrine jaunûtres. quelquefois mouehetés de brun; partie postérieure du ventre roussâtre; queue très touffue, noiraire ainsi que les quatre pattes.

On la confond souvent avec l'espèce suivante, Habite les forêts épaisses, sur les plus hauts arbres, où elle fait la chasse aux oiseaux, aux mulots, aux loirs et aux écureuils ; elle s'empare des nids de ces derniers pour y déposer ses petits au printemps, au nombre de trois ou quatre.

Quelquefois on la voit à terre, mais seulement pendant la nuit ; c'est le plus redoutable ennemi du gibier. Se rencontre dans la forêt de Bonlieu et dans celles qui avoisinent

Morez, Champagnole et Clairvaux, TR. La belle fourrure de cette espèce se vend de 15 à 20 francs à

l'automne et en hiver. Il en sort du Jura annuellement de 20 à 30. 2º Espèce. - MARTE FOUINE, Mustela foina, (Linn.) Vulgairement la Martre, le Foin, la Fouine.

Longueur du corps 0° 445, queue 0° 216, oreilles 0° 026.



Tête aplatie au sommet, yeux saillants et trèséeartés; pelage brunàtre en dessous, plus pâle sur la tête, plus foncé sur les pieds et vers le bout de la queue ; dessous du corps blane, roussâtre ou jaunâtre ; poitrine, devant du eou y compris la mâchoire inférieure, blancs.

Habite les champs, les maisons champêtres et même les villes. Elle met bas au printemps 4 ou 5 petits.

Se nourrit de viande, d'œufs, de raisins et d'autres fruits. Elle cause souvent de grands dégâts dans les basses-cours. Se rencontre dans la plaine et particulièrement sur le premier plateau. C.

La fourrure de cette espèce se vend 7 à 8 francs en hiver; suspendue à la fumée d'une cheminée, elle prend la teinte de la marte; pour la lustrer, on la frotte avec de la plombagine; elle vaut alors 12 à 15 francs. Il sort du Jura chaque année de 120 à 150 peaux de cette espèce.

### Genre Putois.

Museau gros et court; queue courte; 2 fausses molaires en haut et 3 en bas; point de tubercule intérieur à la carnassière inférieure; queue peu touffue. Odeur nauséabonde très-prononcée.

Dentition: Incisives 
$$\frac{6}{6}$$
, Canines  $\frac{4}{1-\frac{1}{1}}$ , Molaires  $\frac{4}{5-\frac{1}{5}} = 34$ .

1" Espèce. — Perois commun, Pulorius infectus. (Brag.)

Vulgairement Pulsas.

Longueur du corps 0" 459, queue 0" 162, oreilles 0" 012.

Pelage d'un brun noirâtre, flancs jaunâtres; des laches blanches aux oreilles et à la lête; deux sortes de poils, les uns courts, laineux et d'un blane jaunâtre; les autres grands, noirs, fermes et lustrés; jambes et queue d'un noir uniforme.

Il met bas au printemps 3 à 4 petits. En été, il habite les bois, les taillis et les champs, où il détruit une grande quantité de gibier; l'hiver, il se rapproche des habitations, se cache dans les granges, les greniers, où il devient le fléau des basses-cours. Il aime aussi beaucoup le poisson, mais il ne le pêche pas. Cette espèce est abondante dans la Bresse et sur les rampes du premier plateau; elle devient rare à mesure qu'on s'élève sur la montagne. TC.

La fourrure du putois se vend de 3 à 4 francs en hiver; on la teint comme celle de l'espèce précédente. Le Jura fournit annuellement 250 à 300 peaux de putois.

2º Espèce.— Petois des Alpes, Putorius Alpinus. (Linn.) Longueur 0º 35 à 0º 40, non compris la queue. Corps très-allongé; pelage jaunâtre en dessus, cendré graâtre en dessous; lévres el menton blanchâtres; pas de tubercule à la canine inférieure, deux lubercules à la seconde molaire supérieure.

Se rencontre quelquefois sur les hauts sommets des Rousses et de Saint-Claude. TR.

A la suite du Putois, nous citerons le Furet, Mustela furo (Linn.), qui paralt en être une variété originaire d'Afrique; son pelage est blanc jaunâtre, ses yeux rosătres; on l'élève en domesticité pour la chasse du lapin de garenne.

3° Espèce. — Putois Hermine, Putorius hermineus. (Linn.)
Vulgairement l'Hermine.

Longueur du corps 0<sup>m</sup> 317, queue 0<sup>m</sup> 108, oreilles 0<sup>m</sup> 012.

Pelage d'été d'un brun marron, pâle en dessus, blanchâtre en dessous: on l'appelle alors Roselet; pelage d'hiver d'un blanc pur, quelquefois légèrement teinté de jaunc, extrémité de la queue loujours noire à toutes les saisons.

Se cache dans les murgers près des habitations de la montagne et de la plaine. Il détruit beaucoup de petits oiseaux, de nids et de petits mammifères. C.

La fourrure de cette charmante espèce entre dans le costume des hauts dignitaires de l'Église et de la justice; les taches noires dont la fourrure hermine est régulièrement parsemée, sont les bouts de queue,

La robe d'hiver de l'hermine, dans le Jura, n'est pas utilisée; elle est cependant souvent d'un blanc de lait très-pur et bien bourrée, surtout celle des individus qui habitent la montagne. Cette peau, bien blanche et en état, vaut 2 à 3 francs.

4° Espèce. — Putois Belette, Putorius vulgaris. (Linn.)
Vulgairement la Belette.

Longueur du corps 0° 174, queue 0° 030.



Poil ras, roussâtre en dessus, blanc en dessous, une petite tache rousse en arrière de la bouche. Elle dégage une odeur très-forte.

Cette espèce, la plus petite du genre, se rencontre aux mêmes lieux, mais plus communément que la précédente. Elle met bas au printemps 4 à 8 petits.

Le vulgaire la croit, bien à tort, venimeuse. Elle détruit beaucoup de nids d'oiseaux. L'hiver, elle se retire souvent dans nos habitations champêtres, où elle se rend très-utile en chassant les rats avec une grande activité; les poussins, les petits lapins et les jeunes poules deviennent quelquefois sa pâture. TC.

# Genre CHIEN, Canis. (Linn.)



Fig. 7. Tête osseuse de Chien

Ongles non rétractiles, odorat fin, ouïe délicate, vue excellente, langue lisse; doué d'une intelligence trèsdéveloppée et susceptible d'un grand attachement. Ce genre comprend les chiens, les loups et les renards.

Dentition: Incisives  $\frac{6}{6}$ , Canines  $\frac{1}{1} - \frac{1}{1}$ , Molaires  $\frac{6}{7} - \frac{6}{7}$ ; Total 42.

1. Espece: CHIEN Proprehent Oil, Gants Jaminaris. (Linn.)
La souche sauvage de cet animal domestique, répandu partout où habite l'homme, est complètement inconnue.

Le climat, la nourriture et une foule d'autres circonstances l'ont fait varier presque à l'infini, et ont produit des races très-différentes par la taille, le pelage et l'intelligence.

Les principales races ou variétés constantes que l'on rencontre dans le Jura sont : 4re Race. Le Chien de Berger, Canis f. domestieus. (Linn.)

Le chien de berger forme deux variétés distinctes : le chien de berger proprement dit et le chien de montagne. L'un et l'antre soulagent le pâtre dans les soins les plus

faigants de sa vigilance, lui épargenut les cris, les allées et les veunes continuelles partont of sa périone est nécessaire li régione à la vice du troppasa, dont ilse oftont disso font disso font de troppasa, dont ilse oftont son des continues dans sa marche, le rasemblent 3'li vérare. l'écligant de toutes des cultures qui restoutent son appear les continues de la continue d

Le chien de berger convient particulièrement dans les pays de plaine et de coteaux découverts. Le chien de montagne, au contraire, est préférable dans les pays de bois et de hautes montagnes, où les lours trouvent de faciles retraites.

Le chien de berger a des oreilles courtes et droites; la queue pendante ou légèrement recourbée en baut; le poil long et d'un noir grisstre; son extérieur est peu gréable, mais de précieuses qualités rachétent en lui la laideur, Il est doué de beaucoup d'intelligence, d'une activité rare, longtemps soutenue, et d'une grande sobrieté.

Contrairement aux habitudes des chiens des autres races, il est très-silencieux; mais il n'est point de force à résiser anx attaques du loup. Le chien de montagne est de très-grande taille, ordinairement blanc, marque de grandes plaques noires; forsqu'il porte un solide collier à pointes, il peut attaquer le

loup et tout au moins le forcer à la retraite. RR. 2º Race. Le Chien Mâtin, Canis f. lianiarius. (Linn.)

De grande taille, il tient le premier rang parmi les animaux de force; on l'emploie à la garde des maisons et du gros betail; son attachement pour son maître est trèsgrand. Cette race a donné maissance au grand Danois et aux diverses variétés de léviers. C.

3e Race. Le Chien Dogue, Canis f. molossus. (Linn.)

Cette race, qui forme plusiturs varirées, est caractérisée par un museau court, tronde, grou, par la proréaimente du crêne et la grosseur peu diegante des formes. Les principales variété de cette race sont: l'. Le grou Boyse ou boufedopur, qui a les orcilles et les lèvres pendiones, la têté entrese, la quere retéve et le poir ras, vianta du branàtre au blanchâtre et au noir. Son intelligence est très-obuse et as vie courte. 2 Le cheir Boyse, semblable au précéden, mais plus petit, l'est employé comme chien de cheir Boyse, semblable au précéden, mais plus petit, l'est employé comme chien de que le précédent, a la queue en spirale c éves un chien de luxe, d'appartement. Als. 4 Roce, Le Chien Danois, Gosin f. Boution, Chien, f. button.

Comprenant le grand et le petit Danois. Yeux grands; museau pointu; oreilles mipendantes; poil ras, moucheté de noir sur un fond blanc. Alt.

5º Race. Le Chien Levrier, Canis f. grajus. (Linn.)

Membres grêles et longs, le corps mince; semble monté sur des échasses. Excellent coureur. C.

6º Race. Le Chien Epagneul, Canis f. extrarius. (Linn.)

Cette race très-intelligente forme les variétés suivantes : A. Grand épagneul, poils longs et soyeux, blanes, tachés de brun ou de noir ; oreilles pendantes. C'est un excellent chien d'arrêt, doux et intelligent. Il chasse mieux dans

B. Pelit épagneul. C. Le chien lion. D. L'épagneul anglais. AC.

les marais et lieux couverts qu'en plaine. C.

7º Race. Le Chien Braque, Canis f. articularius (Linn.), ou Chien d'arrêt. Têté forte; narines bien ouvertes; lèvres pendantes; poitrine large; jambes fortes et pieds larges; poil ras, plus fin rur la tête que sur le dos, rarement noir, plus souvent blane, à taches brunes. Cette race, précieuse pour la chawe, guette bien et arrête parlatiement le dibier, surtout en pajine. TG.

8º Race. Le Chien Basset, Canis f. vertagus. (Linn.)

Jambes courtes, droites et grosses; oreilles longues et pendantes; poil ras, à fond blanc taché de noir, rarement noir taché de roux vif. C.

9º Race. Le Chien Barbet ou Caniche, Canis f. aquaticus. (Linn.)

Corps couvert de poils longs et frisés qu'on doit tondre. Son intelligence est trèsdévolopée et von attachement pour son malter ne laisse rien à désirer. CC. 40° Race. Le Chien Courant ou Chien de chasse, Canis f., guillious. (Linn.)

Oreilles longues et pendantes; jambes hautes; queue relevée; poil ras, blanc, taché de noir ou de fauve. Cette race, dont l'intelligence et l'odorat sont très-développés, chasse bien partout. CC.

41º Race. Le Chien Turc ou Chien de Barbarie, Canis f. asyptiaeus. (Linn.) Peau gluante, presque nue, noire, tachée de brun: peu intelligent. Ces chiens frileux ont besoin de se tenir près du feu pendant l'hiver. The

12º Race. Le Chien de Terre-Neuve, Canis f. palmatus.

D'une taille forte, mais doux et caressant, ce chien s'attache extrèmement à son maltre, qu'il préserve souvent d'un danger. R.— Ils sont employés en Angleterre au sauvetage des noyés.

Ces douze races, par le croisement, sont la souche d'une multitude de variétés, soit constantes, soit fugaces.

# Chiens.

| NOMBRE DE CHIENS.                | Lons-ie-Saun. | Pole. | St-Claude. | Peligny. | Département. |
|----------------------------------|---------------|-------|------------|----------|--------------|
| De chasse                        | 786           | 517   | 160        | 547      | 2,010        |
| De luxe (autres que de chasse) . | 1,133         | 1,395 | 706        | 1,208    | 4,442        |
| De bergers et de bouchers        | 481           | 284   | 64         | 186      | 1,015        |
| D'aveugles                       | n             | 5     | 114        | 18       | 137          |
| De garde dans les maisons et     |               |       |            |          |              |
| fermes isolées                   | 1,376         | 1,927 | 428        | 692      | 4,423        |
| TOTAL DES CHIENS                 | 3,776         | 4,128 | 1,472      | 2,651    | 12,027       |

2º Espèce. — Lour commun, Canis lupus (Linn.).

Longueur du corps 4<sup>m</sup> 160, queue 0<sup>m</sup> 413, oreilles 0<sup>m</sup> 120.

Queue et oreilles droites ; yeux obliques; pelage gris fauve; le museau et le devant des jambes antérieures noirs.

Habite les forêts de la montagne. R.

A l'espèce de ce type, nous joindrons deux variétés que nous croyons bien tranchées et constantes, qu'on rencontre de temps en temps sur le Jura.

ire Variété. Major. Taille grande; longueur du corps im 30; tête énorme; pelage moins foncé que celui de l'espèce type.

Habite particulièrement les grandes forêts de la plaine et du premier plateau. TR. 2º Variété. Minor on Conti-Igeon? (Linn.) Taille petite; longueur din corps 0=75 à 85 cent.; pelage presque noir on noirâtre en dessus, roussâtre ou roux en dessous; une tache blanche sur le museau; poil bériseé. Cette variété habite particulièrement la baute montagne, où elle joint d'un certain renom de férotiét. TR.

Le loup, pendant le jour, dort caché dans les fourrés les plusépais des focits; aux approches de la nuit, il se glisse prudemment sur la lisière des bois, et ne se met en chasse qu'après avoir longuement consulté son excellent odorat. Les voiries, les petits mammifères virants, les moutons, rarement les chiens, les reptiles, et au besoin les fruits, fournissent à sa nourriture. En hiver, il se réunit par troupes et descend quelquefois dans les villages pour fouiller les immondices et en-lever les chiens; il attaque trés-rarement l'homme, auquel il est susceptible de s'attacher étant pris jeune.

Cette espèce, qui peut vivre 20 ans et acquérir sa taille en 15 mois, était autre'isi très-commune dans le Jura; tous les jours son nombre diminue par la chasse qu'on lui fait. La peau vaut en hiver de 7 à 10 francs. La variété noire peut fournir une agréable four-rure. De 1850 à 1859, 48 loups, louves et louveteaux ont été tués dans le département.

Une prime est accordée sur les fonds de l'État, par l'intermédiaire des préfets, pour la destruction des loups: elle est de 18 francs par louve pleine, de 15 francs par louve non pleine, de 12 francs par louve pet et de 6 francs par louveteueu.

3º Espèce. - Renard commun, Canis vulpes. (Linn.).

Longueur du corps 0<sup>m</sup> 741, queue 0<sup>m</sup> 432, oreilles 0<sup>m</sup> 108.

Tête grosse; museau pointu, effilé; oreilles droiles, pointues et noires par derrière; pelage d'un roux fauve en dessus, blanchâtre en dessous; queue touffue, terminée de blanc ou de noir.

Moins fort et bien plus rusé que le loup, le renard habite ordinairement la lisière des forèts, à peu de distance des fermes. Il se construit un terrier dans lequel il ne pénètre que pour éviter ses ennemis, ou pour abriter ses petits; il se tient habituellement dans son voisinage, au milieu des fourrés, qu'il quitte la nuit pour chasser. Quand il peut pénètrer dans les basses-cours sans être inquièté, il tue toute la volaille, qu'il emporte, la cache à différentes places et sait la retrouver au besoin. Dans les forêts il détruit des lièvres, lapins, perdrix et même de jeunes chevreuils. Cependant la rude guerre qu'il fait aux mammifères rongeurs, surtout aux mulots, principalement quand il est jeune, où lorsqu'il a des petits, peut lui faire trouver grâce. Il n'est pas rare de trouver dans l'estomac d'un renard trente ou quarante de ces rongeurs nuisibles. Il mange aussi des insectes y surtout des hannetons; efind, à l'autome il est friand de rasins.

La femelle met bas en avril 3 à 6 renardeaux, qu'elle quitte au bout de 4 à 5 mois. La durée totale de leur vie est de 12 à 15 ans.

Ce carnassier est en général commun dans le département; il y est extremement abondant sur les deux premiers plateaux et sur leurs rampes, qui lui offrent de faciles retraites et une nourriture abondante.

Les variétés que présente le Jura sont les suivantes :

tre Variété. Renard roux ou roussaire, bout de la queue blane. CC.

2º Variété. Renard charbonnier, Canis alopez. (Linn.) AR. Pelage d'un roux noirâtre ou roussâtre. Haute montagne. TR.

3º Varièle. Renard croisé, Canis crucigera. (Linn.) Linéaté de roux et de noiràtre, rarement à épino dorsale noire; pieds noirs, bout de la queue blanchâtre. On lo trouve surtout en plaine. R.

D'après les notes fournies par la préfecture, 1392 renards ont été tués dans le Jura de 1853 à 1857. Sa fourrure en hiver vaut 4 à 5 francs. Celle du renard dit charbonnier vaut de 8 à 12 francs. Sa chair, en automne, quand il est gras, n'est point à dédaigner. En hiver, on le soumet à une forte gelée avant de le préparer.

# Genre Loutre, Lutra. (Linn.)



Fig 8, Louire commune

Dentition: Incis.  $\frac{6}{6}$ , Canines  $\frac{1-4}{1-4}$ , Mol.  $\frac{5-5}{5-5} = 36$ .

LOUTRE D'EUROPE, Lutra vulgaris. (Linn.)

Vulgairement la Loutre, la Lourre.

Longueur du corps 0<sup>th</sup> 675, queue 0<sup>th</sup> 364, oreilles 0<sup>th</sup> 010.

Pelage brunâtre en dessus, blanchâtre en dessus; menton, lêvres, gorge, d'un grispâle; lêvre supérieure très-épaisse, recouvrant l'inférieure.

Cette espèce vit solitaire le long des rivières et des étangs poissonneux du 1<sup>st</sup> plateau et surtout de la Bresse, où elle détruit une grande quantité de poissons, dont elle fait sa nourriture exclusive; elle sort la mit pour pêcher et transporte le poisson dans son gite, qui est un trou creusé entre les racines d'un arbre voisin des eaux. Les débris de ses repas quotidiens s'accumulent et répandent une odeur infecte. C'est un animal très-redoutable à la pisciculture.

Sa chair est bonne à manger et sa fourrure se vend de 15 à 20 francs; il s'en tue 30 à 50 par an dans le Jura.

### CINQUIÈME ORDRE. - RONGEURS.



Ainsi que l'indique leur nom, ces animaux rongent et ne triturent pas. Canines nulles; seulement des incisires et des molaires séparées par un espace sans dents appelé barre. Membres postèrieurs en général plus longs que les antérieurs. Taille petite.

F.O. The seemes of an Bengeur Tous les rongeurs, sans exception, quoiqu'à différents degrés, prennent place parmi les animaux les plus muisibles. Privis d'armes défensives, ils échapent à leurs ennemis par la couchage la petitesse de leur corps, et en se terrant. Leur extrème fécondité, qui est ordinairement de 4 à 5 portées de 5 à 8 ou 10 petits, pourrait en faire un fléau pour l'agriculture si les mammifères carnassiers, les oiseaux de proie et les reptiles n'en faissient leurs repas ordinaires.

| echaniciees en aigaags, queue moins deme                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| longue que le corps CAMPAGNOL                                               |
| (conique et à poils ras. G. RAT.                                            |
| simples; arrondie (conique et à poils ras. G. RAT. touffue au bout G. LOIR. |
| Queue japlatic latéralement et en éven-) Genre                              |
| tail                                                                        |
| queue courte, relevée et garnie de long poils. G. LIÈVRE                    |
|                                                                             |

# Genre Campagnol, Arvicola. (Lacép.)

Vulgairement Rat des champs.

Dentition: Incisives  $\frac{2}{2}$ , Canines  $\frac{0}{0}$ , Molaires  $\frac{3-3}{3-3} = 16$ .

Ces petits rongeurs vivent tous de grains, de fruits surtout et de racines, qu'ils emmagasinent avec un grand ordre et en quantité dans les petits terriers à plusieurs issues qu'ils ec creusent à la surface du soi, particulièrement dans les prés et les nouvelles semences. Il serait bon de jeter la semence destinée aux surfaces où ces mangues de grains sont communs, dans jun bain où l'on aurait fait dissoudre

du sulfate de fer ou de cuivre. Ils sont tous très-nuisibles à l'agriculture.

Leur fécondité est telle qu'ils peuvent donner 7 ou 8 portées par an, chacune de 5 ou 6 petits. Aussi, à la suite des hivers doux, ils pulfulent tellement dans les champs ensemencés, dont ils sillonnent en tous sens la surface de leurs galeries souterraines, qu'on les regarde avec raison comme un vrai fléau. Heureusement que les renards, les fouines, les putois et les oiseaux de proie en détruisent une grande quantité, Jamais ils n'entrent dans les maisons.

Ils sont vulgairement connus dans le Jura sous le nom de ratstaupes, darbons, rats des champs, rats des bois, rats d'eau, rattes, etc.

En général, les campagnols ne sont pas très-communs dans la Bresse : le sol siliceux ou argileux de cette contrée ne leur permet pas de fouir à leur aise.

Ils sont au contraire CC sur les premières rampes de la montagne, où un sol meuble, des prairies, des champs bien ensemencés, des bois et des caux, leur rendent la vie facile; aussi cette partie du Jura est-elle littéralement criblée par leurs souterrains, dans les endroits bien exposés au soleil. Ils habitent également la montagne, surtout le premier et le second plateau. Certains bois du premier plateau en fonrmillent en hiver.

1<sup>re</sup> Espèce. — Campagnol Amphibie, Arvicola amphibius. (Lacép.) Vulgairement Rat d'eau.

Longueur du corps 0"189, queue 0"120, oreilles 0"010.



Fig. 14. Campagnol amphibie.

ou moins ferrugineux en dessus, passant un peu au roussâtre sur les flancs el sur les côtés de la tête. Le dos et surtout la croupe mélangés de poils plus longs, noiràtres; tout le dessous du corps d'un cendré foncé, glace de roux clair sous le ventre; oreilles plus courtes que

Pelage d'un brun obscur, plus

le poil, cachées, presque nues, hordées de poils à leur extrémité; yeux très-petits,

enfoncés, tour intérieur du globe oculaire rouge; museau griatre; pois de la lèvre supérieure rigides, blanchitres; pieds très-forts, épais, écailleux, à poils raides, rrèscourts, d'un cendré foncé, queue un peu plus lougue que la moitis du corps, composée de plus de 100 anneaux écailleux, couverte de poils d'un cendré noirâtre en dessus, plus plut en dessous.

Cette espèce vit près des eaux des rivières et des étangs, sur les berges desquels on trouve ses galeries s'enfonçant quelquefois sous l'eau; les jardins et les prairies humides lui servent aussi de retraite.

La femelle met bas chaque année 3 à 4 portées de 4 à 6 petits.

Comme le surmulot, avec lequel on le confond souvent, il nage et plonge bien. Sa nourriture consiste en racines qu'il entasee dans des magasins attenant à ses habitations souterraines; il ronge les racines des arbres riverains, perce les digues, détruit le frai du jeune poisson et les œufs des oiseaux aquatiques. — C le long de la Vallière et de la Seille; AC sur les berges de la Loue et du Doubs; R dans la montagne.

2º Espèce. — Campagnol Schermaus, Arricola terrestris. (Savi.) Longueur du corps 0=435, queue 0=054, oreilles 0=007.

Pedage d'un bran foncé sur le dos, plus clair nar les côtés de la tête et des flance, oi maistre devient plus intense (saus junis) spasor au roux comme cher 174m-phôtinu!); pelage du dos égul, aum genads poils dépassant les autres à la croupe; dessous du corps d'un cendré assez clair, trè-légérenceul taré de jaune plus sur l'ébaloneu (mais point gale de roux rhibigieux comme der l'epéce précédente); queue des ½10 de la longueur du corps, couverent de poils courts, brans en dessur endrés en dessous ; jiede asse à joult trè-courts, ét me cendré blanchêure; yeur trè-petits, noirs; cre'illes comme chez l'Amphibius; mais museau encore plus gros et obuse.

Cette espèce habite, comme la précèdente, le voisinage des eaux; mais dans le Jura elle se trouve particulièrement dans la moyenne et la haute montagne; je ne l'ai jamais rencontrée en plaine. AC.

3º Espèce. — Campagnol des champs, Arricola arvalis. (Lacép.) Longueur du corps 0º 089, queue 0º 030, oreilles 0º 008.

treilles asset grandes, plus longues que le poll, gamies de petits polis cours, jaunatires; pueu prodinients, voluncianteux; queuce de la longueur du quart du corpo, ou un peu plus longue, couverte de poils cours, d'un jaunatire sale, à peu pris unicolore; pieds trevitus de petits poils coursi et rigides, d'un blane jaunière, plus page des parties supérieures d'un lauve jaunatire plus omoins mélé de pris brandare, plus moins mélé de pris principal de la pris plus de partie plus de pris principal de la principal de la priscipal de l surtout chez les femelles; une ligne d'un jaune plus pur sur les fiancs; dessous du corps d'un blanc salc. 8 mamelles, dont 5 pectorales.

Cette espèce est malheureusement trop abondante dans toutes les terres cultivées de la basse montagne et surtout de la plaine. Pendant les hivers doux, tels qu'en 1839, ils deviennent un vrai fléau pour les céréales et les prairies artificielles. On peut les empoisonner avec des grains trempés dans de la noix vomique ou de l'arsenic. On peut aussi dresser les chiens à leur faire la chasse.

4° Espèce. — CAMPAGNOL INCERTAIN, Arricola incertus (De Selys); Mus acconomus (Olivier); Duodecim costatus (De Selys.)

Dimensions: Longueur totale du nez à l'extrémité du pinceau qui termine la queue. . . . 0 ° 134.

| _ | de la queue         |  | Om 033 |
|---|---------------------|--|--------|
| _ | du pied postérieur. |  | 0m 018 |

Parties postérieures d'un gris brun clair, plus ou moins mêlé de cendré à la tête et de fauve jaunâtre sur le corps,

Parties inférieures plus généralement blanchâtres, lavées d'un jaunâtre clair ; une sorte de masque, d'un brun noirâtre plus ou moins prononcé, recouvre la plus grande cienduc de la région nasale et des lêvres supérieures, dont les bords sont d'un brun sale ou jaunâtre. Un petit espace de même couleur existe ordinairement sur le nez,

Moustaches fines, souples, un peu plus courtes que la tête, composées de soies les unes blanches, les autres noires avec leur fine pointe blanchâtre.

Queue épaisse, mesurant une fois et demie environ la longueur du pied postérieur; brune en dessus, jaunditre en dessous; chez la plupart des sujets, complétement jaundire, à l'exception de l'extrémité, qui reste brune chez ceux d'un âge avancé. 4 mamelles.

Les jeunes qui n'ont pas encore subi leur première muo, se distinguent des adultes par un pelage plus inégal.

Cette espèce se rencontre dans les terres cultivées de la Bresse, notamment dans les cantons de Saint-Amour et de Saint-Julien, oit elle n'est pas rare; je l'ai rencontrée une fois en septembre 1859, dans la vallée de Vaucluse.

5° Espèce. — Campagnol Roussatre, Arvicola rubidus. (De Selys). Longueur du corps 0° 085, queue 0° 049, oreilles 0° 010.

Oreilles assez grandes, un peu ovales, plus longues que le poil, garnies de petits poils roussatres, une touffe de poils blancs très-fins cachée derrière l'oreille; yeux proéminents, mais moins que chez l'Arralis. Queue un peu plus longue que la moitié

du corps, couverte de poils courts, noirâtres en dessas d'un hiane jumaître en dessas. Ces poils cacherle es anneaux éculières, qui sons au nombre de plas de 90. Pichs d'un hiane sale, un peu plas longs que cent de l'Arreufa, ainsi que les oligie. Pelage des parties supérieures d'un roux ferragineux, ples ou moins vist solon la saison, les poils étant terminés de noirâtres. Cette oudeur rouses se fond sur le cédie ocrept et de la tête en un entarde bran, qui hi-mèmbre disparali pour faire de parbait, ce blanchâtre du dessous. Char les individes en pelage parhait, ce blanchâtre est que de de vous char autre utre le vestre.

Chez les jeunes, il n'y a souvent que le dessus de la tête et le milieu du dos qui soient d'nn roux bien prononcé. Le reste du dessus du corps est fortement mêlé de cendré foncé. ( De Selys. )

Cette espèce, plus montagoeuse que les précédentes, se rencontre jusque sur le troisième plateau, près des tourbières. Elle n'est pas commune; je l'ai trouvée près des lacs de Bonlieu et de l'Abbaye, en septembre 1857.

6º Espèce. — Campagnol de Nager, Arricola nageri. (Schinz.)

Longueur totale  $0^{\circ}$  154, queue  $0^{\circ}$  058, du nez à la nuque  $0^{\circ}$ 030, du pied postérieur  $0^{\circ}$  0185; hauteur des oreilles  $0^{\circ}$  014; largeur des oreilles  $0^{\circ}$  0125.

Pedage, cher l'animal adulte, rèls-doux, épais, inégal; maque et dou' fur noux chianic dair, ou d'un roux chianic dair, ou d'un roux ferragineux plas ou moins vil, seol na assion, l'âge et môme le sexte. Cette couleur étend seulement du vertex à un demi-centimètre en même le sexte. Cette couleur étend seulement du vertex à un demi-centimètre en retrona a-dessus de la racine de la queue, en avecupe une dos qu'un espare ausser restreint. Elle paus sans transition roup broupes an centré brun on roussaire, qui régine largement sun fa face, le cloide de la rête et du corps, sur les membres ai-tétieurs et postérieurs, et à la racine de la queue.

Oreilles grandes, ovales, plus hautes que larges, saillantes et s'élevant notablement au-dessus du poil environnant

On rencontre assez fréquemment cette remarquable espèce dans les rampes à broussailles des 2° et 3° plateaux, qu'elle crible littéralement de ses galeries dans les expositions au soleil. AC.

### Genre RAT. Mus. (Linn.)

Ces animaux, très-voraces, mangent ègalement les substances animales et végétales, rongent le bois, le linge, etc.; dans la famine, les plus forts attaquent les autres et les dévorent. Ils courent avec rapidité et, dans l'état de repos, ils contractent leur corps en boule.

Dentition: Incisives  $\frac{3}{2}$ , Canines 0, Molaires  $\frac{3}{3} - \frac{3}{3} = 16$ .

Rats ayant les Oblongues, nues. — 1es groupe . Rats omnivores. oreilles Arrondies, poilues. — 2e groupe . Rats granivores.

## 1er Groupe. — RATS OMNIVORES.

1" Espèce.—Rat Surmulot, Mus decumanus. (Pall.) Longueur du corps 0" 216, queue 0" 189, oreilles 0" 014.

Pelage d'un brun roussitre en dessus, blanchâtre en dessous, gorge et politine d'un cendré clair; queue conique, presque nue, plus courte que le corpt, couverte de petites écallles formant plus de 200 anneaux; oreilles presque nues, un peu arrondies, aussi longues que larges; tête et museun allongés, yeux três-grands, barbe blanchâtre. Douze mamelles. La femelle fais 3 portes par an, de 16 à 30 petits checune.

Les individus de cette espèce, apportée de la Perse par les vaisseaux marchands vers le xvur siècle, sont d'une voracité incroyable, qui les porte à s'entre-dévorer; ils habitent de préférence les égouts, les tanneries, les abattoirs voisins des eaux; ils font une chasse active à tous les autres rats, mais surtout au rat noir; ils détruisent aussi les jeunes animaux de basse-cour, se défendent souvent contre les chats, qui ne les attaquent qu'avec répugnance. Les femelles mettent bas 3 portées par an, chacune de 12 à 20 petits.

CC le long de la Vallière, à Lons-le-Saunier; CC sur les bords du Doubs, dans la ville de Dole, etc.

2\* Espèce. - RAT NOIR, Mus rattus. (Linn.)
Vulgairement le Bat.

Longueur du corps 0<sup>m</sup> 197, queue 0<sup>m</sup> 226, oreilles 0<sup>m</sup> 023.

Pelage noirâtre et lustré en dessus, plus pâle sur les côtés et cendré foncé en dessous ; deux ou trois poils très-longs au-dessus du sourcil ; moustaches noires et

très-longues; oreilles nues, grandes, larges et un peu ovales; tête allongée, yeux moins gros et saillants; doigts blanchâtres; douze mamelles.

tre Variété, pelage entièrement gris. R.

2e - pelage isabelle. R.

3e — pelage entièrement blane, yeux rouges. TR.

Habite les maisons, les granges, où il ronge tout ce qu'il rencontre. Il fait par an une portée de 5 à 6 petits. Un mélange par parties égales de farine et de plâtre fin est pour lui un poison qui n'a pas les inconvénients des préparations arsénicales; le liége ou l'éponge en petits morceaux grillés dans de l'huile, lui donnent également la mort ainsi qu'aux autres rats. Les piéges, bien connus de tout le monde, sont aussi de fort bons moyens destructeurs.

Le rat surmulot fait aux rats noirs une chasse active, qui en diminue tous les jours le nombre. Ils ont cependant les habitudes un peu différentes. Le surmulot fréquente les égouts, les canaux, les caves et le bas des maisons, tandis que le rat noir habite les greniers, les toits, etc. Ces deux animaux ont suivi l'homme partout.

3° Espèce. — RAT MULOT, Mus sylvaticus. (Linn.)
Vulgairement Rat des champs.

Longueur du corps 0º 116, queue 0º 093, oreilles 0º 014.

Pelage roussatre en dessus, blanc sans transition en dessous; oreilles ovales, larges et presque de la longueur de la tête; jambes longues, surtout les postérienres; queue à peu près aussi longue que le corps; yeux très-grands, noirs et saillants; mouslache longue et de deux couleurs.

Habite les bois, les champs, où il cause de très-grands dégâts en fouillant la terre pour manger les semences à moitié germées, qu'il préfère à toute autre nourriture. Il fait aussi des provisions quelquefois considérables de fruits secs, tels que noisettes, châtaignes, etc. On le détruit par le poison, qu'on place près des trous qu'il se creuse en terre. TC sur les rampes et le premier plateau, où il est confondu avec les campagnols.

4º Espèce.— RAT Souris, Mus musculus. (Linn.) Vulgairement Souris.

Longueur du corps 0"089, queue 0" 089, oreilles 0"010.

Pelage d'un cendré noirâtre, légèrement teinté de jaunâtre en dessus, gris cendré

en dessous; jambes el parties inférieures d'un cendré clair; queue velue, aussi longue que le corps; oreilles nucs en debors, velues en dedans, mesurant la moitié de la tête.

1re Variété, pelage jaunâtre. TR. 2e — pelage blanc. AR.

Se rencontre trop abondamment dans les maisons, les granges, où il se loge dans les planchers, dans les trous des murs. La femelle fait par an 3 ou 4 portées, chacune de 7 ou 8 petits. On peut le détruire, comme le rat noir, avec de la farine et du plâtre. Les pièges sont aussi de très-bons moyens. En faisant bouillir une assiettée de gaude avec un paquet d'allumettes chimiques, on obtient un poison terrible à tous les rats; on le dissimule en le saupoudrant de farine de gaudes ordinaires un pen sucrées.

#### 2° Groupe. - RATS GRANIVORES.

5º Espèce. - RAT NAIN, Mus minutus. (Pall.)

Pelage d'un jaune fanve en dessus, moins foncé sur les flancs et sur les côlés de la tête; dessus du corps et gorge d'un blanc pur; quenc poiluc, aussi longue que le corps; oreilles courtes, velues en declans et en debors, mesurant la moitié de la tête; pieds petits, blanchâtres; ougles blancs, moustaches courtes, noirâtres; yeuv petits.

Cette jolie espèce, plus petite que la souris, construit un nid trèsmollet suspendu à quelques tiges de plantes; se trouve dans les champs, les prés, les taillis et les bois de la plaine et de la mi-montagne, où elle est souvent abondante. AC: Sellières, Orgelet, Lavigny, environs de Dole. Dans la Bresse, elle se rencontre aussi très-souvent sous les tas de gerbes.

## Genre Loir, Myoxus. (Gmelin.)

Dentition: Incisives  $\frac{2}{2}$ , Canines 0, Molaires  $\frac{4}{4} - \frac{4}{4} = 20$ 

Ces charmants petits rongeurs vivent ordinairement de fruits, tels que noisette, faine, noyaux de fruits charnus, très-rarement de chair; ils grimpent très-bien aux arbres, qu'ils habitent ordinairement blottis dans un trou. Ils s'engourdissent l'hiver. 1º Espèce. — LOIR COMMUN, Myoxus glis. (Gmelin). Vulgairement petit Écurenil gris, jeune Écurenil.

Longueur totale 0 30 c.

Pelage d'un gris brunâtre, tirant sur le noir bleuâtre, cendré en dessus, moins foncé en dessous; oreilles beaucoup plus courtes que celles de l'écurcuil; queue velue se redressant quelquefois sur le dos, presque aussi longue que le corps.

Il se tient presque continuellement sur les arbres, à la manière des écureuits, avec lesques il est souvent confondu. Sa chair est excellente. C: forêts de la Serre, de Chaux, de Clairvaux, environs de St-Claude et de St-Laurent.

2º Espèce. — Loir Lérot, Myoxus nitela. (Gmelin.) Vulgairement Rat bayard, Rat des vergers, Goux. Longuenr: Corps 0,122, queue 0.094, oreilles 0,018.



touffuc au bout, poils blancs à l'extrémité.

Pelage d'un gris fanve en dessus, blanchâtre en dessous, yenx entourés d'une lache noire qui se prolonge en s'elargissan! jusque derrière les oreilles, qui son! jaunâtres à leur base; bout du musean d'aun fauve clair; queue noire,

Il fréquente les vergers, les fermes; il y cause quelquefois de grands dégâts sur les pèchers, les abricotiers, les cerisiers et les pruniers. C. On peut employer le fusil et les piéges pour détruire cette espèce,

mais jamais les poisons, qui lui font entamer les fruits pour se désaltérer. Ces fruits, ainsi entamés, peuvent à leur tour devenir un poison pour l'homme.

3° Espèce. — Loir Muscardin, Myoxus muscardinus. (Gmel.) Vulgairement le Bat dormeur, le Bat des arbres, le Bat jaune, le Droumiant. Longueur totale 0° 41 cent.

Pelage jaunâtre on fauve clair en dessus, blanchâtre en dessous; queue aplatic, également poilue, de la longueur du corps. Taille d'une souris.

Ce joli petit animal construit un nid de mousse qu'il place souvent sur un noisetier, dont les fruits lui servent de nourriture. Se trouve fréquemment dans les bois verts de la mi-montagne. AC.

## Genre Écureuil, Sciurus. (Linn.)

Ils prennent leurs aliments avec leurs pieds de devant, qui leur servent de mains. Ils se tiennent presque continuellement sur les arbres où ils nichent. Nourriture: fruits secs.

Formule dentaire: Incisives 
$$\frac{9}{3}$$
, molaires  $\frac{5-5}{4-4}$  = 22.

Espèce unique. Écureur d'Europe, Sciurus vulgaris. (Linn.) Longueur du corps 0= 228, queue 0= 189, oreilles 0= 018.

Pelage d'un roux plus ou moins intense en dessus, blanc ou blanchâtre en dessous : oreilles droites, terminées par un bouquet de poils.

On le rencontre dans toutes les forêts de la plaine et surtout de la montagne, où il est CC.

Voici les principales variétés que j'ai observées :

Roux vif ou rouge type. CC. Cendré brun. AC.
Roux terne. R. Cendré brun à queuc noire. R.

Roux cendré. AR. Brun (forèts de sapins). AC.
Cendré. R. Brun noir, (id.) R.

Cendré à queue blanche. R. Noirâtre. RR.

La peau de ce charmant rongeur n'est point utilisée ni vendue dans le Jura; les variétés brunes et noirâtres pourraient cependant fournir une charmante fourrure. Sa chair, quand il est gras, forme un excellent gibier.

## Genre Lièvre, Lepus. (Linn.)

Formule dentaire: Incisives  $\frac{4}{3}$ , Can. 0, Mol.  $\frac{6-6}{5-5} = 28$ .

4<sup>re</sup> Espèce. — Lièvre commun, Lepus timidus. (Linn.) Longueur du corps 0<sup>re</sup> 594, queue 0<sup>re</sup> 108, oreilles 0<sup>re</sup> 135.

Pelage d'un gris fauve nuancé de brunâtre en dessus, blanc ou blanchâtre en dessous; oreilles plus longues que la tête, cendrées en arrière et noires à la pointe; queue courte, blanche, à lignes noires en dessus. Vit solitaire dans les champs, sur les coteaux à demi boisés; n'habite pas de terriers. Porte 2 ou 3 petits et 2 ou 3 fois par an. La chasse active qu'on lui fait ne semble pas le rendre rare. Habite particulièrement le premier plateau et ses rampes. Rare dans la haute montagne et dans la Bresse.

2º Espèce.—Lièvre Lapin, Lepus cuniculus. (Linn.) Vulgairement le Lapin.

Longueur du corps 0° 405, queue 0° 060, oreilles 0° 089.

Pelage d'un gris fauve ou roussètre clair, à nuquo rousse; gorge et ventre blanchâtres; oreilles grises, plus conries que la tête; quene moins longuo que la cuisse. Vit en société dans des gazennes profondes qu'il se creuse à plusieurs onvertures.

Originaire d'Afrique, il s'est complètement naturalisé; il est la souche d'un grand nombre de races dont voici les principales :

4º Le Lapin clapier on domestique, Lepus cuniculus domesticus (Linn.); il ressemble au lapin sauvage, s'en distingue cependant par nue tête moins grosse et un museau plus allongé.
3º Le Lapin riche ou argenté, Lepus cuniculus argentus (Linn.), d'un

3º Le Lapin riche ou argente, Lepus cusiculus orgentus (Linn.), d'un gris argenté, à tête et oreilles presque noires. La finesse de son poil fait rechercher sa pean, qui peut se vendre 1 fr. 50 cent. Sa chair est excellente, mais il est moins rustique et produit moins que le lapin domestique.

3º Le Lapin d'Angora, Lepus cuniculus angoreusis (Linn.), ordinairement jaunăire, jaune isabelle, à poils longs et soyeux. Sa chair est délicate et sa fourrure a une certaine valeur, il est difficile à élever.

4º Le Lapin de Sibérie, qui a le bout du nez, des oreilles et des pattes noir. 3º Le Lapin bélier, d'un pelage gris uniforme, dont le poids pent être de sept à buit kilogrammes.

Le lapin peut donner un très-grand produit à peu de frais. Il mange du foin, de l'herbe, du son, des pelures de pommes de terre et d'autres débris de légumes, des carottes, des raves et des choux. La nourriture qui lui convient le mieux, est la luzerne ou le regain sec avec des betteraves crues.

Quant à la fécondité, une lapine ordinaire peut donner par an 6 portées de 8 petits, soit 48 lapereaux. En faisant une large part à la mortalité et aux accidents, réduisons le nombre à 40. Chaque petit, après 5 mois, vaut au moins 1 fr., soit 40 fr. pour le produit annuel de ce petit animal.

On dit souvent que deux lapins mangent autant qu'une vache, ce qui est inexact. Il est vrai que ce rongeur a une très-grande chaleur d'estomac, mais sa croissance est toujours en raison de ce qu'il absorbe. D'ailleurs, en réglant ses repas et en lui donnant sa nourriture dans un râtelier, pour qu'il ne puisse la piétiner, on diminuera au moins des 3/4 la dépense. On diminuera aussi |la mortalité en le logeant dans un endroit sec et très-aéré: l'air et la propreté sont la moitié de la vie des lapins. Nous conseillons beaucoup aux fermiers d'avoir toujours à la maison quelques lapins, qui leur fourniront un mets aussi sain qu'agréable pour toutes les circonstances extraordinaires.

#### APPENDICE AUX BONGEURS.

## Genre Cabaye, Cochon d'Inde, Cavia cabaia. (Pall.)

Pelage blanchâtre ou roussâtre, à grandes taches jaunâtres: illvarie beaucoup; corps trapu, lourd.

Originaire de l'Amérique, ce petit animal est nourri dans les maisons, sous le prétexte que son odeur chasse les rats.

# Genre Marmotte, Arctomis. (Gmelin.)

Molaires hérissées de pointes, un tubercule remplaçant le pouce; corps lourd et trapu; queue courte et velue, tête large et aplatie.

Dentition: Incisives 
$$\frac{2}{2}$$
, Mol.  $\frac{5-5}{4-4} = 22$ 

Nourriture : herbe et insectes ; en été elles vivent en société, l'hiver elles s'engourdissent dans des terriers.

Cette espèce, abondante sur les hauts sommets des Alpes, n'a pas encore été signalée sur nos monts Jura; il pourrait se faire cependant qu'elle s'y rencontrât un jour.

# Genre Castor. (Linn.)

Queue ovale, aplatie, horizontalement couverte d'écailles; 5 doigts a chaque pted; molaires à couronne plate.

Dentition: Incisives  $\frac{3}{3}$ , Molaires  $\frac{4-4}{1-4} = 21$ .

Cette espèce est cèlèbre par les digues qu'elle élève pour maintenir à un niveau constant les eaux d'une rivère, sur laquelle sont construites avec art les cabanes à plusieurs étages qui lui servent de logement. Sous les Gaulois et les premiers Francs, elle n'était point rare le long de nos grands cours d'eau; les rives escarpées, silencieuses et boisées de la rivière d'Ain devaient naturellement lui plaire; aussi ne désespérons-nous pas d'y rencontrer quelques-uns de ses ossements.

### SIXIÈME ORDRE. - RUMINANTS (MACHANT DEUX FOIS).

Inicisives de la médoire supérieure remplacées par un bourrelet calleux; molaires à couronne; pieds à 4 doigts engagés dans des sabots, dont 2 grands appupant sur le sol, et 2 rudimentaires derrière les premiers; os du métacarpe et du métatarse réunis en un seul nommé canon; ordinairement 2 ou 4 mamelles; souvent des cornes ou des bois. Pas de claricules.

De tous les animaux, les ruminants sont sans contredit le témoignage le plus évident de la bonté de Dieu envers l'homme, car la plupart ont été visiblement créés pour assurer son existence ou la rendre plus douce et plus facile. Ces animaux, tous herbivores, tirent leur nom de la singulière faculté qu'ils ont de ruminer, C'est-d-dire de faire revenir à la bouche, pour les macher et les insaliver plus complètement, les aliments introduits en masse dans le tube digestif. Cette faculté est due à la conformation de leur estomac, toijours divisé en quatre poches: la panse, le bonnet, l'als feuillet, et la caillete.

Cette division de l'estonnae en plusieurs réservoirs répond merveilleusement aux besoins de ces mammifères, naturellement timides en raison des ennemis nombreux intéressés à leur faire la guerre : jamais, à l'état de liberté, ils ne mangent sans inquiétude les végétaux qui forment leur nourriture exclusive. Ils se hâtent de couper et d'avaler en torchon les aliments qu'ils feront plus tard revenir partiellement à la bouche, quand, retirés dans un lieu sûr, ils pourront espèrer de ruminer en paix. Pendant la durée de cet acte important, ils restent en repos et ordinairement couchés.

Les matières végétales, avalées sans être mâchées complètement ni insalivées suffisamment, produisent quelquefois sur les ruminants, surtout à l'état domestique, un effet funeste qu'on nomme météorisation.

Les fourrages verts et humides, et particulièrement les trèfles au printemps, produisent dans leur panse ou rumen des gaz qui, n'ayant point d'issue, font gonfler cette poche stomacale de telle sorte qu'elle refoule les poumons, empêche l'acte de la respiration et occasionne souvent par asphyxie la mort de l'animal. On donne comme remède quelques gouttes d'ammoniaque dans un verre d'eau. Si l'ammoniaque ne produit pas d'effet, on a recours à la ponction, pour procurer ne issue au gaz. Cette opération s'exécute à l'aide d'un trocart, dans l'endroit où la panse se rapproche le plus de la peau, c'est-à-dire vers le point de l'abdomen qui formerait un triangle équilatéral avec la dernière cote et l'os de la hanche.

Depuis quelques années, on guérit la météorisation en provoquant l'expulsion des gaz, au moyen d'un tube creux introduit par la bouche dans les premières voies digestives. Ce tube, du diamètre de 0° 02, se compose d'un fil métallique disposé en spirales contigués et recouvert, dans toute sa longueur, d'une enveloppe de peau ou basane mince. L'une de ses extrémités est terminée par une boule métallique creuse, de la forme et du volume d'un œuf, percée d'un grand nombre de trous; l'autre présente une espèce de pavillon. Le tube, legèrement huilé, est introduit avec précaution jusqu'à ce que la boule creuse ait pénétré et plongé au sein des gaz; ceux-ci traversent ces ouvertures et s'échappent au dehors par le tube, qui doit rester en place jusqu'à ce que les signes de la météorisation aient cessé. Pendant l'opération, la bouche est teune couvrete par un morceau de bois placé en travers et percé d'un trou dans son milieu pour recevoir le tube.

| Ruminants ayant la tête<br>armée de cornes, au | etui corne /           | Genre<br>— | BOEUF.<br>MOUTON<br>CHEVRE |
|------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|
| moinschez les måles.                           | Cornes nues et cadu- ( |            | CERF.                      |

# Genre Boeur, Bos. (Linn.)

Dentition: Incisives  $\frac{0}{8}$ , Canines 0, Molaires  $\frac{6}{6} = 20$ .

Espèce unique. — Boeuf domestique, Bos taurus. (Linn.)

Le bœuf (bœuf, vache, taureau, génisse, veau), que tout le monde, connaît, est certainement le plus utile de tous les animaux destinés par le bon Dieu au service de l'homme : comme bête de force, on l'emploie seul ou surtout par paire au charroi et au labour ; il pourrait porter des fardeaux et servir de douce monture. Sa docilité, jointe à une certaine intelligence, permet de le plier à toutes les exigences du travail de la ferme. Sa chair, trés-succulente, constitue un des aliments les plus sains et les plus nourrissants : sa peau se convertit en cuir très-solide; les tendons, les membranes et les cartilages donnent, par l'ébullition, la colle-forte et celle de gélatine; les poils sont utilement employés par les bourreliers, les tapissiers et les plâtriers. Le sang peut coller le vin, donner un puissant engrais, servir à la fabrication du bleu de Prusse et raffiner le sucre : la graisse se convertit en chandelles, en bougies et en savon; les os sont transformés par les bimbelotiers en mille objets de nécessité ou de luxe; ils donnent encore le noir animal et la gélatine. Les cornes servent à fabriquer des peignes, des boutons, des manches de couteaux, etc. ; la bile est mise à profit par les dégraisseurs, les teinturiers et les peintres ; des sabots on extrait une huile employée en pharmacie; le lait, soit naturel, soit transformé en beurre ou en fromage, est un des plus pré cieux éléments de nos cuisines. Enfin, tous ses débris, corne, os, tendons, rognures de viande, sous le nom de cornaille, soit seuls,

soit joints à ses excréments ou fumier, fournissent un des meilleurs engrais.

Le bœuf, pendant son premier âge, s'appelle reau; plus tard, le mâle prend le nom de taureau, puis celui de bœuf quand il nous fournit son travail; la jeune femelle 'se nomme génisse , rache quand elle nous donne son lait.

Le cri de ce ruminant s'appelle mugissement. Sa vie est d'environ 20 années, et sa plus grande force de 5 à 10 ans.

L'âge des animaux domestiques étant un des éléments de leur valeur, il importe de pouvoir le déterminer avec une exactitude suffisante.

Les signes indicateurs de l'âge se tirent de l'état des dents incisives qui garnissent le devant de la mâchoire inférieure, et de l'état des cornes.

Mais les renseignements que fournissent les dents sont plus nombreux, plus positifs.



8, forment 4 paires : une au milieu, qu'on nomme pinces : la 2º en suivant, mitouennes: la 3°, secondes mitoyennes; et la 4°, coins. Ordinairement, de 15 à 20 jours après la naissance,

Ces dents, au nombre de

toutes ces incisives sont sorties.

Elles tombent ensuite paire par paire à divers degrés d'âge, et sont successivement remplacées.

Les pinces de remplacement paraissent ordinairement à l'âge de 19 à 20 mois.

De cette époque en remontant à 20 jours après la naissance, on tire de l'état des dents de lait des caractères qui indiquent l'âge pendant cet intervalle, et qui sont fondés sur l'usure graduelle de la table de ces dents.

Ainsi, entre 6 et 7 mois, la table des pinces est usée, la dont est écourtée et elle s'approche du collet de la racine.

De 11 à 13 mois, les 1<sup>res</sup> mitoyennes sont dans le même état.

De 14 à 16 mois, il en est de même pour les secondes mitoyennes et pour les coins; vers cette époque, il ne reste plus de ces dents de lait que des chicots, qui pour la plupart deviennent mobiles.

De 19 à 20 mois, paraissent les pinces de remplacement ;

De 2 ans et demi à 3 ans, les 4res mitoyennes;

De 3 ans et demi à 4 ans, les 2es mitoyennes;

De à ans et demi à 5 ans, les coins. A cette époque, la connaissance ultérieure de l'âge se tire de l'ausre graduelle de chaque paire de dents, en commençant par les pinces, qui doivent être altérées les premières puisqu'elles sont sorties les premières; l'usure entame le bord de la dent et, de degré en degré avec l'âge, descend jusqu'au chicot.

De 5 ans et demi à 6 ans, le bord tranchant des pinces est rasé; clles sont plus basses que les 4 res mitoyennes.

De 6 ans et demi à 7 ans, rasement des 1 res mitoyennes.

De 7 ans et demi à 8 ans, rasement des 2" mitoyennes.

De 8 à 9 ans, rasement des coins.

De 10 à 11 ans, la table des pinces et des 1<sup>rm</sup> mitoyennes est rasée; la surface de frottement prend une forme tirant sur le carré. De 11 à 12 ans. tontes les autres sont de même: la table de la

dent, au lieu d'être unie, est légèrement creusée; ces dents sont sensiblement écartées entre elles.

Enfin, deux années après, les dents sont plus écartées et usées qu'au collet, il ne reste plus que de courts chicots jaunâtres.

La connaissance de l'âge par l'inspection des cornes frontales est fondée sur l'accroissement graduel que prennent avec les années ces instruments de défense. Elles ont pour support et pour moule un noyau osseux en forme de cornet. Chaque année, cette matière osseuse engendre autour d'elle un étui de corne qui s'y moule, de sorte que la corne entière, parvenue à son développement, n'est qu'un composé de cornets engalnés et fondus les uns dans les autres.

De ce mode de croissance il résulte que le cornet le dernier formé est le plus rapproché de la base de la corne, et que l'année suivante il est poussé en avant par un nouveau qui le remplace, et ainsi de suite.

Le nombre des cornets se constate à l'extérieur par les rides ou sillons qu'ils laissent entre eux.

Chaque ride correspond à une année, puisque chaque année il se forme à l'extérieur un nouvel étui corné.

Il suffit donc de compter avec soin le nombre de sillons pour évaluer l'âge de l'animal.

On attelle la race bovine par paire, rarement par unité, au jong ou au collier. Le joug, se fixant aux cornes, fatigue les animaux, les gêne dans leurs mouvements, leur fait tenir la tête obliquement sur un terrain en pente, quand ils sont réunis par paire, empéche le balancement de la tête, qui est nécessaire pour l'équilibre, et leur plus grande force, celle des épaules, est presque annulée.

Ajoutons que le joug, serrant le crâne, ôte à l'animal son intelligence et ne lui permet guêre de comprendre d'autre commandement que celui de l'aiguillon. Le collier, au contraire, lui laisse toute la liberté de ses mouvements et lui permet d'utiliser sa plus grande force, celle du poitrail. Il est très-important que le collier soit bien fait, et qu'il ait une sous-ventrière qui l'empêche de monter et de gèner la respiration. Le bœuf attelé au collier peut recevoir une éducation analogue à celle du cheval, et obéir à la seule voix de l'homme.

Voici comment, d'après diverses expériences, nous établissons les forces comparatives d'un même boenf suivant le mode d'attelage et la disposition du sol:

|          | PLAI           | NE.         | PEN            | re.         |
|----------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Un bœuf  | COLLIER<br>1,0 | Joug<br>0,8 | COLLIER<br>1,0 | JOUG<br>0,7 |
| La paire | 1,8            | 1,4         | 1,6            | 1,0         |

De ce tableau il ressort: 1° Que la plus grande force tractive du boud s'obtient avec le collier et un seul animal; 2° Qu'une paire à collier sur un terrain plat perd 2 dixièmes de traction; 3° Qu'une paire à joug, sur le même terrain, perd au moins 6 dixièmes; 4° Qu'une paire à collier, sur un terrain en pente, par l'inégalité de auteur et de traction des moteurs, perd 4 dixièmes; 5° Qu'une paire à joug, sur le même terrain, perd au moins la moité de sa force; 6° Qu'un seul bœuf à collier donne autant de force qu'une paire à joug sur un terrain en pente. Nous livrons ces observations aux agriculteurs, en nous absenant d'en tirer la conclusion.

Dans le Jura, on attelle généralement au joug et par paire ; cependant le collier commence à être employé sur les terrains de la basse montagne; on est heureux de voir de temps à autre un beau bœuf, libre de ses mouvements, marquer son pas par le cadencement de sa tête, tout fier de tirer à lui seul un attelage. Les 3/4 des terres labourables du département étant en pente, une race boyine à masse lourde, à grosse charpente, ne pourrait que difficilement donner son travail et parcourir des chemins très-souvent rudes et peu larges; d'autre part, le morcellement de la propriété ne permettant pas d'avoir 2 races bovines, l'une destinée exclusivement au travail et l'autre élevée exclusivement pour la boucherie, on a dû arriver, par la force même des choses, à une race mixte, musculeuse, vigoureuse, au pied léger, rustique, pouvant passer alternativement de la stabulation au pâturage, et donner le veau pour la boucherie ou pour l'élève, le bœuf et la vache pour le travail des champs, la vache laitière, le hœuf et la vache de boucherie

Ces conditions se trouvent reunies dans la race frame-comtoise, qui est vigoureuse, rustique, de moyenne taille, ayant le poil d'un rouge froment, pouvant peser 420 à 200 kilog, valant en moyenne de 450 à 200 fr., et donnant de 12 à 15 litres de lait par jour. Elle se trouve particulièrement sur le premier et le second plateau et dans la plaine.

La raçe fribourgeoise, forte de taille, a le poitrail large, les hanches fortes et la robe parsemée de larges plaques rouges et noires; elle peut donner 45 à 25 litres de lait par jour; son poids moyen est de 200 à 300 kilog., elle peut valoir de 300 à 500 fr. Elle forme la plupart des troupeaux de la haute montagne.

La race du finage ou Bressane, voisine de la race femeline, a la tête fine, les cornes petites, le poil blanchâtre; elle donne par jour 6 à 10 litres de lait; elle travaille bien et s'engraisse de même, Sa valeur varie entre 100 et 180 fr.

La race Schwitz, introduite depuis peu dans le Jura, y compte à peine 200 têtes. Elle est bonne laitière, mais trop molle pour le travail.

L'Yak, petite espèce des montagnes du Thibet, porte une crinière sur le dos, et sa queue est garnie de longs crins soyeux. Cette espèce, à tous les avantages du bœuf, réunit celui de porter des fardeaux dans les pays montagneux, et sa toison peut être employée à divers tissus. On en a essayê l'acclimatation dans le Jura, près de Champagnole, mais il naratt une l'extérience n'a nas récondu à l'attente.

La transformation du lait en fromage, dans le Jura, constitue une industrie qui ne donne pas moins de six millions de francs annuels, procurant la vie et le bien-être à plus de 20 mille familles dans les hautes montagnes, 4 sortes de fromages sont fabriquées: 4\* Le vachelin sans vacuoles, gris seulement au milieu, de 8 à 10 kilog., par meule; 2\* Le septmoneet gris ou bleu, de 10 à 15 kilog.; 3\* Le chevret, petit fromage carré du poids de 120 à 150 'grammes; 4\* Le gruyère proprement dit, qui fournit à lui seul les 9/10 de la fabrication totale.

Voici le résultat que donnent à cet égard les statistiques de 1852 et de 1858 :

|                                                                                          |             |               | MAM        | MIFÈB    | ES.           |            |               |            |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| J #                                                                                      | 10          | я             | 10         | 0        | 35            | R          | 56            | 8          | 80         | e             |
| PRIX TOTAL<br>des<br>fromages venden-                                                    | 995,900. 75 | 1,273,376.    | 83,369, 75 | 109,440. | 2,183,223. 32 | 2,704,080. | 1,573,933. 26 | 1,378,811. | 4,836,427. | 5,465,637.    |
| PRIX<br>du<br>hilog.                                                                     | 93          | R             | 88         |          | 97            |            | 16            | £          | a          | œ             |
| NOMBRE<br>do<br>kilog, fshriqués,                                                        | 1,077,268   | 1,168,400     | 94,250     | 110,380  | 2,449,934     | 2,350,797  | 1,660,077     | 1,920,529  | 5,281,529  | 4,840,106     |
| des<br>propriétaires<br>de<br>ces vaches.                                                | 1,592       | 1,489         | 821        | 817      | 586           | 897        | 659           | 703        | 4,017      | 3,905         |
| NOMBRE<br>devaches dont<br>lo kait<br>no concourt pas<br>à la fabrication<br>du fromago. | 2,436       | 2,039         | 1,130      | 1,037    | 1,931         | 1,143      | 1,388         | 1,999      | 5,905      | 5,438         |
| dos<br>propriétaires<br>do<br>ces vaches.                                                | 7,300       | 6,953         | 814        | 919      | 6,928         | 5,872      | 5,926         | 5,027      | 20,868     | 18,764        |
| do do vaches dont lo lait est livré h la fruitière.                                      | 13,711      | 14,290        | 1,491      | 1,920    | 99,469        | 20,713     | 18,275        | 13,761     | 55,939     | 50,686        |
| de chalets.                                                                              | 140         | 14.4          | 1.4        | 1.1      | 113           | 163        | 128           | 445        | 392        | 466           |
|                                                                                          | 1825        | 1858          | 1852       | 1858     | 1852          | 1858       | 1832          | 4858       | 1853       | 1838          |
| ARRONDISSEMENTS ANNÉES                                                                   |             | Lons-le-Saun. | Dolo       |          | Poligny       |            | St-Claudo.    |            | Total pour | le départem¹. |

|                                                                                            |                       |                         |          |               | LONS-LE-S.                           |          | Doll.      | Poligny.             |         | St-CLAUDE.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|----------|------------|----------------------|---------|-------------------------------|
| Prix moyen d'un litre de lait                                                              | de lait .             | :                       |          | :             | 0 fr. 13                             | _        | 0 fr. 115  | 0 fr, 114            | _       | 0 fr. 10                      |
| Revenu moyen annuel produit par une vache (lait, beurre, fromage, veaux, engrais, travail) | el produ<br>ux, engra | it par u<br>iis, travai | ne vache |               | 121 fr. 81                           |          | 192 fr. 96 | 119 fr. 48           |         | 111 fr. 52                    |
| Id. d'un bœut. — Travail, engrais, etc                                                     | ail, engra            | iis, etc .              | :        | :             | 144 fr.                              | " 190    | 190 fr. 56 | 143 fr. 28           | 1       | 188 fr. 33                    |
| Id. d'une génisse ou taurillon .                                                           | unillon .             |                         | :        | :             | 21 fr. 96                            | 1        | 20 fr. 499 | 25 fr. 18            |         | 10 fr. 25                     |
|                                                                                            | ĕ                     | pleau d                 | n nom    | ore de l      | Tableau du nombre de bêtes à cornes. | ornes.   |            |                      |         |                               |
| NOMBBE DE                                                                                  | LONS-LE-SAUNIER.      | SAUNIER.                | Do       | Dots.         | Poli                                 | Poligny. | SI-Cr      | St-CLAUDE.           | Tor     | TOTAUX.                       |
|                                                                                            | 1823                  | 1837                    | 1855     | 1857          | 1839                                 | 1837     | 1852       | 1837                 | 1852    | 1857                          |
| Bæufs et bouvillons                                                                        | 19,238                | 20,494                  | 10,012   | 10,326        | 8,179                                | 9,192    | 2,084      | 2,324                | 39,513  | 42,336                        |
| Taureaux et taurillons.                                                                    | 5,688                 | 6,685                   | 2,19\$   | 2,279         | 2,018                                | 9,220    | 699        | 818                  | 10,569  | 12,025                        |
| Vaches et génisses                                                                         | 26,616                | 31,299                  | 19,146   | 22,326        | 27,295                               | 27,849   | 19,578     | 20,063               | 92,635  | 101,536                       |
| Veaux d'élève et de<br>boucherie                                                           | 19,733                | 22,504                  |          | 14,610 16,864 | 99,910                               | 29,772   |            | 16,321 16,949 72,877 | 72,877  | 79,089                        |
| Total des bêtes bovines                                                                    | 71,273                | 80,082                  | 45,962   | 51,795        | 59,702                               | 62,033   | 38,655     | 40,183               | 215,594 | 38,655 40,183 215,594 234,986 |

| 1823   6827   6825   1827   1822   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827   1827      | NOMBRE DE                        | LONS-LE- | LONS-LE-SAUNIER. |        | Dots.  | Poli   | Poligny. | St-CLAUDE. | AUDE.  | Tor       | TOTAUX. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------|--------|--------|--------|----------|------------|--------|-----------|---------|
| Bands et bouvillons.         16,928         91,944         10,013         10,339         8,173         9,199         2,084         2,321         30,151           Tworeavectuorillons.         5,688         6,685         3,191         2,279         2,018         2,290         669         814         10,160           Vactor of génisses.         9,616         31,299         10,146         23,236         27,840         10,578         30,002         12,632           Years of génisses.         9,616         31,399         10,146         23,236         27,840         10,578         30,002         12,633           Years of dépendence et de l'accession of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 6281     | 1837             | 1855   | 1857   | 1832   |          | 1839       | 1857   | 1852 1857 | 1857    |
| Twureavvetteurillons. 5,688 6,685 2,101 2,279 2,018 2,220 669 848 10,160 Vaches of génissa. 96,616 31,239 10,146 22,230 27,840 10,578 30,002 12,635 Vacuar d'élève et de l'archive et de l'arc |                                  | 19,238   | 20,494           | 10,012 | 10,326 | 8,179  | 9,192    | 2,084      | 2,324  | 39,513    | 42,33   |
| Vactors of gainsses . 36,616         31,329         19,146         23,326         27,819         19,738         29,000         23,738         27,819         19,538         29,000         23,738         19,538         29,001         22,732         16,533         16,939         22,877           Total des hètes browner         71,973         80,982         55,798         15,778         167,703         38,655         10,185         10,185         22,773         10,334         10,509         12,877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taureaux et taurillons.          | 5,688    | 6,685            | 2,195  | 9,979  | 2,018  | 9,990    | 699        |        | 10,569    | 13,09   |
| Nouve d'glève et de l'accession (19,733 22,500 (15,801 62,801 22,210 22,717 (16,702 16,703 16,703 17,717 (19,703 18,717 19,713 18,717 19,713 18,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 19,717 1 | Vaches et génisses               | 26,616   | 31,299           | 19,146 | 22,326 | 27,295 | 27,849   | 19,578     | 20,062 | 92,635    | 101,53  |
| Totaldes bêtes bovines 71,275 80,982 45,962 51,795 59,702 62,033 38,655 40,183 215,594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Veaux d'élève et de<br>boucherie | 19,733   | 22,504           | 14,610 | 16,864 | 99,910 | 99,779   | 16,334     | 16,919 | 72,877    | 79,08   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total des bêtes bovines          | 71,973   | 80,982           | 45,962 | 51,795 | 59,702 | 62,033   | 38,655     | 40,183 | 215,594   | 23.1,08 |

# Genre Mouton, Avis. (Desm.)

Dentition: Incis.  $\frac{0}{8}$ , Can. 0, Mol.  $\frac{6-6}{6-6}$  = 32.

Espèce unique. - MOUTON DOMESTIQUE, Avis aries. (Desm.)

Le mâle, appelé bélier, se distingue par ses cornes ridées en travers, comprimées à la base et contournées en spirale sur les côtés de la tête. La femelle, ou la brebis, est dépourvue de cornes.

Cette espèce doit à la domesticité, à la différence des climats, de nombreuses variétés.

On connaît les multiples et importantes industries qui tirent de la laine des moutons la matière première. La chair de cet animal offre une nourriture saine et fortifiante; son suif entre avec la graisse de bœuf dans la fabrication de la chandelle, et sert même à celle du savon dans les contrées du Nord.

Sa peau est préparée pour servir, sous le nom de basane, à couvrir les livres, les portefeuilles. On en fait aussi une sorte de maroquin pour chaussures, dessus de table, etc. Enfin, par une préparation particulière on en obtient aussi du parchemin et du vélin, sur lesquels on écrit les actes et les titres que l'on veut conserver longtemps. C'est encore avec les boyaux du mouton qu'on fabrique les cordes des instruments de musique.

Le mouton se plait dans les paturages secs et élevés. Les prairies basses et humides lui occasionnent des maladies, surtout s'il n'y a pas été habitué dès sa jeunesse.

Le fumier de mouton est le plus actif de tous ceux que fournissent les animaux domestiques. On l'emploie principalement avec avantage sur les terres froides, auxquelles il communique une grande fertilité.

Une grande partie des surfaces nues du premier et du second plateau de nos monts Jura conviendraient parfaitement à son éducation; il est nuisible dans le voisinage des bois taillis.

Il n'existe pas, dans le département, de grands troupeaux de moutons appartenant au même propriétaire. La plupart des ménages des rampes ou du premier plateau, voisins des pâturages, possèdent quelques paires de la race ovine pour fournir un peu de laine à la famille. La garde ne st ordinairement confiée chaque matin à un pâtre commun, chargé aussi des chèvres. Le soir, les divers individus qui composent le troupeau rentrent chacnn chez leur propriétaire pour y passer la nnit. Ces individus sont en général chétifs, peu vigoureux, petits, ne donnant qu'une laine de qualité très-médiocre.

Sur le premier plateau et ses rampes en avale en amont, la vaine pâture pour l'espèce bovine est reconnue plus nuisible qu'utile; les terres, qui sont privées d'une bonnepartie de leur engrais, en soufrent antant que les animaux, qui ne peuvent trouver une nourriture convenable sur des espaces caillouleux et secs, restreints chaque jour de plus en plus par les dérirchements ou le reboisement. On pourrait alors faire pâturer par des moutons les surfaces que le défrichement et le reboisement ne pourraient et ne devraient atteindre, ce qui permettrait de s'occuper de la race ovine, de l'améliorer et d'en retirer les produits excellents qu'elle fournit toujours aux montagnes. Les prix sans cesse croissants de la viande ne doivent faire negliger aucun moyen d'améliorer les animaux destinés à la fournir, surtout torsque la bonne constitution des herbages leur assure une supériorite relative.

Tableau du nombre de têtes de l'espèce ovine dans le Jura.

|                            |      | Lons-le-S. | Dole.  | Poligny. | St-Claude. | TOTAL.         |
|----------------------------|------|------------|--------|----------|------------|----------------|
| Béliers                    | 1852 | 4,349      | 2,550  | 3,528    | 100        | 10,5 <b>27</b> |
| et Moutons.                | 1857 | 4,107      | 2,303  | 3,067    | 322        | 9,799          |
| Brebis                     | 1852 | 19,646     | 4,934  | 4,438    | 222        | 29,237         |
| et Agneaux.                | 1857 | 13,357     | 3,090  | 2,017    | 461        | 18,925         |
| Revenu mo<br>annuel par to |      | 51.29      | 51.777 | 101-92   | 4 t. 50    | 51-49675       |

## Genre Chèvre, Capra. (Pall.)

Dentition: Incis.  $\frac{0}{8}$ , Can.  $\frac{0}{0}$ , Mol.  $\frac{6-6}{6-6} = 32$ .

4<sup>re</sup> Espèce. — Снёvве Воиqueтія, Capra ibex. (Linn.)

Long. du corps 1 " 296, cornes 0 " 85 à 1 m.

Se rencontre sauvage sur les plus hauts sommets des Alpes; elle a été signalée autrefois sur nos hautes montagnes; mais depuis longtemps élle a complètement disparn.

2º Espéce. — CHÈNRE DOMESTIQUE, Capra ægagrus. (Pall.)
Cet animal, très-rustique, a pour souche la chèvre sauvage des monts
Caucase et Taurus. Elle vit de plantes montagneuses et surtout de
jeunes pousses d'arbrisseaux, ce qui la rend le fléan des forêts. Elle
aime les lieux arides et escarpés, où sa nature vagabonde et capricieuse la porte à grimper, à prendre ses ébats.

La chèrre donne 2 fois plus de lait que la brebis. Lorsqu'elle est bien nourrie, elle en produit jusqu'à 3 et 4 litres par jour. Ce lait est très-blanc, moins épais et plus visqueux que celui de la vache, moins séreux et plus dense que cefui d'ânesse, et contient plus de parties casécuses que celui des brebis. Il a une odeur particulière qui est moins forte chez les chèvres blanches, celles sans cornes et surtout celles que l'on tient avec soin. Il est légèrement astringent quand l'animal broute les feuilles et les bourgeons du chêne; il est purgatif quand elle se repait de joli-bois, de thym mâle et de clématite.

La chair du jeune chevrean est estimée; l'odeur forte du bouc ne vient pas de sa chair, mais de sa peau. Le suif de la chèvre est plus ferme que celui du mouton, et on en fait des chandelles de meilleure qualité.

La chèvre a 2 sortes de poils: les uns, longs, soyeux et raides, servent à fabriquer différentes étoffes et divers ouvrages de passementerie; les autres, courts, fins, doux, moelleux et placés entre les longs poils, poussent en hiver et tombent en été; on les ramasse avec un peigne. Une chèvre ordinaire en produit de 3 à 7 grammes. C'est avec ec poil qu'on fabrique les magnifiques châles dits cachemires et plusieurs étoffes d'un grand prix. Les chèvres Angora, qu'on essaie d'acclimater en ce moment dans le Jura, donnent surtout ces précienx filaments.

La peau de chèvre est plus estimée que celle du mouton: on en fait des chaussures de dames, des gants, des parchemins très-fins et un riche maroquin pour relier les livres, les portefeuilles. Enfin, le fumier de cet animal donne un engrais très-actif et très-propre à fertiliser les terres froides.

Tableau

du nombre de têtes de boucs, chèvres et chevreaux dans le Jura en 1857.

| NOMBRE ET REVENU.                              | Lons-le-S.     | Dole.          | Poligny.       | St-Claude.     | TOTAUX.        |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Boucs, chèvres et che-<br>vreaux               | 753            | 701            | 1,166          | 708            | 3,328          |
| Revenu moyen annuel<br>produit par une chèvre. | f. c.<br>31 44 | f. c.<br>28 75 | f. c.<br>39 75 | f. c.<br>25 36 | f. c.<br>31 25 |

## Genre CERF, Cervus. (Linn.)

Ruminant à cornes solides, nues et caduques, appelées bois; pas de cornes chez les femelles; corps svelte; jambes minces; queue courte; pas de canines. Animaux forestiers, très-rapides à la course.

Dentition: Incis. 
$$\frac{0}{8}$$
, Can.  $\frac{1-1}{6}$  ou  $\frac{0}{6}$ , Mol.  $\frac{6-6}{6-6}$  = 34 ou 32.   
 $\frac{1}{6}$  Espèce. — Gerf commun. Gereus elaphus. (Linn.)

Longueur du corps 1 944, queue 0 162, oreilles 0 255, bois 0 648.

Pelage: en été, d'un brun fauve avec une ligne noirâtre le long du dos ; en hiver, d'un gris brunâtre avec une large tache fauve sur la croupe. Tête du mâle portant deux

bois ronds annuels à trois andouillers en avant, et couronnés d'une empeaumure de 2 à 5 branches ou dagues.

La femelle, ou biche, n'a point de bois ni de canines supérieures.

Le jeune, ou faon, jusqu'à l'âge de 6 à 8 mois est fauve en dessus et blanc en dessous. A 2 ans, le jeune mâle prend ses bois.

Le cerf était autrefois assez abondant sur le Jura; mais actuellement on peut dire qu'il est presque entièrement disparu.

2º Espèce. - CERF DAIM, Cervus dama. (Linn.)

Existait autrefois dans nos hautes montagnes, mais il a disparu depuis longtemps.

3° Espèce. — Cerf Chevreuil, Cercus capreolus. (Linn.) Longueur du corps 4° 434, bois 0° 216.

Pelage fauve, plus foncé en hiver; hois rugueux, droits et ramuleux, ordinairement à trois andouillers.

La femelle, ou chevrette, un peu moins grande que le mâle, est privée de bois. Le jeune mâle, ou chevrillard, est moucheté de blanc jusqu'à l'age de 6 mois.

Habite par couple dans les grandes forêts de la montagne, où il devient de plus en plus rare.

Le genre Lama comprend le Lama proprement dit, l'Alpaca et la Vigogne, animaux pouvant servir de bêtes de somme et donner en outre une précieuse toison et une chair excellente.

La naturalisation de ces trois espèces, qui habitent les hautes montagnes de l'Amèrique, présenterait quelques chances favorables de succès sur nos hauts sommets jurassiques.

## SEPTIÈME ORDRE DES MAMMIFÈRES. — PACHYDERMES (A CUIR ÉPAIS).

Herbivores, non ruminants, poils ras; le plus souvent trois sortes de dents. Cet ordre renferme les plus grands quadrupèdes connus.

#### 1" FAMILLE. - SOLIPÈDES.

Cette famille ne renferme qu'un genre :

# LE CHEVAL, Equus. (Linn.)

Dentition: Incisives  $\frac{6}{6}$  ou  $\frac{8}{6}$  ou  $\frac{8}{8}$ , Canines  $\frac{4-4}{4-4}$ , Molaires  $\frac{6-6}{6-6}=40$  ou 42 ou 44.

1º Espèce. — Cheval domestique, Equus cabalus. (Linn.)

De tous les dons que nons devons à la bonté de Dieu, l'nn des plus utiles, sans contredit, est la création de ce noble animal, qui mit à l'intelligence du chien un dévouement à nos désirs qu'il pousse jusqu'à l'épuisement de ses forces, jusqu'au sertifice de sa vie. Le cheval, pour les services, peut nous tenir lieu des autres mammifères domestiques et n'être remplacé par aucnn. Il sait se plier à toutes nos volontés et se rendre propre aux emplois les plus divers. Sous la conduité du laboureur, il trace comme le bœuf un pénible sillon; ainsi que ce dernier, il se laisse enchaîner à des chariots pesants, à de lourds attelages. Comme le chameau, il soumet son dos à des charges écrasantes. Ils efait humble et résigné avec l'homme de travail; avec celui d'une condition meilleure, il s'élève au niveau du sort de son possesseur. Voyez-le faisant rouler le char somptueux du riche : il parati heureux et fier du rôle qu'il remplit.

Sous le cavalier, en rapport plus direct avec l'homme, il répond avec une promptitude si intelligente à toutes les impressions qu'îl en reçoit, qu'on le dirait identifié avec lui. Ainsi, avec l'oisif de nos villes, il se platt à piaffer et à parader avec grâce; à la chasse, à la course, il s'enflamme au bruit du clairon, il frappe la terre de son pied en signe d'impatience, et au premier geste, bravant les feux et la mirraille, il s'élance avec ardeur pour partager les dangers et la gloire de son maître. Mais pour juger de toute la valeur du cheval, il faut

connaître et voir à l'action le coursier de l'Arabe: à une sobriété presque égale à celle du chameau, il joint la rapidité de la gazelle; l'oreille dressée, les narines ouvertes, l'œil étincelant, il semble dévorer l'espace et à peine effleurer le sol sur lequel il pose les pieds; dans son activité presque infatigable, il franchit ainsi les déserts immenses, sans ralentir la vitesse de sa course, sans rien perdre de l'incroyable souplesse de ses mouvements, sans laisser perler sur sa peau une seule coutte de sourc.

C'est vraiment là le cheval dont Joh nous a laissé une description si magnifique; et lifaudrait répéter avec Buffon: « La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite, est celle de ce fier et fougueux animal, » si ces paroles n'avaient trop l'air de nous en attribuer tout le succès, et de mèconnaître l'action providentielle de Dieu. Avant de nous vanter de devoir à notre habileté la conquête de noss animaux domestiques, attendons d'avoir pliè au même joug que le cheval le zèbre et le coiaugga. En créant d'autres solipédes, si rapprochès de notre coursier par leurs qualités physiques et restés indomptables jusqu'à ce jour, l'Auteur de toutes choses n'a-t-il pas voula nous mortre qu'en rendant le cheval susceptible de recevoir le frein, il raits spécialement destiné à nous servir? n'a-t-il pas eu le dessein d'exciter dans nos cœurs des sentiments de gratitude et d'amour? ( Mulsamt, Hist, nat.)

La voix du cheval est un hennissement. Il en module les sons d'une manière expressive, suivant les passions qui l'agitent.

Le mâle de cette espèce porte, pendant les premières années de sa vie, le nom de poulain; plus tard, celui de cheval. La femelle est d'abord appelée pouliche ou pouline; ensuite, jument.

La durée de la vie de cet animal est de 25 à 40 ans; mais il atteint rarement ce dernier chiffre. A mesure qu'il vieillit, ses services perdent de leur valeur. Il est donc très-important de connaître son âge.

On y parvient à l'aide des divers caractères que présentent les in-

cisives, suivant leur degré d'usure. Mais pour faire bien comprendre les modifications que subissent, suivant les époques de sa vie, ces organes de la division des aliments, il est nécessaire de rappeler la définition des mots employés dans les descriptions.

La dent se divise en trois régions: la racine, implantée dans l'os maxillaire; la couronne, partie saillante en dehors de la gencive; le collet, point intermédiaire entre la racine et la couronne. On nomme table de la dent la partie supérieure de la couronne, ou la surface par laquelle les dents de la mâchoire inférieure touchent celles de la supérieure.

. La dent se compose d'iroire et d'émail : ce dernier, qui revêt l'ivoire d'une croûte dure et brillante, se réfléchit sur la couronne, s'y enfonce sur le milieu de celle-ci, et constitue ainsi un cornet dentaire dans lequel est enfermée une fossette ou cône dentaire.

Quand la dent est nouvelle, cette fossette, noircie par les aliments, est profonde; à mesure que la table s'use par la trituration, le cône dentaire s'oblitère et finit par s'effacer. La dent est dite alors, suivant le degré plus ou moins prononcé d'usure, rasée ou nirelée. On donne le nom de dents de lait ou de dents caduques aux incisives qui paraissent les premières, et celui de dents persistantes ou dents de remplacement, à celles qui leur succédent. Les 2 incisives médiaires sont appelées pinces; les suivantes, mitogennes; les 2 d'ernières, coins.







F. 14. Dents du cheval de 2 ans.

En arrivant à la vie, le poulaiu manque généralement d'incisives, Quelques jours (6 à 10) après sa naissance, poussent les pinces ; de 2 à 3 mois, les mitoyennes; de 6 à 8 mois, les coins. La première dentition est alors complète. De 10 à 16 mois, les pinces rasent et se nivellent; d'un an à 20 mois, les mitovennes en font autant; de 18 mois à 2 ans, les coins subissent la même loi.

A 2 ans et demi ou 3 ans, commence pour la mâchoire inférieure le travail de la seconde dentition. Les dents de remplacement sont moins blanches et plus larges que celles de lait, et surtout moins rétrécies vers le collet.



F. 15. Donts de cheval de 4 ans. des traces d'usure du côté des lèvres,

Les pinces tombent et sont remplacées les premières. De 3 ans et de-

mi à 4 ans, les mitovennes caduques cèdent la

place aux persistantes. Les pinces présentent déià

De 4 ans et demi à 5 ans, les coins sont remplacés à leur tour. Vers la même époque, poussent aussi les canines supérieures ou crochets, quand its doivent exister.

De 5 ans et demi à 6 ans, le cône dentaire des pinces est presque complètement oblitéré; l'année suivante, celui des mitovennes présente le même caractère; de 7 à 8 aus, celui des coins a aussi disparu; la pointe des crochets est plus ou moins usée.

A partir de cette époque, on considère ordinairement le cheval comme étant hors d'âge ou ne marquant plus; cependant d'autres caractères, tirès soit des incisives supérieures, dont le remplacement est plus lent et qui se nivellent un an plus tard à peu près que les inférieures ; soit de l'usure plus prononcée de la table de ces dernières, qui montre le cornet dentaire plus rapproché du côté de la bouche, et qui met à découvert l'étaile dentaire on radicale, zône transversale jaundare entourant la carité dentaire, ou la cavité de la racine dans laquelle sont logés les vaisseaux et les nerfs dentaires ; soit des modifications que les incisves montrent successivement dans la forme de leur table, fournissent encore des indications capables de faire reconnaître l'âge jusqu'à 11 ans. Passé cette époque, les signes deviennent trés-incertains. On appelle Bégus les chevaux dont les dents ont une telle dureté qu'elles ne s'usent pas par le frottement, ou dont la fossette dentaire ne disparaît pas à l'âge indiqué.

Après nous avoir servi pendant sa vie, le cheval nous est encore utile après sa mort. Divers peuples mangent sa chair, qui n'est pas à dédaigner. Sa graisse, son cuir, ses sabots et ses os sont employès, comme ceux de divers autres mammifères, à divers usages. Ses crins sont employès droits ou crépés, c'est-à-dire frisés par suite de l'ébullition. Avec les crins on fait des cordes, des longes pour les chevaux, des archets pour les instruments à cordes, des boutons, des toiles, des tamis, des matelas, etc. (Mulsant, Histoire naturelle.)

Les chevaux du département présentent 3 variétés, qui ne peuvent véritablement pas être qualifiées du nom de races :

ire Variété: de la haute montagne à partir du 3º plateau.

Grande taille, mesurant de 1° 60 à 1°70, lourde et épaisse, trèspropre au roulage, auquel elle était appliquée autrefois. Aujourd'hui cette variété disparaît avec le service qui l'avait créée.

2º Variété, des deux premiers plateaux et de la plaine.

De taille moyenne,  $4^m50$  à  $4^m60$ ; elle est employée aux travaux agricoles, soit seule, soit simultanément avec la race bovine.

3º Variété, dite du finage.

Elle habite la Bresse et particulièrement dans les environs de Dole;

plus petite que la précédente, cette variété travaille à l'agriculture dans la plaine.

Ces trois variétés tendent à s'effacer de plus en plus, et sont même remplacées dans bien des localités par des mulets ou par la race bovine.

Tableau

du nombre de têtes de chevaux, de juments, de poulains et de pouliches.

|                                                               | Lons-le-S. | Dole.          | Poligny.   | St-Claude. | TOTAUX.        |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Chevaux de 4 aus (1852<br>el au-dessus (1857                  |            | 1,202<br>1,909 | 1,499      | 891<br>808 | 4,792<br>5,390 |
| Juments de 4 ans (1852 et au-dessus (1857                     |            | 3,552<br>2,282 | 793<br>741 | 127<br>214 | 6,564<br>5,164 |
| Poulains et Pouliches   1852<br>de 3 ans et au-dessous   1857 |            | 1,857<br>1,194 | 334<br>234 | 28<br>34   | 2,612<br>1,927 |

2º Espèce. -- Ane, Equus asinus. (Linn.)

Sa taille est en général plus petite que celle du cheval. Il se reconnatt à ses longues oreilles, à la croix noire qui longe son dos, et à la touffe de poils qui termine sa queue. Quoique moins fort que le cheval, il n'est pas moins précieux que lui pour les habitants de la campange, parce qu'il est patient et plus sobre. Il est comparativement plus fort et plus hardi que son heureux rival. Sujet à beaucoup moins d'infirmités, il soutient sa vià très-peu de frais. Il n'est difficile que pour sa boisson, qu'il exige claire et limpide.

Il est 3 ou 4 ans avant de prendre toute sa croissance, et pousse sa carrière jusqu'à 20 ou 23 ans; il dort moins que le cheval. Dans ses premières années, il est vif, gai et animé; mais les mauvais traitements lui font bientôt perdre sa vivacité et le rendent lent, stupide et ontélé. Le lait d'ànesse, qui a une grande analogie avec celui de la femme, est considéré comme un aliment ou comme un reméde salutaire dans quelques maladies, telles que la phthisie pulmonaire. La chair de l'àne, quand il est jeune, sert à faire les saucissons dits de Bologne; sa peau fait du chagrin; ses membranes, des tambours, des cribles; les autres parties de son corps servent aux mêmes usages que celles du cheval.

Le Mulet, produit infécond de la jument et du baudet, réunit à la taille du cheval les qualités de l'âne. Il supporte une grande variation de température, est facile pour sa nourriture, a le pied sir, le pas allongé, une grande puissance de trait, une force de bât exceptionnelle et une longue vie. Il est de beaucoup préférable au cheval et à l'âne dans les pays montueux.

Les cantons de St-Julien et d'Arinthod sont les seuls où on élève le mulet, surtont depuis quelques années,

Le Bardot, produit aussi infécond du cheval et de l'ânesse, est moins robuste que le mulet. Il n'est pas élevé dans le Jura.

Tableau du nombre, de la valeur et du revenu de la race asine et mulassière dans le Jura en 1857.

| NOMBRE,<br>VALEUR ET REVENU.    | Lons-le-S. | Dole, | Poligny. | St-Claude | TOTAUX. |
|---------------------------------|------------|-------|----------|-----------|---------|
| Anes et ânesses                 | 348        | 54    | 152      | 142       | 696     |
| Mules et mulets                 | 609        | 23    | 69       | 31        | 732     |
| Revenu moyen annuel<br>d'un âne | 106 f.     | 87 ſ. | 87 f.    | 144 f.    | 106 f.  |
| Valeur moyenne d'un ane         | 41         | . 51  | 57       | 61        | 52      |
| Revenu moyen annuel d'un mulet  | 261        | 198   | 222      | 385       | 266     |
| Valeur moyenne d'un mulet       | 233        | 146   | 265      | 140       | 196     |

#### 2 FAMILLE. - PACHYDERMES ORDINAIRES.

Doigts, dont le nombre varie de deux à quatre; cette famille comprend :

# Le Sanglier, Sus. (Linn.)



Dentition: Incisives 
$$\frac{6}{6}$$
, Can.  $\frac{4-4}{1-1}$ , Molaires  $\frac{7}{7} = \frac{7}{7} = 44$ .

Fig. 10. Tête osseuse du sangüer.

Espèce unique. — Sanglier commun, Sus scropha. (Linn.)

Pelage d'un gris noiràtre ou noir; corps trapu; jambes courles et fortes; défenses
robustes, arquées et triangulaires, sortant du plan de la màchoire.

La femelle, plus petite que le mâle, s'appelle Laie; les jeunes de l'année, appelès Marcassins, sont marqués de bandes longitudinales alternativement fauves et brunâtres. Le sanglier se tient dans les forêts qui avoisinent les terres cultivées: la Serre, Chaux, forêt de Clairvaux. Il devient très-rare.

Il est la souche du *Cochon* domestique, varié en uu grand nombre de races :

4º Le Cocnox nomestique élevé dans le Jura est d'une belle taille; sa tête est grosse et longue, sa charpente osseuse énorme, et il prend lentement la graisse; ajoutons qu'il est difficile pour sa nourrieture, surtout vers la fin de l'engraissement. Tout agriculteur in dièvera jamais cette race, défectueuse sous plusieurs rapports.

2º La race dite Batarde se rapproche de la précédente; mais elle est moins grande sur jambes, moins osseuse, et prend plus facilement la graisse. Elle lui est de beaucoup préférable. Bresse et premier plateau.

3º La race Toxouine ou Toxouin est très-basse sur jambes; les oreilles sont droites, le dos large et long; son pelage est ordinairement de 3 couleurs: roux, noirâtre et blanchâtre. Elle s'engraisse facilement et n'est point difficile pour sa nourriture. Environs de Dole, de Salins et de Lons-le-Saunier.

4° Les races anglaises dites de LECESTER, de HAMPSHIBE et ANCIOCHINOSISS, dont le produit est au moins le double de celui des précèdentes pour une même quantité de nourriture, sont presque inconnues dans le Jura; cependant le Comice de Lons-le-Saunier se préoccupe de leur propagation, et bientôt le Leicester remplacera, nous n'en doutons pas, la race du pays, dont nous avons énoncé les défauts si importants pour le producteur.

Tableau du nombre de têtes de porcs de tout âge.

|                                  | Lons-le-S.      | Dole.            | Poligny.       | St-Claude.   | TOTAL.           |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| Nombre 1852<br>4857              | 8,857<br>11,890 | 15,138<br>14,682 | 6,197<br>8,667 | 888<br>1,504 | 31,080<br>36,743 |
| Revenu moyen<br>annuel par tête. | 45 f. 25        | 45 t- 333        | 36*-70         | 42 1- 14     | 421-35575        |



Fig. 17, Blaircau common, dil Tesson Chien,

#### OISEAUX OU OBNITHOLOGIE

Les oiseaux sont des animaux vertébrés ovipares, à sang chaud, à circulation double et complète, à respiration aérienne double.

L'air aspiré pénètre non seulement dans les poumons, comme chez les mammifères et les reptiles, mais dans l'intérieur des diverses parties du corps : leurs membres antérieurs sont conformés pour le vol : leur peau est couverte de plumes, et leurs mâchoires sont revêtues d'une enveloppe cornée appelée bec.

Ils possèdent les 5 sens. Ceux de l'onje et de la vue sont très-développés; les plumes, le bec et les ongles rendent celui du toucher très-obtus.

L'acte du vol, par lequel les oiseaux s'élèvent et se soutiennent en l'air, exige des muscles puissants et volumineux, et des mouvements énergiques de la part des ailes.

> Le sternum forme une large plaque osseuse et présente, sur son milieu, une carène très-saillante que l'on nomme bréchet. Sa solidité lui permet de donner insertion à tous les muscles abaisseurs et à presque tous les releveurs

des ailes. Les deux clavicules, destinées à maintenir l'écartement des épaules, se soudent ensemble par le sternum

Fig. 8. Sternum d'oi- et constituent un seul os en forme de V, que l'on nomme la fourchette.

Les membres antérieurs, ou ailes, sont composés d'un radius, d'un cubitus et d'un vestige de main. On aperçoit dans celle-ci 2 ou 3 os du carpe, un os du métacarpe, composé de 2 branches soudées entre elles, un stylet qui représente le pouce, un doigt à 2 phalanges placé tout à l'extrémité, enfin un doigt externe formé d'un seul petit os.

Les pattes, conformées pour la station, la marche, la natation, la

préhension, suivant les espéces, sont composées d'un fémur généralement court et dirigé en avant, qui forme la cuisse; d'un tibia et d'un péroné très-grèle, qui constituent la jambe; d'un os allongéet arrondi, nommé tarse; enfin des doigts, qui ne dépassent jamais le nombre de 4. savoir : un pouce, un doict interne, un médian et un externe.

Les plumes des oiseaux servent à les préserver des variations brusques de température, auxquelles ils sont exposés en s'élevant dans l'air à de grandes hauteurs.

Elles sont généralement composées d'une tige, creuse à sa base et remplie d'air, pleine à son extrémité, et garnie de barbes distiques bordées elles-mêmes de barbules.

La couleur du plumage varie suivant les espèces, et sert en général à les caractériser. Les mâles ont habituellement une livrée particulière, qui diffère de celle de la femelle par des couleurs plus éclatantes, plus vives, et souvent par certaines plumes prolongées en panache, en huppes, en aigrettes, etc. Ils sont aussi les meilleurs chanteurs.

Lorsque les mâles et les femelles différent de plumage, les petis, quel que soit leur sexe, ressemblent jusqu'à un an à la femelle ; lorsque la même livrée est commune aux deux sexes, les jeunes ont un plumage qui leur est propre; ils prennent celui de l'àge adulte ordinairement après un. Plus l'oiseau est vieux, plus sa livrée est éclatante et plus aussi ses ormements accessoires sont développés.

Les oiseaux changent de livrée une ou 2 fois par année, suivant que la mue est simple ou double. La mue simple a leu ordinairement au printemps, et leur procure de brillantes robes d'été, ou de noces, comme pour célébrer le retour des beaux jours; la mue double a lieu au printemps et à l'autonne : cette dernière leur donne de chaudes robes d'hiver ou de voxage. La mue s'opère diversement : elle est due tantot à la chute périodique des plumes et à leur remplacement par de nouvelles plus vivement colorées, tantot à un faible transport de la substance colorante; enfin elle peut encore être produite par l'usure de la partie extrême de clusque plume. Le plumage d'été est

toujours plus brillant que celui d'hiver, qui est plus chaud et dont les teintes sont ternes et se rapprochent souvent plus ou moins de la couleur blanche.

Certaines portions du plumage sont moins affectées que les autres par toutes ces variations de couleurs ; on les appelle pour cela caractéristiques. Ce sont les grandes plumes des ailes et de la queue, et principalement les latérales parmi ces dernières. Les plumes ont reçu differents noms, en genéral tirés des régions

qui les supportent.

Les plumes de l'aile, de dehors en dedans, sont ainsi nommées :

1º Rémiges bâtardes, petites plumes insérées sur le pouce;

2º Grandes Rémiges, ou simplement Rémiges, grandes pennes de l'aile, toujours au nombre de 10: elles tiennent à la main;

3º Rémiges secondaires, ou pennes secondaires de l'aile, qui tiennent à l'avant-bras;

4º Scapulaires, insérées sur le bras;

5º Tectrices ou courertures alaires, plumes disposées comme les tuiles d'un toit et couvrant la base des rémiges.

Les grandes pennes de la queue, le plus souvent au nombre de 12, quelquefois de 10, rarement de 14 et plus rarement de 18, se nomment rectrices ou pennes de la queue. Les autres plumes prennent les noms des parties qu'elles recouvrent. Ainsi on dit: plumes de la tête, du con, de la poitrine, du croupion, etc.

Les migrations des oiseaux sont un des traits les plus caractéristiques de leurs habitudes; à des époques fixes, un instinct irrésistible, providentiel, porte la plupart d'entre eux à émigrer dans des directions déterminées: cet acte, nécessaire à leur conservation, a pour but de leur assurer une nourriture constante et une température à peu près égale.

Les migrations ont lieu du Nord au Midi à l'automne, et dans le sens opposé <del>au</del> printemps; quelquefois, au lieu de s'effectuer en latitude, elles se font simplement en hauteur, c'est-à-dire qu'aux approches de l'hiver, certaines espèces descendent des montagnes dans la plaine, et qu'à l'arrivée des chaleurs elles remontent aux régions élevées. Enfin quelques oiseaux de grande taille et à vol très-puissant n'ont pas de patrie véritable, et se voient indifféremment sur presque tous les points du globe; on les nomme errants ou erratiques.

Sous ce rapport, on peut distinguer les oiseaux en sédentaires, émigrants, de passage et errants.

Les oiseaux sédentaires séjournent chez nous toute l'année, soit qu'ils habitent une même surface, soit qu'ils descendent des montagnes dans la plaine pour hiverner; ce sont ceux auxquels leur mode de nutrition permet de se procurer des aliments en toute saison, c'est-à-dire la plupart des rapaces, les granivores, les omnivores, et, parmi les insectivores, ceux qui ont le bec assez fort pour prece les écorces et atteindre les insectes qui s'y sont réfugiés pour hiverner.

Les oiseaux émigrants sont de deux sortes: les uns restent chez nous en été, y nichent et nous quittent l'hiver pour les régions méridionales; les autres, indighence des pays les plus septentrionaux ou des régions très-élevées, ne viennent dans nos contrées que pour l'hiver, afin de se soustraire aux trop grandes rigueurs du froid dans leur patie; dès que le printemps reparalt, ils retournent vers le Nord ou dans leurs montagnes pour estiver et nicher. Les premiers sont des insectivores qui ne sauraient trouver de nourriture pendant les froids; les seconds sont quelques granivores et la plupart des oiseaux aquatiques chassés de leur élément par la glace.

Les oiseaux de passage sont ceux qui n'apparaissent chez nous qu'à l'anome et au printemps, et ne s'y fixent pas pour une saison compléte. Enfin, les espèces errantes ne paraissent qu'à des époques indéterminées; ce sont, la plupart du temps, de jeunes oiseaux égarés qui ont perdu les traces du passage de leur espèce; quelquéfois, cependant, les oiseaux errants arrivent brusquement en très-grand nombre, chassés sans doute de leur pays originaire par un manque accidentel de nourriture, ou par des froids excessifs, de grands coups de vent, des tempêtes, etc.

Les migrations des oiseaux s'opèrent ordinairement par grandes bandes quelquefois innombrables; cependant certains d'entre eux voyagent par petites troupes, par famille, par couple, ou même isolèment; c'est souvent pendant la nuit qu'ils opèrent leur migration.

La direction suivie par chaque espèce reste invariablement la même chaque année.

Les oiseaux sont ovipares, c'est-à-dire pondent des œufs, desquels sortent, au bout d'un certain temps d'incubation, des petits semblables à leurs parents.

Les grandes espèces ne font qu'une nichée; les moyennes et les petites une ou 2, rarement 3 et très-rarement davantage.

Les espèces domestiques, pondant presque toute l'année, font exception à cette règle.

Le nombre des œufs d'une même ponte est inversement proportionnel à la taille des oiseaux: l'aigle ne pond que 2 œufs; les roitetels et les mésanges, les plus petits de nos oiseaux, en pondent de 15 à 20. Cependant quelques espèces d'assez grande taille, mais dépourvues de tout moyen de défense, sont assez fécondes.

La forme des œufs, leur grosseur, leur couleur varient considérablement et permettent, avec un peu d'habitude, d'en déterminer l'espèce.

On connaît l'adresse et l'instinct merveilleux avec lesquels la plupart des oiseaux préparent le berceau chaud et mollet qui, sous le nom de nid, doit recevoir leur jeune famille; la forme et la disposition en sont très-variées, quoique constantes pour chaque espèce; les plumes, la laine, la mousse, le duvet, le crin en tapissent généralement l'intérieur.

Les œufs, après la ponte, ont besoin d'une certaine température pour que leurs matières s'organisent et constituent le jeune oiseau. La Providence a donné aux parents, à la mère surtout, la patience de se tenir constamment sur ses œufs et de les réchauffer par l'incubation. La durée de cet acte, variant avec les espèces, est ordinairement proportionnelle à la grosseur des œufs; les limités extrêmes en sont, dans nos pays, de 15 à 45 jours.

Lorsque le jeune oiseau est formé, il brise sa coquille au moyen d'une pointe cornée et temporaire qui termine son bec; faible alors et le plus souvent dépourvu de plumes, il ne peut se passer du secours de ses parents.

Ceux-ci pourvoient à sa nourriture et la lui préparent même quelquefois, en la faisant séjourner dans leur jabot avant de la lui dégorger sous forme de bouillie.

Les oiseaux conreurs et nageurs naissent emplumés et peuvent sortir du nid immédiatement après leur éclosion; ceux, au contraire, qui naissent dans des nids situés sur des lieux élevés, sur des arbres, par exemple, sont nus ou simplement couverts de duvet.

En général, on apprécie peu les services immenses et variés que nous rendent les oiseaux à l'état sauvage. Nous aurons occasion de les diare ressortire décrivant les espèces; qu'il nous suffise de ûrre à présent qu'ils fournissent à nos tables du gibier excellent, qu'ils débarrassent nos champs d'une quantité prodigieuse d'insectes capables d'anéantir nos récoltes, qu'ils animent et ornent nos campagnes, et nous font une musique aussi agréable que variée.

Le Jura, par sa position entre la France et la Suisse, entre le Midi et le Nord, par son sol très-accidenté présentant des plaines, des rochers, des forêts, des étangs ou lacs et toute espèce de cultures, fournit un très-grand nombre d'espèces d'oiseaux sédentaires, de passage périodique ou accidentel, et errants.

La classe des oiseaux se divise en 6 ordres ainsi caractérisés :

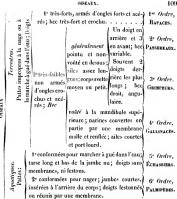

#### PREMIER ORDER. - BAPACES.

Les rapaces sont des oiseaux de proie de grande taille et donés d'une force remarquable ; ils ont en général les pieds courts, à ongles forts et crochus appelés serres; leurs narines sont ouvertes dans une cire qui garnit la base du bec. Tous de mœurs farouches et sanguinaires, ils se nourrissent de chair et vivent ordinairement par couple ou isolés. La femelle est toujours plus grande que le mâle, et, dans certaines espèces, dépasse d'un tiers la taille de ce dernier. La ponte ne compte pas plus de 4 à 5 œufs. Les petits naissent nus, les yenx

fermés, et ne peuvent vivre sans le secours des parents, qui pourvoient avec un grand soin à leurs besoins.

Les grandes espèces de cet ordre construisent leurs nids avec des morceaux de bois, et y entassent constamment les débris de leur nourriture; ces nids, qu'elles n'abandonnent jamais, acquièrent des dimensions considérables et sont appelés aires.

### Tableau de l'ordre des Rapaces.

| enx                  | Ordinaires, vifs, sail-<br>lants, dirigés de côté;<br>doigt externe non re-<br>versible, toujours uni<br>au médian par une | sommet de la tête, ou la tête et<br>le cou, nus ou garnis de duvet;<br>ongles peu crochus.                                                           | 4re Famille,<br>Vulturides. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| paces ayant les yeux | petite membrane;<br>plumes fortes et ré-<br>sistantes.<br>tre Tribu, Rapaces<br>diurnes.                                   | 2º Bec fort, courbé dès sa base;<br>tête et cou emplumés; yeux<br>surmontés d'un sourcil sail-<br>lant; ongles très-crochus, acé-<br>rés et mobiles. | 2. Famille,                 |

Grands, dirigés en avant; tête très-grosse, à oreilles très-grandes; cou court; plumage mou; ailes pointues; 4" rémige la plus courte, la 3" la plus longue; doigt externe pouvant à volonté se diriger an avant ou en arrière. — 2" Tribu. Rapaces Nocturnes

#### PREMIÈRE TRIBU DES RAPACES. - DIURNES.

Ces rapaces, ainsi que l'indique leur nom, ne craignent point la lumière du jour; ils ont une vue très-perçante et distinguent de très-loin leur proie, qu'ils ne cherchent jamais la nuit, leur paupière n'étant pas assez dilatable pour leur permettre de distinguer les objets dans les ténèbres.

#### PREMIÈRE FAMILLE DES RAPAGES DIURNES : VULTURIDES.

Les Vulturides ont un aspect dégoâtant et répandent une odeur nauséabonde; leur nourriture consiste surtout en proies mortes abandonnées, souvent putréfiées; leurs ongles, peu forts, déterminent leurs habitudes carnassières. Ils vivent par troupes, nichent sur les rochers les plus inaccessibles, et nourrissent leurs petits de viande qu'ils ont à demi digérée dans leur jabot. Tous sont utiles en nous débarrassant des substances putréfiées qui corrompraient la pureté de l'air.

## Tableau des Vulturides du Jura.

1° Tête et cou nus ou couverts de duvet; bec gros, fort, courhé vers la pointe; narines latérales diagonalement percées; pieds forts; ailes longues; 1° rémige courte. la 4° la plus longue: taille de 1° 10 à 1° 20.

Genre Autour.

2º Tête et devant du cou nus; bec long, grêle, courbé vers la pointe; narines au milieu du bec, longitudinalement fendues, grandes et percées de part en part; pieds médiocres, à ongles non crochus; ailes longues; la 3º rémige la plus longue; taille de 0º 62.

Genre Neophron

3° Sommet de la tête et cou couverts de duvet; bec fort, allongé; narines longitudinalement fendues et re-couvertes de poils longs et raides dirigés en avant; ailes grandes; la 4° rémige un peu plus courte que les 2° et 3°, qui sont les plus longues; taille de 4° 20.

Genre STPARTE.

# 1º Genre Vautour, Vultur.

Vulgairement Aigle.

Espèce unique. — Vautour Griffon, Vultur fulcus. (Briss.) Longueur 1=15 à 1=20.

Bee jaune livide; iris noisette; pieds gris; tête et cou garnis d'un duvet blanc; grandes plumes blanches effliées au bas du cou : plaque d'un duvet blanc sur la poi-trine; corps et ailes d'un brun fauve ou isabelle; jambes couvertes de plumes; 10 pennes à la queue.

Errant, RR. Fréquente la Dole accidentellement, A été tué une fois près de Morez en 1837, et à Mijoux en septembre 1854. Plusienrs chasseurs affirment l'avoir vu de temps en temps sur nos hauts sommets pendant l'été; ce sont de jeunes individus pour la plupart.

## 2º Genre Néophron, Néophron. (Savig.)

Esp. uni. — Néophron Percnoptère, Neophron percnopterus. (Savig.) Longueur 0°70 à 80 cent.

tris brun; pieds médiocres, peu armés, d'un blanc livide; tête et devant du cou nus; ailes longues; peau d'un jaune livide; occiput garni de plumes longues et effilées, relevées en huppe.

RR. Erratique. Rochers inaccessibles des hautes montagnes; à la dent de Vaulion, où il a été vu plusieurs fois. (Bourqueney.) Nonrriture: Immondices ou cadavres, etc.

# 3º Genre Gypaète, Gypaëtus.

Espèce unique.—Gypaëte barbu, Gypaëtus barbatus. (Cnv.) Longueur 1° 20 à 1° 30 cent.

Base du bec garnie de poils raides en dessus el ru dessous; ongles noirs; iris orange; pieds bleus; lète et haut du cou d'un blanc sale; une raie noire de la base du bec aux oreilles; poitrine et ventre d'un roux orange; dos et ailes gris brun.

RR. Très-accidentellement, dans les hivers rigoureux; on en cite une seule capture certaine et deux ou trois apparitions.

#### 2º FAMILLE DES RAPACES DIURNES. - FALCONIDES.

Ges oiseaux sont tous essentiellement organisés pour la chasse; leur vol rapide et soutenu, leur vue perçante, les armes terribles dont its disposent, leur permettent de saisir des proies vivantes et de les emporter; ils dédaignent les cadavres, qu'ils ne touchent que dans unc extrême nécessité. D'an caractère faronche, ils vivent ordinairement solitaires, et par couples dans le temps des nichées seulement. Ils ne prennent leur plumage d'adulte que vers la 3° année; leurs couleurs sont en général modestes : brunes, noires ou blanchâtres chez les vieux, et bigarrées de brun dans le jeune âge.

Les grandes espèces, détruisant les mammifères, les oiseaux et en général le gibier, sont nuisibles; les petites espèces, vivant de petits rongeurs et d'insectes, sont très-utiles.

#### Tableau des FALCONIDES du Jura.

4º Bec court, eourbé dès la base; pieds médiocres; ongles très-crochus, acérés et mobiles; ailes aussi longues que la queue; 4º rémige la plus longue, 4º et 3º égales; une ou 2 dents; taille de 32 à 75 cent.

2º Bec ne se courbant pas dès la base; narines elliptiques et transversales; ailes et queue longues'; pieds robustes, nerreux, à tarses nus ou emplumés'; 1º r émige très-courte, 4º et 5º les plus longues; taille moyenne, 75 à 88 centimètres.

3º Bec court, courbé dès la base; narines presque ovales; tarses et doigts longs; ailes courtes, atteignant à peine les deux tiers de la queue; la 4º rémige courte, la 4º la plus longue; taille de 0º 33 à 0º 50.

4° Bec faible; tarses courts, emplumés; narines obliques; ailes longues; 1° et 2° rémige égales, la 4° la plus longue; queue longue et fourchue; taille de 0° 56 à 0° 60 cent.

5º Bec petit, courbé vers la hase; narines arrondies, ouvertes dans une grande étendue et garnies de poils en arrière, ainsi que les lorums; tarses courts; ailes longues; 4º rémige courte, la 4º la plus longue; queue égale; corps ramassé et lourd; taille de 0º 52.

6º Bec médiocre; narines oblongues, couvertes en partie de poils raides; tarses longs et grêles; corps svelte, élancé; ailes longues; t\*r rémige courte, 3º et 4º les plus longues; queue longue et arrondie; taille de 0° 46 à 47 cent. 1er Genre, FAUCON.

2º Genre, Aigle.

3. Genre, Épervier.

4º Genre,

5. Genre, Buse.

6° Genre, Busard.

## Genre FAUCON, Falco.



F. 19. Tête de Faucon.





1<sup>re</sup> Espèce.—FAUCON PÈLERIN, Falco Peregrinus. (Briss.)

Longueur: mále 0<sup>m</sup> 38, femelle 0<sup>m</sup> 46.

Bec bleu; iris brun; cire et pieds jaunes; ailes aussi longues que la queue; une moustache noire à la base du cou; une seule rémije, tronquée vers le bout; plumage d'un bleu cendré avec des bandes brundares ou roussaltres; gorge et poirtine d'un blane presque pur; une seule dent; l'er rémige plus longue que la 3e.

Séd. et AR. Escarpements du mont Cros et du Rèculet, où il niche; AC dans la plaine, à son double passage au printemps et à l'autonne; en hiver, il suit les bandes de canards et de sarcelles, qu'il chasse avec ardeur: il déchire sa proie et la dévore sur place.

On l'élevait autrefois pour la fauconnerie.

Niche dans les rochers sur la haute montagne; pond 3 ou 4 œuss rougeatres tachés de brun. Diamètres, 52 et 40 millim.

2º Espèce. — Faucon Hobereau, Falco subbuteo. (Linn.)
Vulcairement Tiercelet blev.

Longueur: måle 0m 30, femelle 0m 32 à 33 cent.

Bec bleultre; cire, paupières et pieds jaunes; iris brun; gorge et devant du cou blancs; une large bande noire sur le cou; parties inférieures blanchitres avec des taches noires; reupion et cuisses cendré bleultre; ailes plus longues que l'extrémité de la queue Les jeunes ont la gorge moins blanche, les parties supérieures noirâties et les inférieures roussières tachées de hour. L'et rémirée de la longeuur de la 3e, ou plus longue; moustaches étroites et pointues; doigts allongés, le médian plus long que le tarse.



Fig. 21 et 22. Faucon hobereau, male et femelle.

Sed. et C. Habite les bois en été; en automne, il donne la chasse aux alouettes dans la plaine et le premier plateau. AR. Souvent il suit les chasseurs ou leurs chiens pour s'emparer furtivement du gibier abattu.

Niche sur les grands arbres et sur les rochers; pond 3 ou 4 œufs blancs, bleuâtres, gris ou olivâtres. Diam., 35 et 38 millim.

3° Espèce. — Faucon Émérillon, Falco æsalon. (Tem.)
Vulgairement Tiercelet.

Longueur: måle 0m 26, femelle 0m 30 à 0m 31.

Bee bleuktre cire, tour des yeux et pieds jaumes; iris brun; parties supér d'un cendré bleuktre, tachées de lignes noires ; parties infér. rousskires, tachées de larmes noires; l'er réinige plus longue que la ½ et plus courte que la 2 et la 3º, qui sont presque égales; ailes aboutissant aux 2 tiers de la queue, qui est grise, à bandes noires liserées de blance. En partie sédentaire, il est CC à partir des premiers jours de septembre jusqu'en novembre; quelques individus passent l'hiver et le printemps, peu-lêtre tout l'été dans nos montagnes, où ils sont R à ces époques; presque tous ceux qui fréquentent le Jura sont des jeunes. Au moment du passage, ils se tiennent surtout dans la plaine et poursuivent les alouettes avec une grande rapidité de vol.

Niche sur les arbres et les rochers; pond 5 ou 6 œnfs blancs et brun verdâtre à l'un des bouts. Diam., 36 et 38 millim.

4\* Espèce. —FAUCON CRESSERELLE, Falco tinnunculus. (Linn.)
Vulg. Épervier, Tiercelet, Amouchat (Bresse).

Longueur 0<sup>m</sup> 35 à 0<sup>m</sup> 36.

Ber bleuktre; eries, paupières et pieds jaunes; iris brun noisette; êtée d'un grabelauktre; paries up. d'un brun rougeattre, inchées de noir; partis infère, d'un blanc rougeatre aver des inches brunes oblonques; ailes arrivant aux 3 quarts de la queue, qui est endréte, reminée de blanc avec une large bande noire; jambes et convertures infér, de la queue d'un roux elair auss tache; !\*\* rémige égalant la 4\* et plus ceurte que la 2\* et la 3°, qui sont les plus fongues.

Sédentaire et CC dans les clochers, les vieux édifices, où il niche et fait la guerre aux pigeons.

Nourriture : rats, insectes, lézards, petits oiseaux. Il rend un réel service à l'agriculture, en détruisant une grande quantité de rongeurs.

Niche dans les nids abandonnés des pies, dans les trous de murs; pond 4 à 7 œuss roux, tachés de brun, surtout au gros bout. Diam., 38 et 33 millim.

5° Espèce. — FAUCON A PIEDS ROUGES, Falco rufipes. (Beseck.) Vulgairement Grand Tiercelet.

Longueur 0<sup>m</sup> 28; la femelle un peu plus grande.

Bec livide, noirâtre vers la pointe; eire, paupières et pieds rouges; couleurs principales d'un bleuâtre plus ou moins foneé; ongles jaunâtres, à pointes brunes; ailes atteignant le bout de la quene; 1<sup>ee</sup> rémige plus longue que la 3<sup>e</sup>.

Erratique. AR.

En mai 1851, 3 individus de cette espèce furent tués sur les bords de la Loue et empaillés à Dole. (Dode.) Au dire de certains chasseurs, il visiterait de temps en temps nos montagnes en hiver et au printemps.

## Genre Aigle, Aquila. (Savig.)

De tous les oiseaux de proie, les aigles sont sans contredit les mieux armés et les plus redoutables. La force musculaire dont ils disposent, très-grande relativement au volume du corps, leur permet de faire une chasse avantageuse à des animaux d'une taille plus grande que la leur. Nourriture: mammifères, 'oiseaux et poissons, suivant les espèces.

4" Espèce.— Aigle Royal ou fauve, Aquila fulra. (Savig.) Longueur 0"80 à 4"16.

Bec couleur de come; iris brun; cire et pieds jaunes; queue arrondie, à bande brune vers l'extrémité, moins longue que les ailes; narines elliptiques; 3 écailles sur la demière phalange du doigt median; gorge et parties inférieures brunes, tachée de roux; rémiges primaires brunes, les secondaires blanchâtres. Les jeunes sont d'un brun checolat uniforme, à queue blanchâtre bordée de noir; plumes du tarse blanchêt.

Cet aigle se rencontrait autrefois assez souvent dans les forêts de nos hautes montagnes, où il nichait, particulièrement dans celle de Bonlieu et entre Morez et les Bousses; il y devient de plus en plus rare. Un couple de cette espèce nichait tous les ans à la Roche Blanche, près de St-Claude. Des personnes de la ville se suspendaient par des cordes sur cet ablme mesurant plus de 100 mètres, pour enlever les aiglons, qui étaient vendus à la ville de Genève. Ce couple a quitté le pays depuis une dizaine d'années, à la grande satisfaction des labitants des Moussières, dont les poules et les jeunes agneaux faisaient les frais de la cuisine aiglone.

Il est de passage accidentel dans la plaine au printemps. Nourriture: lièvres, écureuils, grands oiseaux, etc. Diam., 80 et 60 millim.

Niche dans les rochers ou sur les grands arbres; 2 ou rarement 3 œuss d'un blanc sale, piquetés de roux.

2º Espèce.— AIGLE CRIARD, Aquila næria. (Briss.) Vulgairement Petil Aigle.

Longueur: 0° 60 le mâle, et 0° 65 la femelle.

Bec noir; iris d'un brun roux; circ et doigts jaunes; tête, ailes et queue d'un brun

lustré, clair ou foncé suivant l'âge; 5 larges écailles sur la dernière phalange du doigt médian et 4 sur l'interne. C'est le plus petit de nos aigles.

Erratique. RR.

On le rencontre quelquefois dans la haute montagne à l'automne, où 4 ou 5 captures ont été faites en une vingtaine d'années.

Il paraît qu'autrefois il était C.

3º Espèce. — Aigle Jean-le-Blanc, Aquila Brachyductyla. (Wolf.) Vulgairement Aigle Pécheur.

Longueur 0m66.

Bec noir; iris jaune; têle très-grosse; gorge, poitrine et ventre blanes avec des taches brunes; queue carrée, gris brun, rayée de bleu foncé; tarses longs; doigts gris blanchâtre, très-courts, presque égaux; cire bleultre.

Depuis 6 ans. je connais 7 ou 8 captures de cet aigle, dont 2 dans la forêt de Chaux, une près d'Orgelet, 2 près de St-Claude. Il est sédentaire, mais il devient rare. En hiver, on le voit dans les forêts de la plaine. Niche sur les sapins les plus élevés, dans les forêts de la haute montagne. Pond 2 œufs rugueux d'un blanc pur. Diamètres, 65 et 45 millimètres.

4° Espèce.— AIGLE BALBUZARD, Aquila Haliaetus. (Linn.) Vulgairement Aigle Pécheur.

Longueur 0° 55 à 0° 60.

Bec noir, courbé dès la base, tarses couverts d'écailles imbriquées; ongles arrondis en dessous; iris jaune; cire et pieds bleus; ailes dépassant la queue de 5 à 7 centimètres; longue bande brune sur les joues; parties inférieures blanches.

## AR. Émigre.

Il se nourrit ordinairement de poissons, qu'il saisit en plongeant avec une dextérité remarquable. Il nous arrive en mai et part en novembre. On l'a tué plusieurs fois prés de Dole et dans les hois qui bordent la Loue. AC en autonne sur les lacs de la haute montagne, et au printemps sur les rivières de la plaine.

On me l'a indiqué comme nichant près du lac de Châlin, dans les rochers. Pond 3 ou 4 œufs blanc jaunâtre, tachés de petits points rouges. Diamètres, 65 et 45 millimètres. 5° Espèce. — Aigle Pygargue, Aquila Albicilla. (Briss.) Vulgairement Orfraie.

Longueur: le mâle 0 85, la femelle 0 90 à 95.



Fig. 23 et 24. Aigle Pygargue, måle et femelle.

Bec fort et allongé; 6 larges écailles sur la dernière phalange du doigt médian; plumage brun cendré. uniforme, et iris brun très-clair dans l'âge adulte; queue d'un blanc pur, ne dépassant jamais les ailes: cire et pieds d'un blanc jaunâire.

et R. — On compte dansle Jura 5 ou Gcaptures de cet oiseau, dont 4 vers le commencement de l'hiver, sur la montagne;

Erratique

il semblerait

nous visiter quelquefois, mais accidentellement, à cette époque. On le voit, mais rarement et irrégulièrement, en novembre et en mars, dans la plaine, à la suite des bandes d'oies et de canards dont il fait sa proie.

#### Genre Épervier, Astur.

Les autours, adroits et rusés, guettent leur proie perchés sur un arbre, et fondent sur elle comme un trait; quelquefois ils la poursuivent à tire d'aile, car ils ont le vol rapide, quoique peu élevé. Nourriture: oiseaux et petits mammifères.

4re Espèce.— ÉPERVIER COMMUN, Astur nisus. (Keys. et Blas.)
Vulgairement Tiercelet, confondu avec la Cresserelle.

Longueur: le mâle 0m 32, la femelle 0m 37.

Bee noirâtre; cire verdâtre; iris et pieds jaunes; tarses grêles, peu vêtus supérieurement; parties supérieures d'un ceudré bleudatre; taches blanches à la nuque; queue carrée, très-longue, dépassant de moitié et plus le bout des ailes.

Sédentaire et CC, surtout dans la basse montagne et la plaine. Il semble émigrer en partie l'hiver, car il parait plus R à cette époque. Il détruit beaucoup de petits oiseaux, et souvent il suit les chasseurs pour s'emparer de leur gibier. Niche sur les arbres. Pond 3 à 6 œufs d'un blanc sale, tachès de roux. Diam., 33 à 35 et 30 à 35 millim.

2º Espèce.— ÉPERVIER AUTOUR, Astur Palumbarius. (Linn.) Vulgairement Aigle Chasseur.

Longueur: le mâle 0<sup>m</sup> 51, la femelle 0<sup>m</sup> 60.

Bec noir bleularc; cire vert jaunâtre; iris et pieds jaunes; tarses forts, vêtus au tiers superieur; parties supérieures d'un cendré bleulatre; un large soureil blanc; des raies longitudinales et transversales brunes; queue arrondic, cendrée, rayée de 4 ou 5 lignes brunes.

Sédentaire et AR.

Ce rapace détruit le gibier d'eau et celui de plaine; il fond sur sa proie avec la rapidité de la foudre, et la tue à coups de bec en la frapant sur la tête. Niche sur les hauts arbres, dans la montagne. Pond 2 à 4 œufs blanc ronssâtre, un peu azurés. Diam., 51 et 42 millim.

### Genre MILAN, Milvus.

Les milans volent avec élégance, comme en nageant dans l'air, en décrivant des cercles gracieux. Ils cherchent leur proie à terre, et se précipitent sur elle. I re Espèce. — MILAN ROYAL, Milrus regalis. (Brisson.) Vulgairement Aiole.

Longueur 0"65.

Quoue très-longue et très-fourchue; parties supérieures d'un brun roux ; cire, iris et pieds jaunes.

Sédentaire et CC.

Nourr.: rats, taupes, reptiles. Il est très-utile, et frèquente les bois de la montague et de la plaine. Les jeunes de 2 ans, mais surtout ceux de l'année, émigrent en bandes vers le Midi pour hiverner. Les départs ont lieu en septembre ou en octobre.

Niche sur les grands arbres, en plaine ou en montagne. Pond 3 ou 4 œufs blanchâtres, tachés de roux. Diam., 60 et 40 à 45 millim.

2º Espèce. — MILAN NOIR, Mileus ater. (Temm.)
Vulgairement Aigle.

Longueur 0<sup>th</sup> 55.



Fig. 25. Milan soir.

Bee noir; iris cendré foncé; cire et pieds jaunes; parties sapérieures d'un brun très-foncé; parties inférieures d'un blane roux avec des tacbes longitudinales sur le centre de chaque plume; queue peu fourchue.

R. Cet oiseau est de passage presque régulier en mars et no-

vembre, dans les bois près des eaux, où il chasse les poissons et les oiseaux aquatiques. Quelques couples restent chez nous l'été, près des lacs de la haute montagne.

Niche sur les grands arbres. Pond 3 ou 4 œufs d'un blanc jaunâtre tachés irrégulièrement de brun. Diam., 53 à 55 et 40 à 45 millim.

# Genre Buse, Buteo.

Peu armées et peu courageuses, les buses ne chassent pas à tire d'aile, mais seulement à l'affût, perchées sur un arbre ou sur une notte; elles détruisent beaucoup de petits rongeurs, de reptiles et de batraciens; rarement elles attaquent les oiseaux. Elles sont toutes très-utiles à l'agriculture.

1º Espèce. Buse commune, Buteo variegatus, (Vieillot.) Vulgairement Buse.

Long. 45 à 50 centimètres.



Fig. 26. Base commune.

Bec couleur de plomb : cire, iris et pieds jaunes : tarses nus, écussonnés; varie beaucoup dans le plumage, ordinairement d'un brun foncé, quelquefois clair, d'autres fois noir: queue faiblement arrondie.

Sédentaire et CC toute l'année dans tout le Jura; elle rend de grands services à l'agriculture par la destruction des souris, mulots, taupes et insectes, dont elle fait sa nonrriture.

Niche ordinairement sur les vienx chênes. Pond 3 ou 4 cenfs blanc verdåtre. Diam. 55 et 45 millim.

2º Espèce. - Buse Pattue, Buteo lagopus. (Vieillot). Vulgairement Buse.

Long. 0° 55 centimètres,

Bec noir ; cire jaune et iris brun ; pieds bruns, emplumés jusqu'aux doigts, qui sont jaunes; un large plastron brun sur le ventre; une grande partie de la queue blanche, depuis sa base.

Sédentaire et AR.

On cite quelques captures de cette buse, à la fin de l'hiver ou au printemps; elle semble passer irrégulièrement sur le Jura à cette époque. D'après plusieurs chasseurs, elle apparaît ordinairement en avril sur nos hautes montagnes. Elle a été tuée plusieurs fois au printemps dans la forêt de Chaux. (M. Maur.)

3° Espèce. — Buse Bondrée, Buteo Apirorus. (Vieillot.) Long. 0° 50 à 0° 55 centimètres.

Cire cendré foncé; bec faible, iris et pieds jaunes; doigts courts; sonamet de la tête d'un bleu cendré pur; les pennes secondaires des ailes rayées alternativement de noirate et de gris bleu; queue portant 3 bandes d'un brun noirâtre; gorge d'un bleu jaunâtre à taches brunes.

Nourriture: insectes, taupes, rats, reptiles.

R. De passage presque régulier au printemps dans la plaine, et à l'autonne sur la haute montagne, où quelques couples passent l'été et nichent dans les rochers. Pond 3 ou 4 œufs jaunâtres à larges taches brunes. Diam., 30 et 45 millimétres.

## Genre Busard, Circus.

Rusés et agiles, les busards guettent leur proie, qu'ils saisissent à terre près des étangs, dans les lieux bas et couverts. Nourriture: petits mammifères, reptiles, insectes et oiscaux aquatiques.

1<sup>re</sup> Espèce.—Busard Harpaye ou de marais, Circus rufus. (Briss.) Vulgairement Buse Pècheuse.

Long. 50 à 54 centimètres.

Bée noir; cire jaune verdâtre; îris jaune rougeltre; tarses et doigts forts et allongés, jaunes; une tache blanchâtre ou jaunâtre à la nuque; tête, cou et poirtine d'un blanc jaunâtre taché de brun; scapulaire et couverture alaire d'un brun roussaltre; croupion unicolore; rémiges blanches à leur origine, et le reste en noir, la 3º la plus longue; ventre, flancs, cuisses et abdomen d'un roux de rouille.

Sèdentaire et AC.

Il habite le long du Douls, à Gevry, à Molay, le long de la Loue et sur les étangs de Bresse, où il n'est pas rare; il est surtout Cà l'automne près des lacs de la montagne, où s'opère le passage vers le Midi pour hiverner. Nourriture: oiseaux d'eau, rats, poissons et reptiles. Niche à terre dans les broussailles près de l'eau. Pond 3 ou 4 œufs blancs, bleuâtres, arrondis. Diam., 50 et 32 millimètres.

Ses petits restent longtemps à terre sans pouvoir voler.

2º Espèce. - Busard St-Martin, Circus Cyaneus, (Tem.) Vulgairement Buse Pécheuse.

Long.: mâle 45 centimètres, femelle 52 centimètres.

Iris et pieds jaunes ; tarses et doigts assez grêles ; queue dépassant les ailes de 56 millimètres; 3º et 4º rémiges égales et les plus longues; tête, cou, dos, ailes et croupion d'un gris bleuâtre; quene, cuisses, abdomen, ventre et flancs d'un blanc pur. La femelle a la tête, le cou et le haut du dos couverts de plumes brunes bordées de roux ; abdomen, jambes et couvertures inférieures de la queue d'un roux pâle.

Sédentaire et C. On le rencontre particulièrement sur les montagnes, près des lacs ou des champs cultivés, et dans la plaine, près des eaux; il est plus C à l'automne et au printemps. Placé sur une motte de terre, il y reste des heures entières occupé à guetter sa proie, sur laquelle il tombe avec impétuosité.

Niche à terre dans les marais. Pond 4 ou 5 œufs d'un blanc bleuatre terne, unicolore. Diam., 48 et 35 millimètres.

3º Espèce. - Busard Montagu, Circus Montagui, (Vieil.) Vulgairement Tiercelet, Amouchat, Long. 41 à 43 centimètres.



Fig. 27 et 28. Busard Montagu, mâle et femelle

Iris et pieds jaunes; tarses grêles et doigs courts; ailes arrivant au bout de la quene : 3º rémige plus longue que les autres; gorge et poitrine d'un cendré bleuktre; ventre, flancsi et alounen blancs; croupion unicolore. Femelle et jeunes: bruns dessus, blancs dessous, avec du brundtre à la poitrine.

Sédentaire dans la Bresse, cet oiseau y est cependant AR; il est RR dans la montagne, excepté au passage d'automne, où on l'observe par grandes bandes près des eaux.

Niche à terre, dans les marécages ou près du rivage. Pond 4 ou 5 œufs d'un blanc grisâtre ou pur. Diam., 45 et 33 millimètres.

#### 2º TRIBU DES RAPACES - NOCTURNES.

Les nocturnes ont la pupille très-dilatèe et peu contractile, de sorte qu'à la lumière ils sont ébiouis et demeurent en repos dans les trous ou gites qu'ils se sont choisis; si le jour les surprend en campagne, ils demeurent immobiles et comme étonnés, et les oiseanx d'alentour, même les plus petits, les insultent impunément et comme à l'envi; mais au crépuscule et par le clair de lune, ils distinguent nettement les objets et commencent leur chasse, favorisée par la mollesse de leurs plumes et la légèreté de leur corps, qui leur permettent de glisser dans l'air sans le moindre bruit et de surprendre leur proie.

Les individus de cette tribu sont vulgairement désignés, dans le Jura, par les noms de Chat-huant, Chouette, Duc.

On croit que leur présence et surtout leurs cris, sur une maison ou aux alentours, annoncent de grands malheurs.

On leur fait une guerre acharnée dans les campagnes, et lorsqu'on peut en saisir un, on le cloue ordinairement les ailes étendues contre la porte de la grange.

Vivant de rats, de mulots, de taupes, de serpents, de grenouilles, de sauterelles et d'autres insectes, ils rendent d'immenses services à l'agriculture en détruisant ses plus terribles ennemis, On dit qu'un hibou rend autant de-services que 10 chats, pour la chasse des petits rongents. Il est donc de la plus haute importance d'en faciliter la

propagation, au lieu d'exercer à leur égard un système de destruction que rien ne saurait justifier.

#### Tableau de la tribu des BAPACES NOCTUBNES.

| Nocturnes<br>ayant<br>la tête: | 1º Ornée de deux bouquets de plumes<br>formant comme deux oreilles saillantes. |                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                | 2º Sans bouquets de plumes sur la<br>tête.                                     | 2º Genre,<br>Chouette. |

## Genre Hibou, Otus.

1<sup>re</sup> Espèce.— Нівой Вкаснуюте, Otus brachyotos. (Lath.) Vulg. Amouchat.

Longueur 0<sup>m</sup> 35.

Tête petite; bec noir; iris jaune; pieds et doigts emplumés, 2 écailles nues à l'extrémité des doigts; 2 petites aigrettes sur le front, formées de 2 ou 3 plumes; parties supérieures prun noirâtre, bordées de jaune rouille; queue de même eouleur, avec des bandes transversales brunes terminées de blane.

CC. Cette espèce passe règulièrement et en assez grande abondance, vers la fin de septembre et pendant tout le courant d'octobre, sur les 3 1<sup>rm</sup> régions. Au printemps, elle est de passage accidentel dans la montagne. Habite les champs, se tient à terre et fait une chasse trèsactive aux petits rougeurs.

2° Espèce. — Hisou Grand-Duc, Otus major. (Og. ) Vulg. Duc, Grand Chapron. Longueur 0° 60 environ.

Bee et ongles couleur de corne; iris orange vif; pieds eouverts, jusqu'aux ongles, de plumes d'un roux jaunâtre; aigrettes grandes et très-éeartées; dessus du corps varié de noir et de jaune d'oere; gorge blanche.

Comme ehez tous les noeturnes, la femelle a les teintes plus claires.

Sédentaire et AR, il habite les grands bois et détruit beaucoup de gibier; à l'automne, il est un peu plus commun, par suite du passage de quelques jeunes qui descendent vers le Midi.

On cite des nids de cet oisean à Revigny, aux Crozets, à Vaux près

127

d'Orgelet, etc. Il n'est pas rare dans la moyenne montagne, d'où l'on en tire de temps en temps de beaux individus. L'en ai vu plusieurs qui étaient très-bien apprivoisés.

Niche dans les rochers et toujours au même lieu. Pond 2 ou 3 œufs blancs. Diam., 50 et 45 millim.

3º Espèce. — Hisou Moyen-Duc, Otus noctua. (Brag.) Yulg. Chat-huant, Petit Chapron.

Longueur 0<sup>m</sup> 35.

Bcc noir; iris rougeâtre; plumage fauve flammulé de brun; aigreties au-dessus des yeux, composées de six plumes longues, noires, bordées d'un roux d'ocre,

Sédentaires et AC dans tout le département; ils chassent la nuit les petits oiseaux et les rongeurs; le jour, ils se réunissent en familles souvent très-nombreuses sur le même arbre, et se laissent approcher sans inquiétude.

Niche dans les crevasses de rochers, sur les arbres, dans les nids abandonnés des autres oiseaux ou des écureuils. Pond 4 ou 5 œufs blancs. Diam., 34 et 29 millim.

> 4° Espèce. —Hibou Scops, Otus scops. (Schleg.) Vulg. Petit Hibon, Petit Chapron.

Longueur 0<sup>m</sup> 18 à 19 cent.

Bec noir; iris jaune; pieds emplumés, à doigts nus; aigrettes à fleur de tête, formées par 6 à 8 plumes réunies en touffes; plumage brun roussàtre marqué de taches noires, brunes, grises et blanches.

Il est AC près d'Arinthod, de Saint-Amour et de Montfleur, où il mais la forêt de Chaux et sur les rampes; mais il y devient rare depuis une dizaine d'années. Il émigre à l'automne.

Niche dans les rochers et sur les arbres. Pond 3 ou 4 œufs blancs. Diam., 28 à 29 et 25 millim.

Genre Chouette, Strix. (Linn.)

1<sup>re</sup> Espèce. — Chouette Hulotte, Strix Aluco. (Meyer.) Vulg. Chouette des bois.

Longueur 0<sup>m</sup> 40.



Fig. 29. Chouette hulotte-

Bec jaunatre; iris bleu noiratre; pieds emplumés jusqu'aux ongles ; pennes alaires et caudales rayées alternativement de noirâtre et de ronx cendré; parties supérieures tachées de brun foncé et ponctuées de roussatre et de blane; tête grosse, aplatie en arrière; queue conrte, arrondie; tarses et doigts velus.

La femelle a les teintes moins foncées : les jeunes lui ressemblent.

Sédentaire et C, elle vit dans nos grandes forêts : le soir, en temps clair, elle se perche sur le haut des arbres dépouillés et fait entendre son cri désagréable : Ha, aho, Ha,

aho, qu'on prendrait pour la voix d'une personne égarée.

On peut la tuer le soir, à l'affût de la bécasse. Niche dans les trous d'arbres; pond 4 œufs arrondis et d'un beau bleu. Diam., 40 et 45 millimètres.

2º Espèce. - Chouette Effraie, Strix flammea. (Linn.) Vulg. Oiseau de la mort, Chouette des cloches.

Longueur 0<sup>m</sup> 36.



Fig. 30. Chouette effraie

Bec droit, d'un blanc rosé ; iris noirâtre; pieds converts d'un duvet blanc très-court; parties supérieures d'un jaune clair avec lignes brunes en zigzag; face et gorge blanches; doigts un peu poilus. La femelle a les teintes plus claires que le mâle.

Sédentaire et CC. Cette espèce habite surtout dans les clochers , les vieilles tours, les greniers, où elle détruit une grande quantité de rats dont elle se nourrit.

Un couple de ces oiseaux, ayant établi sa demeure dans un colombier à Dole, vivait en parfaite intelligence avec les pigeons; un autre couple, à Verges, offrait le même spectacle. C'est surtout cette espèce qui est l'objet de la haine implacable des populations rurales; aussi n'est-il pas rare de voir sa dépouille clonée contre les habitations.

C'est probablement en reconnaissance des nombreux services qu'elle ne cesse de reudre, en détruisant qu'milliers les rats et les souris qui pullulent dans les habitations champétres, que le cultivateur agit à son éard d'une facon aussi peu courtoise.

Niche dans les masures, les clochers; pond 3 ou 4 œuss blanchâtres, allongés. Diam., 40 et 30 à 35 millimètres.

3° Espèce. — Chouette Chevêche, Strix passerina. (Tem.) Vulg. Chouette Perlée.

# Longueur 0<sup>m</sup> 24.

Bee jaunâtre; cire brun olivâtre; iris jaune, très-petit; corps de la grosseur du geai; doigts couverts de rares poils blanes; parties supér. d'un gris foncé à taches irrégulières; poitrine d'un blane pur; parties infér. d'un blane roussâtre, tachetées de brun cendré; ête peu volumineuse; queue courte, carrée.

Sédentaire et CC, elle habite surtout les grands bois; on la rencontre quelquefois dans les creux d'arbres qui entourent les habitations.

Elle sort le jour par un temps couvert. Dans la montagne elle est plus rare, et l'hiver elle émigre en plaine.

Niche dans les creux d'arbres ou les carrières abandonnées ; pond 3 ou 4 œufs blancs. Diam., 34 et 28 millimètres.

4° Espèce. — Chouette Tengmalm, Strix Tengmalmi. (Ginel.) Long. 0°21 cent.

Bee et itis james; corps de la grosseur du geai; tarses et doigts garnis jusqu'aux ongles d'un duvot abondant; parties supérieures d'un roux brun noiràtre; tête grosse.

Deux captures de cette cspèce, faites dans la haute montagne en unie dizaine d'années, indiquent qu'elle y est RR. et accid.

5° Espèce. — CHOUETTE CHEVECHETTE, Strix Acadica. (Gmel.) Long.: mâle 0° 16; femelle 0° 18 cent.

Bec conleur plombée, orange à sa base et jaunâtre à la pointe; iris jaune. Corps de la grosseur du merle; tarses et doigts garnis jusqu'aux ongles d'un duvet abondant; tête petite; queue courte.

Un individu de cette espèce a été tué au Bois-d'Amont en 1836. RR., accid.

#### Denvième ORDRE DES OISEAUX -- PASSEREAUX.

Les caractères de ces oiseaux sont difficiles à formuler généralement. Leurs mœurs sont aussi variables que leur habitat. En dehors des couvées, ils vivent ordinairement en bandes souvent trés-nombreuses. Ceux à gros bec se nourrissent ordinairement de graines en été et nous font bien des larcins; mais au printemps et à l'automne ils vivent d'insectes, et réparent ainsi leurs méfaits; ceux à bec fin sont en général insectivores et tous d'une trés-grande utilité.

Tableau des Passeneaux du Jura. 1º Fort, robuste, tranchant sur les bords; man-4re Famille. dibules supérieures échancrées vers la pointe; ailes médiocres; pieds à quatre doigts, trois de-OMNIVORES. vant et un derrière. 2º Médiocre, droit, arrondi, tranchant ou er 2º Famille. alène, le plus souvent garni de poils rudes à la INSECTIVORES. base. 3º Gros, court, fort, le plus souvent sans échan-3º Famille. crure ; arête aplatie, s'avançant sur le front ; tarses GRANIVORES. annelés et nus ; ailes médiocres. 4º Long, pointu, faiblement arqué ou droit : 4º Famille. doigt externe uni au médian jusqu'à l'avant-der-SYNDACTYLES. nière articulation; tarses courts. 3º Très-court, très-déprimé, très-fendu, courbé 5. Famille. à la pointe, très-large à la base; ongles très-cro FISSIROSTRES. chus; ailes très-longues.

#### 100 FAMILIE DES PASSEREAUX -- OMNIVORES.

Cette famille renferme des espèces dont les caractères et les mœurs semblent fournir le passage des rapaces aux passereaux. Semblables

Passereaux ayant le bec

aux rapaces par leur taille généralement grande et la forme de leur bec, ils appartiennent aux passereaux par la faiblesse de leurs pattes et de leurs ongles; leur chair, presque toujours dure, coriace, de mauvais goût, ne peut servir d'àliment.

Les espèces de cette famille ont, pour la plupart, une robe sombre, ordinairement noire; c'est là, sans doute, la cause de la défaveur qu'elles partagent avec les oiseaux de nuit; mais rien n'est moins mérité, et c'est bien à tort qu'on les poursuit à outrance comme des animaux malfaisants.

Les omnivores détruisent quelquefois des œufs de passereaux et de petits oiseaux; quelques espèces mangent des graines forestières et agricoles, et les semences des céréales au moment de leur germination; mais, en revanche, ces mêmes espèces contribuent, pour ne large part, à faire disparaitre les cadavres abandonnés qui infectent l'air; elles font une bonne chasse aux mulots, campagnols, taupes, souris et autres mammifères nuisibles; elles sont en même temps avidés d'insectes, qu'elles recherchent sur les arbres ou dans le sol, souvent à une assez grande profondeur: les larves des hannetons, par exemple, n'ont pas de plus grands ennemis que les corbeaux.

Le mâle partage avec la femelle les peines de l'incubation; après ce travail, ils se réunissent en bandes nombreuses, soit pour se nonrrir, soit pour voyager.

Les omnivores sont sédeutaires ou émigrants, et, dans ce dernier cas, les uns passent l'été chez nous et retournent dans le Midi pour hiverner, tandis que d'autres, au contraire, n'apparaissent dans nos pays que pendant cette dernière saison; ils ont presque tous un instinct qui les porte à amasser dans des cachettes tout ce qui est brillant, sont susceptibles d'éducation et peuvent même articuler des sons

#### Tableau de la famille des Omnivores du Jura.

Omnivores avant le bec :

4º Très-fort, gros, hombé à la base; narines recouvertes par des plumes dirigées en avant; tarse plus long que le doigt du milieu; aites acuminées, presque aussi longues que la queue, qui est carrée, composée de 12 pennes; 3º et 4º rémiges les plus longues; corps assez gros; taille de 40 à 60 entimètres.

2º Médiocre, droit, convexe, émoussé, à bords tranchants, garni de plumes eétacées à la base; narines oblongues; pieds eomme dans les corheaux; doigts médian et externe unis à leur origine; ailcs eourtes, dépassant à peine le croupion, à penne bâtarde allongée et céhancrée; queue longue et étagée ; taille de 0º 36 c.

3º Médiocre, épais, droit, comprimé; à bords tranchants, courbé brusquement et légèrement denté à sa pointe; narines ovalaires et caehées par des plumes cétacées; pieds comme dans les corbeaux; ailes de moyenne longueur, à penne bâtarde allongée et arrondie; queue carrée ou légèrement arrondie; plumes de la tête allongées et pouvant se relever en huppe; taille de 0° 33.

4º Assez fort, droit, long, épais, effilé à la pointe; ailes acuminées; narines rondes, cachées par des plumcs cétacées, dirigées en avant; 4º rémige la plus longue; tarse plus long que le doigt du milieu; ongles robustes ; taille de 0º 33 cent.

5º Médiocre, comprimé, arqué et échaneré à l'extrémité; narines basales, ovoïdes, cachées par des poils dirigés en avant; pieds forts; ongles forts et robustes; 4º et 5º rémiges les plus longues; ailes longues et pointues; queue arrondie; taille de 0º 30 cent.

6° Grêle, effilé, long, pointu à l'extrémité; base garnie de plumes dirigées en avant, recouvrant les narines; pieds, ailes et queue comme eeux des corbeaux. 1et Genre, Corbeau.

2º Genre, Pi E.

3º Genre,

4° Genre, Casse-noix.

5° Genre, Chocard.

6° Genre, Crave.

### Genre Corbeau, Corvus.

1<sup>re</sup> Espèce.—Corbeau Noir, Corvus corax. (Linn.) Vulgairement Cro ou Cra.

Longueur 0<sup>™</sup>70 environ.

D'un beau noir à reflets métalliques ou pourpres. Bec plus long que la tête, noir; iris à 2 cercles gris blanc et cendré brun; pieds noirs; les 3º et 4º rémiges les plus longues; tre et 8º égales.

Sédentaire et AC sur nos hautes montagnes boisées, où il vit par paire et niche sur le sommet des grands arbres, ou dans le creux des rochers inaccessibles.

Les hivers rigoureux le font quelquesois descendre dans la plaine. Il s'apprivoise avec facilité. On le confond vulgairement avec la corneille noire, qui est plus petite. Pond 3 à 6 œufs d'un vert sale. Diamètres, \$7 à 48 et 31 à 32 millimètres.

2º Espèce. — Corneille Noire, Corrus corone. (Linn.)
Vulgairement Corbeau ou Cro.

Long. 0<sup>m</sup> 50 à 52 cent.

Bec et pieds noirs; iris couleur noisette; plumage complétement noir, à reflets violets. Bec à peine aussi long que la tête, toujours emplumé à sa base; tre rémige plus courte que la 9e, la 2e plus courte que la 5c; la 3e la plus longue.

Sédentaire et CC. Vit par paire à l'époque des nichées, et par troupes innombrables dans les autres temps, sur toutes les parties du département; elle niche dans les creux des rochers et sur les arbres. Pond 4 à 6 ceufs vert bleudire. Diam., 45 et 23 millimètres.

Elle mange beaucoup de grains à l'époque des semences; mais aussi elle détruit un grand nombre d'insectes. Chacan connaît sa grande avidité pour les noix, qu'elle casse en les laisant tomber d'une certaine hauteur sur des pierres. Douée d'une vue très-perçante, elle distingue le chasseur armé des autres hommes, et s'en tient à distance, ce qui fait dire dans les campagnes qu'elle sent la poudre.

A la tombée de la nuit, les corneilles se rassemblent des divers points en bandes innombrables, pour passer la nuit ensemble dans un bois de prédilection; elles s'abattent avec de grands cris sur le sommet des plus hauts arbres. Quand l'obscurité est complète, elles descendent sur les taillis pour preudre leur repos nocturne; dès le point du jour, elles repartent ensemble à grands cris et se dispersent dans les campagnes après diverses évolutions.

3º Espèce. — Corneille Mantelée, Corcus Cornix. (Linn.)
Vulgairement vieux Corbeau, Cro gris.

Long. 0°53 environ.

Cou et corps d'un gris cendré; tête, gorge, ailes et queue d'un noir à reflets bronzés; bec et pieds noirs; iris brun;  $1^{\infty}$  rémige plus courte que la  $5^{\circ}$ , la  $2^{\circ}$  que la  $6^{\circ}$ , la  $1^{\circ}$  la plus fongue.

Sédentaire et AR; à l'autonne elle est AC. Habite près des eaux de la plaine et de la montagne; vit de poissons et de coquillages, et rarement elle se mêle aux volées de la précédente espèce. Niche sur les arbres et quelquefois à terre. Pond 3 ou 4 œufs vert clair avec des taches d'un brun foncé. Diam., 42 à 43 et 28 millimètres.

4° Espèce. — Corbeau Freux, Corvus Frugilegus. (Linn.)

Vulgairement Petit Corbeau ou Corbine, Cro violet.

Long. 0<sup>m</sup> 50 cent.

Iris gris blanc; mandibules, hoc et pieds noirs; base du bec, narines, gorge et devant de la tête dénués de plumes chez les adultes; plumage d'un heau noir; 1 re rémige plus courte que la 8°, la 2° que la 5°; 3° et 4° égales et les plus longues.

Cette corneille nous arrive en abondance du Nord en novembre, et passe son hiver chez nous. On en voit à cette époque des volées nombreuses autour des habitations; en mars, elle remonte vers le Nord. Elle cherche sa nourriture dans la terre en la fouillant avec son bec, ce qui lui déplume la tête et le cou.

5° Espèce. — Corbeau Chougas, Corvus Monedula. (Linn.)
Vulgairement Corneille.

Long. 0° 418 millim.

Bec noir, court; iris blanc; parties supérieures d'un gris cendré, le reste du plumage noir; tre rémige plus courte que la 9°, 2° et 5° égales, la 4° plus courte que la 3°.

En partie sédentaire, cette espèce est AC dans les 3 premières régions en hiver et au printemps; on la voit souvent tourbillonner dans les rochers du premier plateau, avec les corneilles noires. En



Fig. 31, Corbeau Chouce

été, elle nous quitte et quelques couples nous restent. Niche sur les arbres de la haute montagne et dans les crevasses de rochers. Pond § à 7 œufs d'un bleu pâle, grisolés ou tachés de bistre. Diamètres, 35 et 25 millimètres.

La domesticité semble lui plaire, et on peut lui apprendre à prononcer quelques mots: mais elle

est incommode par l'habitude de cacher tous les objets brillants.

# Genre Pie, Picus.

Espèce unique. — La Pie, Garrulus Picus. (Tem.)

Vulgairement Agache, Margole.

Loug. 0° 50 cent.

Long. o so cen

Bec, iris el pieds noirs; têle, cou, gorge, haut de la poitrine et dos noirs; queue étagée, d'un noir verdâtre; scapulaire, poitrine et ventre d'un blanc pur; î<sup>re</sup> rémige plus courte que la 8°, la 2° à peu près égale à la 7°.

Sédentaire et CC, surtout dans les forêts voisines des champs cultivés; les gens du peuple l'apprivoisent et parviennent à lui faire prononcer quelques mots. J'en ai vu une toute blanche.

Niche dans les vieux édifices, les clochers, et particulièrement les plus hauts arbres. Pond 4 à 7 œufs d'un vert bleuttre. Diam., 32 et 23 millimètres. CC. Dès les premiers jours de février, elle construit plusieurs nids pour dissimuler le véritable; ils sont tous couverts d'une espèce de toiture formée de buchettes et d'herbe.

Cet oiseau criaille ou jacasse sans cesse, en sautant de branche en branche. Son babil, dit-on, redouble à l'approche de la pluie.

#### Genre Geal, Garrulus, (Linn).

Espèce unique.—Le Geal, Garrulus glandarius. (Linn.) Vulgairement Jacquot.

Long. 0º 35 cent.

Bec noir; lris bleu; pieds d'un brun livide; tête huppée, noirâtre; parties supérieures d'un cendré rougeatre; plames bleues sur le pli antérieur des ailes; queue noire, sans raies ou handes transversales cendrées; joues roussâtres; gorge blanche, On l'apprivoise comme la pie, dont le vulgaire croit qu'il est le

måle. Sédentaire et CC dans les bois de tout le département; en été et

en hiver, il est C. Passages nombreux en automne; ils volent l'un à la suite de l'autre, mais à certaines distances.

Niche sur les arbres ou dans les buissons. Pond 4 ou 5 œufs bleu verdâtre, pointillés d'olivâtre. Diam., 31 à 32 et 21 à 22 millim.

## Genre Casse-Noix, Nucifraga. (Briss.)

Espèce unique. - Casse-noix vulgaire, Nucifraga guttata. (Vieil.) Long. 0<sup>m</sup> 35 cent.

Bec et pieds couleur de corne ; tonte la robe brun de suie, tachée de blanc sur le dos; pennes de la queue terminées par un grand espace blanc. La femelle a le brun du plumage teint de roussatre.

Cet oiseau est de passage irrégulier sur nos hautes montagnes, et surtout dans la

Deux individus de cette espèce ont été tués près de Dole, et 5 ou 6 autres sur le premier plateau, dans ces dernières années. Quelques naturalistes m'ont affirmé que tous les 7 ans il passe en abondance sur nos monts Jura; le dernier passage a eu lieu en l'automne de 1856.

## Genre Chocard, Pyrrhocorax.

Espèce unique. — Chocard Alpin, Pyrrhocorax alpinus. (Cuv.) Vulg. Corneille ou Corbeau à pieds rouges.

Longueur 0<sup>m</sup> 40 cent.

, Bec jaune orange, plus court que la tête; iris brun; pieds rouge vermillon ou noiratres; toute la robe d'un noir brillant, à reflets verdâtres, métalliques; alles plus courtes que la queue, qui est un peu arrondie; le rémige courte, la 2° plus longue que la 7°, la 4° la plus longue de toutes.

Se rencontre accidentellement par grandes volées sur nos hautes chaines boisées, surtout pendant les hivers rigoureux; elle descend même quelquefois dans nos plaines. On dit sa chair excellente?

## Genre CRAVE, Coracia. (Vieil.)

Espèce unique. — Crave commun, Coracia graculus. (Degland.)

Yulgairement Corbeau à pieds rouges.

Longueur 0º 42 à 43 cent.

- Bec et pieds d'un rouge vermillon; iris brun; tout le plumage noir, à reflets verts ou violets; ailes Jongues; queue carrée.
- Le plumage de la femelle est plus terne que celui du mâle; î\*e rémige très-courte, la roins longue que la 6°, la 4° la plus longue de toutes. Jeunes: bec et pieds noirs avant la muc.

Vit avec l'espèce précèdente, mais elle est plus rare; plusieurs individus ont été tués sur nos montagnes pendant l'hiver.

#### 2º FAMILLE DES PASSEREAUX. - INSECTIVORES.

La dénomination donnée à cette famille indique sa nourriture habituelle, surtout pendant la belle saison. Lorsque les froids ont fait disparaître les insectes de la surface du sol, un grand nombre d'insectivores émigrent dans des climats plus doux; les espèces qui nous restent se nourrissent alors de baies.

Ils sont tous très-utiles, sans nulle exception. Les bois, les broussailles, les rochers, sont les lieux qu'ils aiment à fréquenter; chanteurs par excellence, ils donnent à ces solitudes un charme, une poésie qui repose l'âme et l'élève vers Celui qui donne aux petits oiseaux leur pâture. Presque tous construisent leur nid avec un art qui décèle un heureux instinct; la ponte se renouvelle plusieurs fois par an, et les petits reçoivent les soins les plus minutieux et les plus assidus, que le mâle partage avec la femelle.

## Tableau de classification des Insectivores du Jura.

1\* Bee fort, comprime et courbé vers la pointe, de longueur médiocre ; narines nues ; pieds robustes ; tarses courts ; alles médiocres ; 2\* rémige plus longue que les autres ; corps lourd ; taille de 34 à 35 cent. 2\* Bee court, droit, élevé : narines cachées par des

2" Dec court, aront, cieve; narmes cacnees par des poils; mandibule supér. courbée et dentée; doigt externe réuni au médian à la base; 1" et 2" rémiges les plus longues; queue arrondic, de 12 pennes; tête ornée d'une huppe; taille de 0" 20 cent.

3º Bec droit, à pointe déprimée; narines ayant une ouverture longitudinale à demi-fermée par une membrane voîtée et saillante; queue assez courte, légèrement échancrée; tarses allongés; taille de 0º 23 cent.

4º Bec en cône, allongé, droit, courbé vers la pointe, qui est échancrée; picds forts; tarses allongés et nus; ailes courtes; 2º ct 3º rémiges les plus longues; tête hupée; taille de 0º 22 cent.

5º Bec en cône, allongé, comprimé, pointu, échancré; narines latérales, nues, percées dans une membrane; tarse plus court que le doigt du milieu; ailes assez longues, atteignant presque la queue; 1 re rémige trèscourte, la 3º la plus longue; taille de 0 = 27 cent.

6° Bec fort, droit à la base, pointu, crochu et denté; narines basales, latérales, presque rondes, à moité fermées par une membrane; pieds à tarse plus loug que le doigt du milieu; 1° rémige moyenne, 3° et 4° les plus longues; queue longue et étagée; taille: 19 à 25 cent.

2° Genre, Jaseur. 3° Genre,

ÉTOURNEAU.

4º Genre, MARTIN.

5° Genre, Loriot.

6º Genre, Pie-Grièche.

7º Bec médiocre, déprimé, à pointe courbée et échancrée : narines basales, latérales, ovoides, couvertes en partie par des poils dirigés en avant : les doigts externe et médian soudés à la basc ; ailes et tarscs médiocres ; Gobe-Mouche. 1re rémige très-courte, les 3e et 4e les plus longues; queue assez longue : taille de 15 à 16 cent.

7º Genre.

8º Bec médiocre, comprimé, plus ou moins arqué; narines basales, ovoïdes, à moitié fermées par une membrane, à mandibule supér. échancrée; tarse plus long que le doigt médian; ailes courtes; 1re rémige courte; les 3º et 4º les plus longues ; queue assez longue, ample, arrondie; taille de 20 à 30 cent.

8º Genre. MERLE.

9º Bec allongé, sub-cylindrique, plus large que haut à sa base, à bords de la mandibule inférieure taillés vers la pointe; narines basales, latérales, ovoïdes, à moitié fermées par une membrane; tarses de moyenne longueur; pennes bâtardes allongées, dépassant le milieu de la queue; celle-ci médiocre, tronquée; taille de 20 à 23 centimètres.

9. Genre. PETROCINCLE.

10° Bec grêle, droit, arrondi et emplume à la base, légèrement fléchi et échancré à la pointe ; narincs basales, latérales, concaves, fendues longitudinalement : tarses grêles; les doigts médian et externe réunis à la base; ongles robustes, très-arqués; ailes courtes, arrondies; queue courte, carrée, de 12 pennes; taille de 19 centimètres.

40° Genre. CINCLE.

11º Bec droit, grêle, plus large que haut à la base, pointe en alènc; narines ovalaires, à moitié fermées par une membrane ; tarses longs, grêles ; ailes allongées ou movennes, atteignant ou dépassant le milieu de la gueue. qui est moyenne, arrondie ou carrée, de-12 pennes; 110 rémige assez longue, 2º plus courte que les 3º et 4º; taille dc 15 à 19 cent.

11º Genre. TRAOUET.

42º Rec fin, mince, court, droit, à pointe échancrée; bouche très-fendue; yeur grands; tarses longs, presque recouverts en avant par une grande plaque écalileuse; doigt médian plus court que le tarse; queue ample, élargie à l'extrémité, qui est carrée ou peu échancrée; taille de 14 à 18 centimètres.

12º Genre, Rubiette.

43º Bec droit, conique, arrondi, de moyenne longueur; narines nues, percées dans une membrane; pieds assec forts; doigt externe uni à la base avec le médian; ongle postérieur assez allongé et fort; ailes de moyenne grandeur, à penne blarade; 3º rémige la plus longue; queue égale, de moyenne longueur, composée de 12 pennes; taille de 14 à 18 centimètres.

13º Genre, Accenteur.

44° Re: minec, comprimé dans la moité antérieure, à mandibule supér. échancrée vers la pointe; narines oblongues, operculées; tarses assex forts, recouverts en avant par une séried'écailles; doigts médiocres; ongles faibles, recourbés; ailes et queue allongées; celle-ci inégale, arrondie ou carrée; taille de 43 à 48 cent.

14° Genre, FAUVETTE.

15º Bec droit, petit, subulé, aigu, à peine échancré au bout de la mandibule supér; narines oblongues, recouvertes par une membrane; tarses élevés, minces; doigts grèles; ailes allongées, dépassant le milieu de la queue, qui est dilatée à son extrémité et échancrée. Plumage verdâtre en dessous, entièrement ou en partie jaune en dessous. Taille de 11 à 12 centimètres.

15. Genre,

16º Bectrès-large à la base, déprimé; mandibule supér. légèrement échancrée à son extrémité; narines ovales; ailes assez allongées, sub-aigués; queue égale; doigts grèles, le médian plus court que le tarse; ongles faibles; plumage uniformément coloré; taille de 12 à 16 cent.

16º Genre,

17º Bec large à la base, comprimé sur les côtés, à arête saillante échancrée à la pointe de la mandibule supér.; narines ovales; ailes assez longues, sub-aigues; queue conique, étagée; tarses grêles; doigts allongés, minces, celui du milieu de la longueur du tarse; ongles forts, longs, comprimés; plumage unicolore; taille de 11 à 19 cent.

18º Becdroit, étroit, médiocre, légèrement comprimé, échancré à la pointe de la mandibule supér., à arête mousse; narincs presque rondes, recouvertes par un opercule bombé; ailes et queue de médiocre longueur, cette dernière cunéiforme, à pennes très-acuminées et étroites; tarses minces; doigts déliés, celui du milieu aussi long que le tarse ; ongles longs, comprimés, celui du pouce sensiblement plus long que ce doigt. Plumage varié de taches oblongues ; taille de 125 millim.

19º Bec droit, épais à sa base, comprimé dans toute son étendue, échancré à la pointe de la mandibule supérieure ; narines oblongues, ovalaires; ailes médiocres, suh-obtuses; queue assez allongée, cunéiforme; tarses épais; doigts grêles et longs; ongles très-faibles; taille dc 14 cent. 8 millim.

20° Bec grêle, court, droit, très-comprimé à la base, un peu échancré à la pointe; narines couvertes par de petites plumes dirigées en avant; pieds minces; doigt médian uni à sa base avec l'externe; ailes moyennes; queue échancrée, à 10 pennes ; corps très-petit ; taille de 10 à 11 cent.

21º Bec très-gréle, fin, aigu, sans échancrure; narines ovoïdes, recouvertes par une membrane; pieds grêles, longs; les deux doigts externes soudés à la base; ailes courtes; corps petit; taille de 0º 10 cent.

17º Genre, ROUSSEROLE.

18º Genre.

PHRAGMITE.

19º Genre. LOCUSTELLE.

20° Genre, ROITELET.

24º Genre. TROGLODYTE. 22º Bec droit, subulé; narines basales, latérales, à moitié fermées par une membrane nue; ongles de derrière plus grands que ceux de devant; queue très-longue, égale, horizontale; ailes longues; 2º rémige la plus lonque; taille de 16 à 18 cent.

22º Genre, Bergeronnie.

23º Bec très-glabre, médiocre; narines basales, ovalaires, en parties cachées par une membrane; mandibule supérieure échancré vers le hout ; ongles postérieurs très-longs; ailes dépourvues de pennes bâtardes; 3º et 4º rémiges les plus longues; queue médiocre; taille de 16 à 48 cent.

23° Genre, Prp1.

## Genre Rollier, Galgulus. (Vieil.)

Esp. unique. — ROLLIER D'EUROPE, Galgulus garrulus. (Vieil.) Longueur 0= 32 cent. environ.

Bec d'un brun jaunâtre à sa base et noir sur le reste; iris brun et gris, à double cercle; dessus de la tête et haut du cou d'un beau vert d'aigue-marine; parises inférieures d'un bleu verdâtre; queue presque carrée; 6 grandes plaques sur le devant des tarses.

RR. De passage très-accidentel au printemps; on en cite une seule capture à cette époque, près de Sellières, empaillée pour le Musée.

## Genre Jaseur, Bombycilla.

Espèce unique. — Le Grand Jaseur, Bombycilla garrula. (Vieil.)

Longueur 0" 21 cent. environ.

Plumes de la tête formant huppo; parties supér, et infér, d'un cendré rougelare; a bande an-dessus des yeux et ogogé d'un noir profondi convertures infér, de la queucouleur marron; pennes noires, terminées de juune. La femelle a le noir de la gorge moins étenda, un trait jaune et habac en forme de V au hout des grandes rémiges, et un prolongement cartilagément rouge vifi, à l'extrémité de quelques rémiges secondaires chez les sujets adultes.

Ce bel oiseau, qui habite l'Allemagne, est très-accidentellement de passage dans nos contrées, pendant l'hiver. On en connaît 2 captures faites à cette époque dans les environs de Dole. RR.

#### Genre Étourneau, Sturnus.

Espèce unique. — ÉTOURNEAU VULGAIRE, Sturnus vulgaris. (Linn.)
Vulg. Sansonnet, Étourniau.

Longueur du corps 0<sup>m</sup> 23 cent.

Bec jaune; pieds d'un brun couleur de chair; plumage en général noirâtre, à reflets éclatants de pourpre et de vert doré.

De passage régulier. CC. Arrive en juin par grandes bandes, et part en novembre. Les premières volées qui apparaissent sont composées de jeunes de l'année.

Ils se répandent dans les prairies, les vergers, les vignes et les champs cultivés; leur nourriture consiste en insectes, eu ceruses et en grains.

A l'automne, ils causent souvent de grands dégâts dans les vignes en entamant presque toutes les grappes, dans le but de choisir celle de leur goût.

Pendant les mois de septembre et d'octobre, ils se réunisseut le soir, de tous les points de l'horizon, près du Doubs et de la Loue pour passer la uuit ensemble sur les joncs, les oseraies et les broussailles des llots de ces rivières.

## Genre Martin, Pastor.

Espèce unique. — Martin Roselin, Pastor roseus. (Tem.)
Vulgairement Merle rose.

Longueur 0<sup>m</sup> 223 à 0<sup>m</sup> 224.

Finds jamaîtres et iris brun; mandibule supér, et pointe de l'infér, rose jamaître; dos et ventre d'un beau rose; alles et queue d'un noir à reflets métalliques violacés; dessus du corps d'un brun isabelle; gorge et milieu du ventre d'un blanc pur; couvertures alaires lierées de rose clair; plumes de la tête longues, effilées, retombant en boppe sur la nuque.

Le vieux mâle et la femelle ont une huppe de plumes noires qu'ils érigent à volonté. De passage très-accidentel au printemps. RR.

Je ne connais sur le Jura qu'une seule capture de cet oiseau méridional, faite près de Bletterans et empaillée par M. Maur.

## Genre Loriot, Oriolus, (Tem.)

Espèce unique. - Lobiot vulgame, Oriolus galbula. (Linn.) Vulgairement Oriau.

## Longueur du corps 0<sup>m</sup> 275 mil.

D'un beau jaune d'or. Bec marron rougeatre ; iris d'un rouge vif , ailes et queue noires. La femelle a le dessus du corps d'un vert olivatre. Penne bâtarde étroito de moitié de la longueur de la 1re rémige ; toutes les pennes caudales, excepté les deux médianes, terminées par un grand espace jaune.



Cet oiseau, un des plus beaux de nos climats, nous arrive en mai et part avant la fin de septembre; il aime beaucoup les fruits charnus, surtout les cerises et les mùres ; il se tient dans les petits bois, les taillis et les broussailles des trois premières régions, AC.

Construit artistement son nid, qu'il place à la bifurcation d'une branche. Pond 4 ou 5 œufs blanc rosé, piquetés de brun noirâtre. Diamèt., 30 et 20 millim.

### Genre Pie-Grièche, Lanius.

Vives, querelleuses, cruelles et d'un courage à toute épreuve, les pies-grièches donnent la chasse à des oiseaux beaucoup plus gros qu'elles. Leur nourriture consiste surtout en insectes ou petits mammifères et oiseanx

Parmi les 4 espèces qui fréquentent le Jura, une seule y est sédentaire et toutes y nichent.

1<sup>re</sup> Espèce. — PIE-GRIÈCHE GRISE, Lanius excubitor. (Linn.) Vulgairement Motagasse, Griarde.

Longueur 0<sup>m</sup> 23 à 24 cent.

Bec et pieds d'un noir profond; tête, naque, dos, d'un cendré pur; dessous du corps blanc; alles couries, noires, variées de blanc, à penne blande allongée et large, avec lo u2 miroirs blance; l'\* rémige plus courte que la 5°; queue longue et blen étagée, avec la penne la plus latérale blanche et noire; point de rose aux parties intérieures.

Séd. et C; d'un naturel sauvage, elle se tient isolément sur la lisière des bois, dans les taillis près des champs cultivés; elle sait imiter le chant d'un grand nombre d'oiseaux.

Niche sur les buissons ou sur les arbres; pond 5 à 7 œufs blanc verdâtre, piquetés de brun sale. Diam., 27 et 20 millim.

2° Espèce. — PIE-GRIÈCHE D'ITALIE, Lanius Italicus. (Lath.) Longueur 0° 25 cent.

Front, région des yeux et des oreilles noirs; occipat, nuque et dos cendrés; gorge blanche; poitrine et flanes rosătres; ailes noires, à penne blatarde courte et étroite, et à grand mirior blane; l'er émige beacoup plus loaque que la 5+; querce peu longue, presque carrée au milieu, avec la penne la plus latérale entièrement blanche.

AR. Cette belle espèce nous arrive en mai et part en septembre.

Se tient sur les arbres élevés, le long des routes, où elle niche. Pond 4 à 6 œufs verdâtres, oblongs, piquetés de violet clair et d'olivâtre. Diam., 25 et 17 millim.

3° Espèce. Ple-Grièche Rousse, Lanius Rufus. (Tem.) Longueur 0" 19 cent. environ.

Front, région des yeux et des orcilles, noirs nuque et occiput d'un roux ardent ; haud du oc et alles, noirs ; parties infér. d'un blanc pur ; alies à penne bâtande très-pelite et teroite, à miroir blance; t'er réning pul nolque que la 30°; queue peu allongée, légèrement arrondie, avec les deux pennes les plus laiérales, de chaque côté, blanches et lachées de noir vers le boux.

La femclle a l'occiput et la queue d'un roux peu foncé, rayé de brun.

Les jeunes ont le desous du corps d'un blanc sale avec des raies grises, et le dessis d'un brun roux avec des croissants bruns. Cette espèce, AR, arrive dans nos contrées vers les premiers jours

10



Fig. 34 et 35, Pies-Griéches rousses, mâle et fem

4° Espèce. — Pre-Grièciie Éconcheur, Lanius Collurio. (Briss.) Vulgairement Criarde, Boucher.

#### Long. 0<sup>m</sup> 17 centimètres.

Sommet de la tête, noque, hant du dos et croupion d'un cendré blesàtre; une tache noire entre l'oil et le ber, nanteau et converture alaires d'un rout voir; gorge et abdonnes d'un blanc pur; fânces, poirtine et ventre d'un blanc roafte; alles noirîtaires, bondées de roux foncé, à penne blandes courte et étroite, assu miroir; i'ré rénigie beaucoup plus longue que la ½"; queue carriée, avec la penne externe de chaque étié plus courte que les autres.

La femelle a les teintes moins vives et la poitrine d'un blanc pur. Les jeunes ont le croupion roux, rayé de petites lignes brunes.

Cette espèce, CC, arrive vers la fin d'avril et part en octobre. Elle habite les haises et les broussailles; son nom lui vient de l'habitude d'accrocher aux épines les sauterelles et les grillons qui composent sa nourriture habituelle.

Niche dans les buissons. Pond 5 ou 6 œufs obtus, roussàtres, mouchetés de brun olivâtre. Diam., 23 et 16 millim.

cette époque, il s'en fait un passage assez considérable dans la montagne. On la rencontre sur les arbres des terres cultivées et en particulier sur les acacias. Niche sur les buissons; pond 6 œufs d'un vert

de mai et nous quitte à la fin de sentembre: à

Niche sur les buissons; pond 6 œufs d'un vert blanchâtre, tachés irrégulièrement de vert brun. Diamètres, 27 et 16 millimètres.

# Genre Gobe-Mouches, Muscicapa. (Linn.)

Ces oiseaux vivent solitaires, se nourrissent uniquement d'insectes ailés qu'il saisissent en volant, et habitent les bois, les bosquets et les jardins. Parmi les trois espèces qui fréquentent le Jura, aucune n'est sédentaire: deux sont C. et nichent.

4re Espèce.—Gobe-Mouches Gris, Muscicapa Grisola. (Linn.) Vulgairement Pique-Mouche.

Long. 0m 15 cent. environ.

Bee conleur de plomb foncée; parties supérieures brun cendré; front blanchâtre; sur les plumes de la 181e, une raie brun foncé; gurge et milieu du ventre blancs; ailes à penne bâtarde du quart de la longueur de la 1810 penne de l'aile; 410 rémige plus longue la 46.

AC. Arrive en avril et part en octobre. C le long du Donhs et de la Loue, surtout au moment de l'arrivée. Beaucoup plus rare sur les denx derniers plateaux.

Niche dans les trous des masures ou sur les arbres. Pond 4 à 6 œufs blanc bleuâtre, tachés de roux. Diam., 20 et 15 millim.

2º Espèce. — Gobe-Mouches a Collier, Muscicapa Albicollis. (Tem.) Long. 0° 14 cent.

Sommet de la tête, joues, dos, convertures des ailes et toutes les pennes de la que d'un noir intense. Un large collier sur la nuque et parties inférieures d'un blanc pur ; femélie d'un gris cendré; front blanchâtre; ailes à penne blatarde du tiers de la foupeur de la 1s\* penne, celle-ci égalant la 4s ou la dépassant; un petit miroir blane sur l'aile.

De passage erratique et RR au printemps, dans les 3 1 m régions. Accid. de passage à l'automne, sur nos montagnes élevées.

3° Espèce. — Gobe-Mouches Norr, Muscicapa Atricapilla. (Linn.) Long. 0° 14 cent.

Parties supér, et pennes de la queue d'un noir profonol; front et parties infér, hlane pur; grandes couvertures blanches; ailes noires, à penne bâtarde du quart de la lougueur de la 1<sup>er</sup> penne, celle-ci beascoup plus courte que la Vet plus longue que la 5º. Vicilie femelle: 3 pennes latérales de la queue hondées de blane; parties infér, bruu cendré.

Arrive fin avril, et, après les nichées, presque tous remontent plus avant dans le Nord; ils passent de nouveau en septembre sur nos plateaux, sans presque stationner, et se rendent dans le Midi pour hiverner.

Niche sur les arbres de la montagne. Pond 6 œufs d'un bleu verdâtre clair, Diam., 18 et 12 millim.

#### Genre MERLE, Turdus.

Les oiseaux de ce genre fréquentent les bois, les bosquels et les forêts pendant la reproduction; dans les autres temps, ils se réunissent en familles ou en bandes pour voyager ou pour chercher leur uour-riture, qui consiste en baies, fruits, larves et vers; quelques-uns voyagent et vivent solitaires.

Parmi les 6 espèces qui fréquentent le Jura, 3 seulement sont sèd. 1<sup>re</sup> Espèce.— Merle Noir, Turdus Merula. (Linn.)

Vulgairement Miale.

#### Longueur 0° 263 millim.

Bec et tour des yeux jaunes; iris et pieds noirs; tout le plumage noir (mâle adulle); brun dessus et gris en dessous (femelle); brun avec des taches grises et rousses (femelle). Ailes à penne bâtarde petite; 1ºr rémige plus longue que la 6º et beaucoup plus courie que la 5º; 2º, 3º et 4º les plus longues.

Sédentaire et CC. Vit isolément, fréquente les lisières des bois, les buissons, surtout le long des cours d'eau. D'un naturel farouche, il se laisse difficilement approcher; cependant il s'apprivoise, et en cage il apprend à siffler des airs.

J'en ai vu 2 entièrement blancs, dont un a été empaillé pour le Musée. A l'automne, sa chair est très-délicate.

Niche en avril, dans les taillis, rarement sur les arbres; son nid est cimenté à l'extérieur avec de la terre, et garni de mousse à l'intérieur. Pond 4 à 6 œufs gris verdâtre, piquetés de roux foncé. Diam., 30 et 24 millim.

2" Espèce.— MERLE A PLASTRON, Turdus Torquatus. (Linn.) Longueur 0" 29 cent.

Bec jame; pieds d'un brun noirâtre; un plastron blanc sur le haut de la poitrine; toutes les plumes noirâtres, bordées de gris blanc; ailes à penne bâtarde presque nulle;

†º rémige plus longue que la \$º et surtout que la 5º, la 2º la plus longue. La femelle a le plastron teint de roux et de gris cendré. Les plumes sont bordées de roux.

Cette espèce, beaucoup plus rare que les précédentes, se rencontre sur nos coteaux à son double passage en novembre et en mars. Quelques couples nous restent en été. AR sur la montagne, R

dans la plaine.

Niche sur les arbres ou dans les broussailles. Pond 4 à 6 œufs d'un

Niche sur les arbres ou dans les broussailles. Pond 4 à 6 œufs d'un vert clair marqué de points rougeâtres. Diam., 30 et 22 millimètres.

Longueur 0° 235 millim.

Bec brun; pieds gris brun; parties supérieures d'un brun nuancé d'olivàtre; gorge blanche; parties inférieures roussàtres, lachetées de brun; côlés du cou et de la poitrine d'un jaune roussàtre; ventre et flance blancs; ailes à penne bâtarde courie; !\*\* rémige plus longue que la 5¢, 2° et 3° égales et les plus longues.

Sédentaire et CC. Se tient sur la lisière des 2 premiers plateaux et dans la plaine. Son chant est agréable, Il émigre en partie l'hiver; des passages considérables sur tout le Jura ont lieu en mars et en septembre.

Niche le plus souvent dans les taillis ou sur des arbres fruitiers. Pond 5 ou 6 œufs bleu verdâtre, piquetés de noir sur le gros bout. Diam., 28 et 45 millimétres.

A l'autonne, on fait une chasse très-active à cette espèce et à la suivante, dont la chair est excellente. On la prend souvent au lacet de crin.

4° Espèce.— MERLE MAUVIS, Turdus Iliacus. (Linn.) Longueur 0° 22 cent.

Pieds d'un gris clair; parties supérieures brun olivâtre; bande blanchâtre au-dessus des yeux; flancs et couvertures inférieures des ailes d'un roux ardent; ventre blanc; ailes à penne bâtarde très-courte; 4° rémige beaucoup plus longue que la és.

Cette espèce nous arrive par bandes trés-nombreuses en mars et quelquefois en février; les individus qui composent les migrations hâtives périssent souvent du froid. Ils fréquenteut les bois, les prairies de-3 1<sup>m</sup> régions, pendant tout le mois d'avril. Ils se réunissent souvent par milliers sir un même arbre, ordinairement un chêne, et passent leur temps à gazouiller au soleil. Ils se laissent difficilement approcher, et leur vol est très-rapide. Vers les l'm'jours de mai, tous disparaissent vers le Nord, où ils passent l'été. En septembre et octobre, ils arrivent chez nous plus nombreux qu'au printemps, se répandent dans les vignes, où ils s'engraissent, et nous restituent en chair trèsdélicate les nombreux larcins commis sur nos raisins. Le départ pour le Midi à ileu fin octobre.

5° Espèce.— MERLE DRAINE, Turdus Viscirorus. (Linn.)
Vulgairement grosse Grire, Grire sigleuse, Creur, Tcha, tcha à cause de son cri,
Verquête.

Longueur 0 305 millim.

Bec brun à son origine et le bont noirâtre; pieds jaunes; parties supérieures brun cendré; espace entre l'œil et le bec gris blanc; ailes brunes; dessous du corps brunâtre ou r-sussâtre; ailes à penne bâtarde presque nulle; 1<sup>re</sup> rémige aussi longue et plus longue que la 4°; lorum d'un gris blanchâtre.

Sédentaire, C. Cette espèce émigre en partie l'hiver; l'èté, elle fréquente les forêts du 1" et du 2" plateau, où elle niche; l'hiver, les individus qui n'émigrent pas se rapprochent des habitations et ne paraissent point sauvages. Passages nombreux au printenus et à l'autonne.

Niche sur les arbres en mars ou avril. Pond 3 à 5 œufs d'nn vert blanchâtre, piquetés de violet et de roux. Diam., 30 et 21 millim.

6° Espèce.— Merle Litorne, Turdus Pilaris. (Linn.)
Vulcairement Tia. tia.

Longueur 0<sup>m</sup> 275 millim.

ongueur 0"2/5 millim.

Bee janulare; pieds d'un brun foncé; lête, noque et parties inférieures de dos ceodrées; haut du dos et convertures des ailes châtain; tache noire entre le bec et l'ail; trait blanc au-dessus des yeuv; gorge et pointine d'un rour clair; ventre d'un blanc pur; queue noire; ailes à penne blasted presque nulle; l'# rémige plus lougue que la fe et surtout que la 5°. Les couleurs de la fenulle sont plus ternes.

Cette espèce passe régulièrement au printemps et à l'automne, par bandes nombreuses; on la rencontre alors dans les pâturages, où elle cherche les insectes. Passage : du 20 septembre au 6 octobre. Arrive fin avril ou au commencement de mai. oiseaux. 151

D'un naturel très-sauvage, elle se laisse difficilement approcher.

Quelques couples restent sur nos hautes montagnes et nichent sur les arbres les plus élevés. Pondent 4 à 6 œufs vert tendre, pointillés ou lavés de roux. Diam., 27 à 28 et 20 millimètres.

#### Genre Pétrocincle.

Plus insectivores que les merles, les pétrocincles vivent solitaires sur les montagnes arides et rocheuses; les deux espèces qui fréquentent le Jura y sont rares.

1<sup>re</sup> Espèce.— Ре́тпосімсье не Roche, Petrocincla Saxatilis. (Vig.) Vulgairement Solitaire.

Longueur 0<sup>m</sup> 206 millim.

Tête et haut du cou d'un bleu cendré; parties supérieures brun uoirâtre; milire du dos blanc; ailes et les 2 pennes du milireu de la queue brunes; parties infér. roux ardent; ailes à penne bâtarde très-courte; 1º rémige beaucoup plus longue que la 3º; les 2 pennes médianes plus courtes que les autres. Femelle: parties supér, brun terne; porge et côtés du cou blance.

Sédentaire et AC. Se rencontre isolèment sur nos hautes chaînes, où il niche dans les creux des rochers, jamais dans la plaine; il sur le premier plateau et les rampes. Construit un nid de mousse. Pond 3 à 5 œus d'un blen verdstre. Diam., 28 et 19 millimètres.

Le chant agréable de cet oiseau le fait rechercher pour la cage; it exige de grands soins. J'en ai vu plusieurs complètement apprivoisés. 2º Espèce. — PÉTROCINCLE BLEV, Petrocincla Cyana. (Keys. et Blas.) Longueur 0° 233 millim.

Bec et pieds noirs; parties supérieures brun foncé; parties inférieures d'un bleu clair; ailes et queue noires. Ailes à penne bâtarde assez longue;  $1^{re}$  rémige plus courte que la  $3^r$ ; les 2 pennes médianes de la queue dépassant un peu les suivantes.

Ce bel oiseau, très-farouche, arrive sur nos montagnes vers la mimai et nous quitte en octobre; on ne le voit jamais dans la plaine; rusé et défiant, il se pose toujours sur un point culminant et ne se laisse pas approcher. R. Niche dans les creux des rochers. Pond 4 ou 5 œnfs d'un bleu clair. Diam., 28 ou 29 et 20 millimètres.

#### Genre Cincle, Cinclus. (Bechst.)

Espèce unique. — CINCLE PLONGEUR, Cinclus Aquaticus. (Tem.)
Vulgairement Merle d'eau, Aigassière.

#### Longueur 0<sup>m</sup> 193 millim.

Bee noirlatre; pieds couleur de come; inis gris; parties supérieures brus foncé; gorge et poirtine d'un blanc pur; venure et flanes roux; penne blatarde du tiers de la longueur de la 1<sup>re</sup> rémige. Devant du cou et poirtine d'un blanc pur dans les adultes, blanc avec un bord brus chez les jeunes. Les teintes de la femelle sont plus pâles dans les parties supérieures; les inférieures sont d'un roux juantare.

Sédentaire et AR. On le rencontre presque toujours isolé, le long des cours d'eau ombragés, dans la montagne et surtout le long de l'Ain.

Il plonge très-bien et marche sous l'eau, pour chercher les insectes aquatiques dont il se nourrit.

Niche près des eaux, dans les broussailles, ou sous les voûtes des rochers près des eaux. Pond 5 ou 6 œufs d'un blanc pur. Diamètres, 25 et 19 millimètres.

## Genre Traquet, Saxicola. (Bechst.)

Les traquets vivent sur les lieux arides et découverts, ou dans les prairies près des eaux; ils sont défiants, se posent toujours sur un point culminant, et remuentsans cesse; ils vivent d'insectes et de baies; leur chair est un mets très-exquis à l'automne. Les trois espèces qui fréquentent le Jura y sont communes, y nichent, et toutes émigrent l'hiver.

1<sup>re</sup> Espèce.—Traquet Motteux, Saxicola OEnanthe. (Mey. et Wolf.) Vulgairement Cul-blane, ou Tourne-motte.

## Longueur 0°162 à 163 millim.

Bec et piels d'un noir profond; front, gorge et sourcils blancs; robe d'un cendré gris; une tache noire sur les oreilles; ailes noires; queue blanche; les 2 pennes du milieu brunes, terminées de noir, l'vrémige égalant ou dépassant à 3°. Soureil long, blanchaire ou roussitre; les deux rectrices médianes noires avec leur base blanche; les latérales de cette deraîter couleur, avec leur quant postérieur noir.

Femelle: robe d'un brun cendré et moins de blanc à la queue. Les jeunes ont le dessous du corps varié de roussâtre et de cendré; le croupion est bleu.



Fig. 36 et 37. Traquet Motteux, mile et femelle.

C. Arrive isolément, en plumage d'adulte, vers la mi-avril et fréquente particulièrement les deux premiers plateaux : Mont-Roland, Geruge, montagnes de Poligny et de St-Amour, où il est commun. Se rencontre souvent sur les terres coltivées; se cache sous les pierres, les mottes, où il fait ordinairement son nid. Pond 6 cenfs d'un bleu verdâtre, quelquefois piquetés de roux. Diam., 22 et 16 millimètres.

Le mâle, suivant Buffon, pourvoit à la nourriture de la femelle lorsqu'elle couve; il cherche à éloigner les passants du lieu qui recèle sa famille, en allant très-près d'eux et en faisant de petits vols, comme s'il était blessé; il tâche de les attirer plus loin, et quand il les voit à une grande distance, un long détour le ramène à son nid.

En septembre et en octobre, les jeunes de l'année descendent dans la plaine, où l'abondance de nourriture leur fait promptement acquérir une viande grasse et délicate qui donne un excellent gibier. En novembre, ils émigrent tous par bandes dans les climats méridionaux.

2º Espèce. — TRAQUET TARIER, Saxicola Rubetra. (Mey. et Wolf.) Vulgairement Trac, trac, de son cri. Les chasseurs le nomment Pied noir. Longueur 0<sup>m</sup> 123.

Bec et pieds d'un brun noir; haut de la tête et côtés du cou brun noirâtre, à plumes bordées de jaune roussâire; gorge et lignes de chaque côté du cou d'un blane pur; grande tache sur Taile et queue d'un blane pur. Sourcil long, blanc ou blanchâtre: 1º\* rémise plus longue que la 4º, égalant la 3º; sous-caudales d'un roux cendré avec des taches noires. CC. Arrive en avril et part en novembre. Se tient plus particulièrement dans les terres cultivées; plus abondant sur les prairies de la Bresse et des environs de Dole. A l'automne, il est très-gras et constitue un des mets les plus délicats.

Niche dans les herbes. Pond 6 ou 7 œufs verdâtres, pointillés de brun. Diam. 47 à 48 et 43 millimètres.

3º Espèce. — TRAQUET RUBICOLE, Saxicola Rubicola (Mey. et Wolf.) Vulgairement Pied noir, Tête noire, Vine.

Longueur 0<sup>m</sup> 12 cent. environ.

Tête, gorge et queue d'un noir profond; côtés du cou, haut des alles et croupion d'un blanc pur; dos et nuque d'un noir bordé de roux clair; poitrine roux foncé; parties infér. blanc roussâtre; alles et sourcils brun clair; 1º r émige beaucoup plus petite que la 5º. Le noir du mâle passe au brun clair chez la femelle.

En partie sédentaire. CC. Arrive fin février et part en décembre dans les hivers rigoureux; dans les hivers doux, un certain nombre n'émigre pas. Se tient le long des routes, dans les buissons, les taillis, les haies, dans les broussailles voisines des lieux cultivés.

Très-méfiant, il se perche tonjours à l'extrémité des branches et se laisse difficilement approcher.

Niche à terre, au pied des buissons ou dans des trous abrités par une pierre. Pond 5 ou 6 œufs d'un vert bleuâtre, légèrement tachés de roux. Diam., 15 et 43 millim.

4° Espèce. — Traquet Orellard, Saxicola Aurita. (Tem.) Longueur 0"456 à 457 millim.

Plumes de la gorge toujours blanches ou blanchêtres; même disposition des rémiges et des rectrices que chez le *Traquet stapazin*. (Degland.)

Cette espèce méridionale a été tuée près de Dole, en mai 1854. (Coll. Maur.) Très-accid. et RR.

#### Genre Rubiette, Erithacus. (Cuv.)

Ces oiseaux, petits de taille, à plumage ordinairement modeste, sont des chanteurs par excellence, détruisant une quantité prodigieuse d'insectes, dont ils font leur nourriture exclusive; ils sont sous ce rapport les auxiliaires de l'agriculteur, en même temps que ess musiciens. Presque tous nous arrivent au printemps; après les nichées, ils remontent en partie vers le Nord, et repassent à l'autonne. Ils fréquentent les buissons, les bosquets, les haies; à l'autonne, leur chair est un excellent maneer.

1º Espèce. —Rumette Rossignol, Erithacus Luscinia. (Degl.) Longueur 0º 465 millim, environ.

Parties supérieures d'un brun teint de roux; queue roux de rouille; gorge et ventre blanchâtres; poitrine et flancs cendrés; penne bâtarde courte et étroite; \$\*\*\* rémigecourte. la 2º plus courte que la 3°.

Tout le monde connaît les chants variés de cet oiseau, qui modulo ses joies ou ses tristresse par des accents qui nous touchent. Son plumage, de teinte uniforme et sanscelat, forme un contraste avec celui du paon; si ce deruier est le symbole de l'orgueil, pourquoi le rossignol ne serati-il pas celui de la modestie alliée au vrai mérite?

Co corpylité du printemps, dit Buffos, se préparet-ell à chanter l'hymne de la nature, il commence para prellude inicia, par des tons fallisse, préque indicés; comme s'il votalist essayer son instrument et intéresser ceux qui l'écoutent: mais ensaite, prenant de l'assurane, il échealif de liventi it déploie, dans leur plénisse, toutes les resonerces de son incomparable organe: coups de posier éclatant; butteries vives et fégères; fuesse de chant oi la notteté et gale à la volabilité; mormane intérieur et sonrd, qui n'est point appréciable à l'oreille, mais trei-propre à augmenter l'éche des tous appréciables; routeles précipies, buffilances et rapides, attriudées avec des tous appréciables; routeles précipies, buffilances et rapides, attriudées avec des tous appréciables; routeles précipies, buffilances et rapides, attriudées avec des tous appréciables; routeles précipies, buffilances et rapides, attriudées avec des tous appréciables; routeles précipies, buffilances et rapides, attriudées avec des tous appréciables et de la comment de l

Il cesse de chanter vers le mois de juin; le mâle en cage cliante que/que/oispendant tout l'été, pourvu qu'il ait une nourriture abondante et convenable. Nouvellement pris, on le nourrit avec des vers de farine pendant quelques jours, puis on en mêle avec la pâtée ordinaire en diminuant tonjours. Il aime heaucoup à se bairner.

On le nourrit aussi avec parties égales de chenevis pilé, de mio de pain fraisée, de persil et de bouil bouilli haché menu, le tout mêlé ensemble. Cette nourriture a l'inconvénient de se corrompre en été, et demande à être changée tous les jours.

En voici une, indiquée par Braguier, qui peut se garder des années entières : Prenez un kilog, de rouelle de bœuf, un demi-kilog, de pois hachés, un demikilog. d'annotes douces, 6 grammes de safran en noudre et 12 œufs frais.

Les pois doivent être tamiés, les annades émondées et pilées le plais fin possible. Le bruf haché meu et notivy à vers ouit de ses peaus, graine et fliées; le safran infué dans un demi-verre d'ean bouillante: le vou ainsi disposé, en casse les 12 outé et on y melé successivement tous ces impédients, en finissant par le safran; on forme des giteaux nous, le O'fpaisseur du doit, que l'on fait sheér au four après le retrait du pain. Ces giteaux ona atteint la ruisson nécessaire quand ils ont la cousttune de hiveins nouvellement faits. ť

On en rompt un morceau que l'on émiette pour le leur donner.

Le ver de farine, qui se trouve chez les meuniers et les houlangers en abondance,

est indispensable aux rossignols nouvellement pris, et surtout à ceux que le chant épuise. Pour conserver ce ver et en avoir en tout temps, il suffit d'en ramasser dans un pot de faïence vernissée. rempli aux 3/4 de son de froment. On assure que les aliments échattfants et les parfuns excitent les rossignols cap-

tifs à charter. Les vers de farine leur conviennent, dit-on, lorsqu'ils sont gras, et les fignes lorsqu'ils sont maigres, comme nourriture hygiénique.

Les araignées passent pour être un purgatif, à la dose de 5 ou 6.

Le sel leur est très-contraire.

C. Nous arrive dans la 1<sup>re</sup> quinzaine d'avril et part vers les 1<sup>ers</sup> jours d'août.

On le rencontre assez frèquemment près des habitations, dans les vergers, les jardins; il préfère surtout les avenues solitaires; niche dans les buissons ou à terre. Pond 5 ou 6 œufs vert olivâtre. Diam., 20 et 15 millimètres.

C'est un excellent gibier, qui tombe dans la plupart des piéges qu'on lui tend.

2º Espèce. — Rubiette Rouge-queue, Erithacus Phanicurus. (Degl.)
Vulg. Bossignol des murailles.

Longueur 0° 145 millim.

Mûle: bee noit; iris marron; pieds noirs; front et sourcits d'un blanc pur; gorge, haut du cou et hande entre le hee et l'œil, d'un noir profond; tête et haut du dos d'un cendré blenătre; politine, flancs, croupione t pennes latérales de la queue d'un roux brillant; abdomen blanchâtre; i fre fenige sensiblement plus longue que la 5°. les 3° et 3° egales et les plus longues.

Femelle : Parties supérieures d'un gris nuancé de ronssatre.

Les ieunes n'ont point de blanc au front.

C. Cet oiseau nous arrive vers la mi-avril et part en novembre ; il habite les mêmes lieux que l'espèce précédente.

Niche dans les trous de murs ou à terre. Pond 8 œufs très-pointus, d'un beau bleu verdàtre. Diam., 18 et 13 millim.

3° Espèce. —Rubiette Tithys, Erithacus Tithys. (Degland.)
Vulg. Queue-rouge, Rossignol de murailles.

Longueur Om 15 cent. environ.

Bec et yeux noiràtres; pieds bruns; queue d'un roux intense; parties supérieures d'un cendré bleuàtre entre le bec et l'œil; joues, gorge et poirrine d'un noir fonce; cendré bleuàtre sur le ventre et les flancs; rémiges secondaires largement frangées de blanc (mâte) ou de gris cendré (femelle et jeunes); sus-caudales et rectrices, excepté les 2 médianes, d'un roux vif; fre rémige dépassant la 6°, 3° et & égales et les plus longues.

R. Arrive en avril, part en novembre. Habite les taillis, les buissons et les bois des deux dernières régions en été, où il niche dans les crevasses des rochers et les vieux murs. Il se laisse difficilement approcher

Pond 5 ou 6 cenfs d'un blanc pur. Diam., 48 et 13 millim. Au printemps, le passage s'effectue dans la plaine.

4\* Esp. —Rubiette Rouge-gorge, Erithacus Rubecula. (Degland.)
Vuls. le Bouge-gorge. Ventre rouge.

Longueur 0<sup>th</sup> 145 millim. environ.

Bec et pieds noiratres; iris d'un heau noir; gorge et poitrine d'un roux ardent; 18te et parties supérieures gris brun leint d'olivâtre; flancs d'un cendré olivâtre; ventre d'un blanc pur; une tache à l'extrémité de chacune des couvertures moyennes des ailes, ce qui forme une bande transversale.

La femelle a les parties supérieures d'un brun cendré. Les jeunes ont les mêmes parties d'un gris olivâtre, tachées de roux sale à l'extrémité des plumes.

Sédentaire. CC dans les bois, les broussailles et les taillis, surtout aux environs des terres cultivées, et en hiver près des habitations. Le moins sauvage du genre, il aime et recherche la société de l'homme, qui l'apprivoise comme chanteur.

l'homme, qui l'apprivoise comme chanteur.

Niche à terre, dans les trous d'arbres; pond 4 à 7 œufs blanc jaunâtre, ondés de raies brunes. Diam., 20 et 45 millim.

5° Espèce. —Rubiette Gorge-bleue, Erithacus Cyanecula. (Degl.) Longueur 0° 45 cent. environ.

Bec et pieds bruns; gorge et devant du con d'un bleu d'azur, avec du blanc pur au milieu; parties supérieures d'un cendré noiràtre; ventre blanc; moitié de la queue rouse, le actrémité noire; une bande transversale sur laie; rectrices d'un roux vif depuis leur insertion jusqu'au milieu de leur longueur.

Les parties supérieures de la femelle ont une légère teinte roussaire, surtont sur les couvertures des alles ; gorge d'un blanc sale.

AC. Arrive en avril, part en septembre. Habite le long des eaux, des marais boisés, dans les îles du Doubs et de la Loue; il se pose à terre pour chercher les vermisseaux, qui, avec les baies, font la base de sa nourriture. Au moment des nichées, le mâle chante agréablement au sommet des arbres, en tenant la queue relevée; il s'élève en l'air en chantant, et retombe sur sa branche.

Niche dans le creux des saules ou à terre. Pond 6 œufs bleu verdâtre. Diam., 20 et 14 millimètres.

6° Espèce. — Rubiette Philomèle, Erithacus Philomela. (Degland.)
Vulg. Saute-buissons.

#### Longueur 0<sup>m</sup> 18 cent.

Parties supérieures gris brun terne; queue moins rousse que dans l'espèce précédente; gorge blanche, entourée de gris foncé; penne bâtarde large de 0m 02 cent.; tre rémige presque aussi longue que la 2° et plus longue que la 4°.

Une capture de cette espèce a été faite dans les environs de Dole au printemps de 1851. (Coll. Maur.) RR. Accid.

#### Genre Accenteur. Accentor.

Les accenteurs sont sédentaires, très-familiers, et ont un chant assez agréable. Les uns vivent dans les broussailles épaisses, dans les buissons fourrés, les lieux bas; les autres, sur les montagnes rocheuses. Ils cherchent à terre leur nourriture, qui consiste en insectes, en vers, en larves et en graines.

Leur mue est simple, et le plumage est semblable dans les deux sexes.

Les jeunes, avant la première mue, se distinguent des adultes.

1<sup>re</sup> Espèce. — Accenteur des Alpes, Accenter Alpinus. (Bechst.) Vulg. Faurette d'hirer, nom donné aussi à l'espèce suivante.

Longueur 0<sup>m</sup> 18 cent. environ.

Bee jaune à la racine et noir à la pointe; pieds jaundires; tête, poitrine, cou et dos d'un gris cendré, à grandes taches brunes; gorge hlanche, écaillée de hrun; ventre et flancs roussitres, mêlée de blanc et de gris; alles et queue hrun noiràtre; souscaudates avec une large tache longitudinale au centre; 1<sup>ee</sup> rémige égale à la 3°, la 2° la plus longue.

La femelle a les couleurs moins vives que le mâle,

Se rencontre en été sur les plus hauts sommets du Jura, d'où il descend l'hiver dans la moyenne et la basse montagne. Plusieurs individus ont été tués en hiver aux environs de Lons-le-Saunier et de Dole, R.

Niche dans les fentes des rochers; pond 5 œufs verdâtres. Diam., 49 et 44 millimètres.

2° Espèce. —Accenteur Mouchet, Accentor Modularis. (Tem.) Vulg. Traine-buissons, Fauvette d'hiver.

Longueur 0° 145 millim.

tiec noistre; iris brus; pieds jaunâtre; sommet de la tête centré, laché de brus; cotés du cou, gorge e potirine d'un endré Meultre; plumes du dos et couverurses alaires tachées de brus roux; pennes des alles noistres, bordées de roussâtre; flancs et couplon d'un gris roussâtre; ventre blanc; queue d'un brus terne; point de bande traversale sur l'aile; sous-caudales avec une tache longitudinale brune au centre; 17 rénige égal à la 5°, 12° et d'a l'es plus lougues et égales.

La femelle a le plumage plus terne. Elle a de plus des taches brunes sur le sommet de la tête.

Moins montagnard que le précèdent, on le rencontre assez fréquemment dans les forêts rocheuses du  $1^{\rm st}$  et du  $2^{\rm st}$  plateau. Il nous quitte l'hiver pour les climats méridionaux.

Niche dans les taillis; pond 5 ou 6 œufs bleu d'azur. Diam., 49 et 14 millimètres.

# Genre FAUVETTE, Sylvia.

Les fauvettes, gaies, vives, légères, d'une extrême mobilité et d'un naturel doux et aimant, habitent les bois, les vergers, les haies, les buissons et se nourrissent d'insectes, surtout de fruits tels que môres, groseilles, cerises, haies de sureau. Soumises pendant quelques jours au régime frugivore, elles prennent un emboupoint extrême et acquièrent une graisse délicate, qui donne à leur châir le goût le plus exquis.

Elles descendent rarement à terre, ont un vol bas, irrégulier, sautillant et vif, qu'elles exécutent au moyen de brusques battements d'ailes. La plupart ne font chez nous qu'un séjour de quelques mois. Elles arrivent en avril et nous quittent à la fin de l'été. Elles émigrent isolément et ne voyagent que le matin et le soir, quelques heures avant ou après le coucher du soleil, ou durant les nuits éclairées par la lune. La plupart ont un chant doux, agréable et varié. Elles font ordinairement deux couvées par an, quelquefois trois. Le mâle, non seulement aide la femelle à faire le nid, mais partage avec elle les soncis de l'incubation.

Les petits naissent nus, et quittent le nid avant d'avoir acquis tout leur développement et de pouvoir voler. Leur mue est simple. Les jeunes, à leur première mue, prennent

la livrée des adultes.

1ºº Espèce. — FAUVETTE A TÊTE NOIRE, Sulvia Atricapilla, (Lath.)

1<sup>re</sup> Espèce. — FAUVETTE A TÊTE NOIRE, Sylvia Africapilla. (Lath.) Vulg. Bec-fin à tête noire.

Longueur Om 14 cent. environ.

Bee et pieds noirs; iris brun foncé; orbile des yeux couvert de plumes; calotte noire (måde), rouseu (femdel); bee gros et fort; oue et poirtine d'un gris cendré; ventre et gorge d'un cendré olivàtre; 1 re rémige plus longue que la 4°, la 2° la plus longue; rémiges secondaires frangées d'olivàtre; toutes les sous-caudales avec une large tache longiuluinale au centre de large tache longiuluinale au centre de la plus longue; production de la centre de la plus de la plus

CC. Arrive en avril et part en septembre.

Cet agréable chanteur se rencontre abondamment dans nos bosquets et nos jardins solitaires.

Niche dans les buissons; pond 4 à 6 œufs d'un jaune blanchâtre diversement nuancé. Diam., 20 et 14 millimètres.

Le chant de cette fauvette est remarquable par sa mélodie, ses agréables modulations bien nuancées. Elle chante bien plus longtemps que le rossignol, et montre souvent en cage une grande affection pour la personne qui en prend soin.

2° Espèce.—Fauvette des Jardins, Sylvia Hortensis. (Mey. et Wolf.) Vulg. Fauvette.

Longueur 0m 14 cent. environ.

Rec hrun; pieds brun clair; iris brun; parties supérieures pris brun, teint d'olitare; tour de l'ori blanc; unt el bas du con, un espace d'un cordelé pur; gorge blanchiere; poirtine et flancs d'un gris roussitre; ventre blanc; aires bordées de court; rémiges secondaires rayées d'olivitare clair; tre franjas égale on presque égale à la 2°, qui est la plus longue; les plus grandes des sons-caudales avec une tache longitudinale au centre. CC. Arrivée, départ, mœurs et habitudes semblables à ceux de l'espèce précédente; son chant est moins varié.

Niche dans les buissons. Pond 5 ou 6 œufs blanchâtres, tachés de verdâtre et de grisâtre. Diam., 20 et 14 millimêtres.

3º Espèce.— FAUVETTE BABILLARDE, Sylvia Curruca. (Lath.)
Vulgairement Bee fin, Babillard.

Longueur 0<sup>m</sup> 136 à 0<sup>m</sup> 140 millim.

Bet noiritre; iris noisette; pieds gris plombe; haut de la tête cendré pur; noque, manteuu et coupin d'un cendré brun; queue noiritre; poirrine, finase a abdomen d'un blanc légèrement teint de roussătre; ailes bordése de cendré (adultes), ou de cendré roussatre (jenues); rectire la plus extérieure de chaque côté, blanche sur tonte l'étendue des barbes externes, blanchatre sur la moitié des barbes internes, les deux suivantes à pointe gris; l'er rémige égale à la ½ e, là a l'us longue.

CG. Arrivée, départ, mœurs et propagation comme dans la précédente espèce, avec laquelle il est facile de la confondre.

Cette fauvette justifie son nom par un babil continuel. Niche dans les taillis et les buissons. Pond 5 ou 6 œufs piquetés de brun. Diamètres, 45 et 22 millimètres.

4º Espèce. — FAUVETTE ORPHÉE, Sylvia Orphea. (Tem.)
Vulgairement Sante-buissons.

Longueur Om 17 cent. environ.

Iris noisette; tête et joues noirăres; dessus brun cendrd, dessous blanchâre; gorge blanche; poirtie et flanse d'un ces très-clair; alte noritares, bordes de cendré brun; pennes de la quene noirâtres, terminées de blanc pur; abdomen, queue et couvertures caudales inférieures d'un roux clair; 1º rémige égale à la 4º, 1es 2º et 3º égales et les plus longue; rémiges secondaires frangées de gir sousattre.

La femelle n'a pas de noir sur la tête, mais seulement entre le bec et l'œil; dessous du corps d'un cendré roux. Les feunes ressemblent à la femelle avec des teintes plus ternes.

Le chant de l'orphée, empreint d'une ainsable gatté, anime les jardins et les bocages.

AR. Arrive en avril et part en septembre; habite les bosquets, les haies, les jardins; niche dans les buissons, rarement sur les arbres; comme tontes les fauvettes, elle construit un nid bien mollet. Pond 4 on 5 conts blancs, tachés de blanc jaunatre. Diamètres, 19 et 45 millimètres.

5° Espèce.— FAUVETTE GRISETTE, Sylvia Cinerea. (Lath.)
Vulgairement Sante-buissons.

Longueur 14 cent. environ.

Sommat de la 10te, espace nu entre l'œil e le bec, cendrés; parties supérieures per noux ales pointres, à converture hortées de roux; porçe a milien du ventre baines; pointres et flancs d'un cendré rostire; rémige françées de roux vif; la retrice la plas extrémuer de chaque coló, blanches une les barbes extremes es sur nue grande étendue des barbes internos, la suivante blanche à la pointe seulement; 1ºº rémise étagle à la 3º, la 2º la plus longue.

Femelle: parties supérieures plus roussatres; pas de cendré sur la tête; poitrine d'un roux clair. Les jeunes ont le plumage beaucoup plus teinté de roux.

C. Arrive et part en même temps que les autres fauvettes; chante, remue, voltige presque continuellement. Niche dans les haies; pond 5 ou 6 œufs gris verdâtre. Diam., 18 et 14 millimètres.

## Genre Poullot, Phyllopnsuste. (Ch. Bona.)

Les pouillots, les plus petits des oiseaux d'Europe après les roiteles, sont vifs, remuants, lègers, gais, aimant la société de leurs semblables, vivant, comme les mésanges et les roitelets, par petites familles; comme ces derniers, ils ont la singulière habitude de visiter en papillonant assa cesse toutes les branches, tous les rameaux des arbres pour y chercher les petites chenilles blanches, les larves, les menus insectes, les mouches qui s'y cachent, et dont ils font leur unique nourriture. Le plus souvent, ils prennent ces dernières au voi à la manière des gobe-mouches. Jamais ils ne touchent aux baies et aux graines. C'est toujours à terre, au pied d'un buisson, d'un arbuste, sur le rveres d'un fossé, dans ou sous une touffe d'herbe, que les pouillois établissent leur charmant nid. Ils lui donnent une forme ovale ou sphérique, et ménagent, sur un de ses côtés, une ouverture proportionnée à leur taille.

Ils émigrent en petites troupes, souvent en compagnie des mésanges et des roitelets. Tous nous quittent en septembre pour des climats plus doux, et nous reviennent en avril pour estiver.

Leur mue est simple. Le mâle et la femelle portent le même

plumage. Les jeunes, avant la première mue, différent peu des adultes.

4<sup>re</sup> Espèce.—POULLOT FITIS, Phyllopneuste Trochilus. (Ch. Bona.) Longueur 0<sup>re</sup> 12 cent.

Bee brun fones, court et déprimé; pieds d'un brun clair; tarse long de 2 ecution; et quant; tête et paries supér, cliviters, etinéées de rout; parties intéré, blanches, lavées de jaundire et flammulées de jaune à la gorge, au cou et à la poirtine; gorge blane jauntire; tentre blanc; 26 os d'pennes caudies arrondies et un peu échancrées au bout; queue longue et fourchue, d'un brun cendré; alles dépasant légèrement le maillier de la quence i tré reinige plus courte que la Kr. plus lonque que la 35º de 3 ou 5 millimétres; tares jaundires. La femelle a les teintes du plumage beaucoup plus colles.

AR. Arrive en avril et part en septembre. Habite le long des eaux, sur les saules, les oseraies, surtout dans les llots du Doubs, de la Loue et le long de l'Ain.

Niche à terre parmi les herbes et la mousse. Pond 5 ou 6 œufs d'un blanc jaunâtre piqueté de rouge brique. Diamètres, 45 et 42 millimètres.

2º Espèce. — POUILLOT VÉLOCE, Phyllopneuste Rufa. (Ch. Bona.).

Vulgairement Fournalot.

Longueur 0" 12 cent. environ.

Tête et parties supér. Um gris brun nuancé d'olivâtre; gorge blanche; lipne blancjaundire au-dessus des yeux; alles cé queue brunes; tontes les parties infér. flammulées de jaune; pennes extéreures de la queue bordées de blanc; alles ne dépassanpas le milieu de la queue; 1<sup>ee</sup> rémige plus courte que la 6º, les 3º et 4º les plus longues et égale.

C. Arrive en avril et part en septembre; se tient sur la lisière des bois et des forêts de la mi-montague, et plus rarement sur les hauts sommets; il habite aussi les futaies de nos plaines.

sommers; il nable aussi les manes de nos piames.

Niche à terre. Pond 4 ou 5 œufs d'un blanc varié de noirâtre. Diamètres. 45 et 44 à 42 millimètres.

3° Espèce.— Poullot Siffleur, Phyllopneuste Sylvicola. (Degl.) Long. 0= 124 à 125 millim.

Parties supér. d'un vert elair; raie d'un jaune verdâtre sur le front, depuis l'origine du bes; côtés de la tête, gorge, devant du cou, insertion des ailes, d'un jaune doutenx, qui devient pur sous le ventre et les couvertures inférieures de la queue; le reste des parises infér. d'un blane brunâtre, qui est parfait à l'abdomen et aux sous-caudales; queue légèrement fourchue; ailes dépassant de beaucoup le milieu de la queue;  $4^{re}$  rémige de 3 millimètres plus longue que la  $4^{r}$ , la  $2^{s}$  la plus longue.

AR. Arrive et part avec les deux espèces précédentes ; se tient dans les taillis et les petits bois. Le sifflement par lequel il commence son chant monotone, lui a valu son nom.

Niche à terre, construit son nid en forme de four. Pond 5 ou 6 œufs blanc terne, piquetés de rougeâtre. Diam., 15 et 12 millim.

4\* Espèce.— Poullot Bonelli, Bonelli. (Ch. Bona.) Long. 0=415 millim.

Sommet de la tite et nuque d'un cendré bru; large sourcii d'un blane pur; parties infér. blane pru lustri; pennes alaires et caudate d'un cendré nitrét, feserée de verditre clair; pieds d'un cendré foncé; ailes atteignant à peine le milieu de la quene; [1º rémige sensiblement plus lonque que la ce et égalant quelquésis la 3º. la 2º la plus lonque; taness d'un brun clair. Fesselle: l'arties supérieures d'une teinte blus alide, et les inférieures d'un blane moins sour.

Arrive et part avec les précédents; se tient surtout dans les bois blancs des deux dernières régions. Niche à terre dans les taillis et les hautes herbes. Pond 4 ou 5 œufs globuleux, tachés de petits points rougeâtres. Diam., 45 et 12 millimètres.

## Genre HIPPOLAIS, Hippolais.

Querelleurs, hargneux et sans cesse en mouvement, les hippolais fréquentent les bosquets, les lisières des bois, les vergers, les jardins. A leur chant varié, ils ajoutent par imitation le ramage des autres oiseaux. Leur nourriture consiste principalement en insectes ailés, qu'ils saissisent quelquefois très-adroitement au vol; à la fin de l'été, ils mangent des baies et des fruits. Leur nid est construit avec beaucoup d'art.

Leur mue simple donne au mâle et à la femelle le même plumage. Les jeunes diffèrent peu des adultes.

1<sup>re</sup> Espèce. — Hippolais Lusciniole, Hippolais Polyglotta. (Selys.)
Vulgairement Tacole.

Long. 0m 125 à 0m 130 millim.

Rec brun verklite en desya, livide janalite en denoue; pinds bleukires, à doujearles andes ou sir is burn fonce; parties super, d'un cendré fanade de verkliter et cerele jame autour des yeux et taches james entre l'oil et le bee; convertares des ailes d'un brun foncé, bordées de blanc; grandes pennes alaires et caudales brunes, est ailes d'un brun foncé, bordées de blanc; grandes pennes alaires et caudales brunes, est bordées d'olivitre; ailes, un repos, atteignant à princ le millieu de la queue; gorge et couvertures infer, james palle; l'er énnige à pu pres égale à la 3°.

C. Arrive en avril et part à la fin d'août; habite les bosquets, les taillis et les jardins du bas et du moyen Jura; niche sur les arbustes ou les buissons. Pond 4 ou 5 œufs rose violacé, piquetés de noirâtre. Diam, 18 à 19 et 13 millimètres.

2º Espèce.— HIPPOLAIS ICTÉRINE, Hippolais Icterina. (Gerbe.) Long. 0º 135 millim.

Bec brun clair, å mandhuble infér. janne; pieds bleuktres, å doigts jannes en dessus; rist brun fonce? fannes lavis de ennér; cousertures et pennes des alles brunes, les 1<sup>em</sup> bordées de gris olivàtre, les rémiges primaires bordées de même, et les se-condaires de blane janulter; rectrices brunes en dessus, grises en dessus, frangées de rist verditre, la plus latérale de chaque côté d'une terite moints foncée que les antres; alles au repos s'étendant au milleu de la queue; l'# rémige à peu près de 3 millimètres plus fongue que là 4 ° p reseque égla è là 3°.

AR. Cette espèce arrive, part et niche comme la précédente; elle habite la région du vignoble et du premier plateau.

# Genre Rousserolle, Calamoherpe. (Boie.)

Ces oiseaux fréquentent les marais boisés ou couverts de roseaux, les étangs, les rivières, les jardins frais et humides. Sans cesse en mouvement, ils grimpent le long des branches des arbustes, des plantes aquatiques, qu'ils parcourent de la base au sommet avec la plaus grande agilité. Hargneux et colères comme les hippolais, ils rendent leur voisinage incommode aux autres oiseaux. Leur chant, fort désagréable, se modifie par l'imitation de celui des autres chanteurs.

Leur nid, à quelques pieds du sol, est artistement construit et des plus chauds. Ils sont essentiellement insectivores et se nourrissent principalement de libellules, de petits hannetons, de cousins, de taons et sont tous très-utiles. Leur mue simple donne au mâle et à la femelle le même plumage. Les jeunes, avant la première mue, se distinguent des adultes par des teintes un peu différentes.

4<sup>re</sup> Espèce.—ROUSSEROLLE TURDOÏDE, Calamoherpe Turdoïdes. (Boie.) Vulgairement Cire-cara ou Caracri, Grand Caracoin.

Long. 0° 19.

Bee fort, brun en dessus, livide jaunâtre en dessous; bout de la mandibule infér. noir; iris brun; pieds brunâtres; plumage supér, et queue brun roussàtre; parties infér. blane jaunâtre; gorge blanchâtre; bande jaunâtre sur les yeux; tarses brunâtres; croupion rous clair.

CC. Arrive en mai et part en août. Se tient le long du Doubs, de la Loue et des autres rivières du Jura, constamment caché dans les roseaux; construit artistement son nid en forme de coupe allongée, entrelacé et fixé dans les roseaux.

Pond 4 ou 5 œuss verdâtres, mouchetés de violet ou de roux. Diam., 23 et 49 millimètres.

2º Espèce. — ROUSSEROLLE EFFARVATTE, Cala. Arundinacea. (Boie.) Vulcairement Petite Rousserolle. Tran tran. vetit Carocoin. (Bresse.)

Long. 0<sup>m</sup> 13 cent.

Bee brun en dessus, jamsture en dessous; pieds d'un brun jauntire; irs noistele; parties upper, d'un olivitre or nousaiter wif, et plus clair an eroupion et aux sus-caudales; parties infer. d'un blanc roussture, clair à la gorge et au milien du ventre; ailse brunes, bordèse de brun oliviter; parties infer. blanc jauntire; quene longue; la plus longue des rémiges primaires dépassant les plus longues des secondaires de 16 millimêtres environ.

CC. Arrivée, départ, mœurs, habitat et nidification de l'espèce précédente.

Construit son nid en forme de panier, dans les roseaux. Pond 4 à 6 œufs blanc verdâtre, tachés de brun. Diam., 17 à 18 et 14 millim.

3º Espèce.—Rousserolle Verderolle, Cala. Palustris. (Boie.) Long. 0" 133 millim.

Plumage en dessus, légèrement teint de verdàtre; bande blane jaunàtre au-dessus des yeux; parties inférieures d'un blane roussâtre; croupion verdâtre elair. Ressemble beaucoup à la précédente. La plus longue des rémiges primaires dépasse les plus longues des secondaires de 20 millimètres environ.

AR. Arrive en mai et part fin août. Se rencontre dans nos mon-

tagnes près des eaux, surtout le long de l'Ain. RR dans la plaine et le vignoble.

Niche sur les arbustes, près des eaux. Pond 4 ou 5 œufs bleuâtre clair, piquetés de cendré brun. Diam., 19 et 14 millimètres.

#### Genre Phragmite, Calamodyta. (Ch. Bona.)

Les phragmites, pendant leur station, fréquentent les broussailles qui bordent les caux. A l'époque des migrations d'automne, on les voit souvent dans les prairies, les luzernes; très-gras alors, le moindre vol les fatigue, et le chasseur peut sans peine s'emparer de cet excellent gibier. Leur nourriture consiste en insectes et parfois en graines de plantes aquatiques. Leur chant donne une suite de cris aigus, discordants et pressés. Leur nid est posé à terre sur une large base.

La mue est simple, et les sexes ne diffèrent pas sensiblement de robe; les jeunes, avant la 1<sup>re</sup> mue, ont des teintes un peu plus foncées. 1<sup>re</sup> Espèce. — Phragmite des joncs, Cala. Phragmitis. (Ch. Bona.)

Vulgairement Bee-figue des jones.

## Long. 0<sup>m</sup> 125 millim.

Sommet de la tête, dos, scapulaires d'un gris olivâtre, laché de brun noirâtre; 2 bandes au-dessus des yeux, l'une blanc jaunâtre, l'autre uoire; grandes convertures des alles noirâtres, bordées de blanc jaunâtre. Parties infér., croupion et couvertures supér. de la queue, couleur pelure d'oigno; tarses couleur de chair.

AR. Arrive fin avril, part en septembre. Certaines années, il est commun surtout au printemps; l'été, il fréquente le lac de Châlin et les étangs de la haute montagne. Il a été tué plusieurs fois dans les iles du Doubs, où îl n'est pas rare. (Dode.)

Niche à terre dans les herbes ou les roseaux. Pond 4 ou 5 œufs roussàtres, piquetés de roux foncé. Diam., 18 et 14 millimètres.

2\* Espèce.—Ринлямите Aquatique, Calamodyta Aquatica. (Degland.) Valgairement Faucette des marais.

## Long. 0<sup>m</sup> 125 millim. environ.

Large bande sourcilière d'un blanc jaunâtre; 2 larges bandes longitudinales noires sur la tête, séparées par une bande d'un jaune roux; parties supér, d'un gris cendré passant au roux; parties infér. d'un jaune roussàtre clair; nuque, côtés du cou, scapulaires et haut du dos d'un gris légèrement roussàtre, à taches longitudinales noires; croupion couleur pelure d'oignon; tarses couleur de chair.

AR. Mêmes habitudes que la précédente espèce.

Niche à terre dans les roseaux. Pond 5 ou 6 œufs verdàtres, piquetès d'olivâtre. Diam., 17 et 13 millimètres.

#### Genre Locustelle, Locustella. (Ch. Bona.)

Elles aiment les lieux frais et humides, les pâturages, les bruyères, et même les coteaux éloignés de l'eau.

Espèce unique.— Locustelle Tachetée, Locustella nævia. (Degland.)

Long. 0<sup>m</sup> 14 cent. environ.

Paries supér, d'un cendré olivitre, uchées de brun et de noiritre; gorge, ventre et devant du cou, cendré blanchier; paupières eu nrait au-dessu de l'uil grisitres; couvertures infér, et queue, qui est longue, d'un gris olivitre; une étroite tache longitudinale au centre des sous-caudales; tarses jaunâtres on conleur de chair; 1<sup>ex</sup> rémige égale à la 3°, al 2° la plus lougue.

RR. De loin en loin dans les îles du Doubs et de la Loue; on en peut citer 7 ou 8 captures, toujours en été.

# Genre Roitelet, Regulus.

Vulgairement Oiseau-Mouche, Chaleron.

Les roitelets, les plus petits desoiseaux d'Europe, portent sur la têteune espèce de huppe érective d'un beau jaune; ils habitent les bois, remuent sans cesse, se nourrissent d'insectes. Parmi les deux espèces qui fréquentent le Jura, l'une est sédentaire et l'autre émigrante.

1<sup>re</sup> Espèce.— Roitelet huppé, Regulus cristatus. (Briss.) Vulgairement Empereur.

Longueur 0m 096 millim.



Joues d'un cendré par sans aucun indice de bandes blanches; une huppe d'un jaune orangé, bordée de noirs; bet très-faible et en alène, noir; iris bran foncé; pieds noiràtres. La buppe de la fe-melle, d'un jaune citron, est moins longue que celle du mâle; les teintes de son plumage sont plus pâles. Jeunes: pas de huppe, tête d'un enardée divâtre.

Sédentaire et CG en automne, il se tient dans les bois des 3 4 m régions; C en hiver, il se rapproche des habitations, vit dans les vergers; R en été, il se confine dans nos hautes montagnes pour y nicher sur les sapins. Construit un nid bien chaud et très-mollet; pond 7 à 12 œuß d'un blanc pur. Diam., 13 et 9 millimètres.

2° Espèce. — Rottelet moustache, Regulus ignicapillus (Nau.) Long. 0°95 millim.

Bec robuste, noir, grèle à sa pointe; iris brun foncé; 3 bandes longitudinales sur les joues, dont 2 blanches et une noire; huppe du mâle d'un orangé vif; pieds noiràtres.

R. De passage régulier par couple en mars et avril, sur les 3 1<sup>rrs</sup> régions; AR au passage d'automne sur les hautes montagnes.

## Genre Troglodytes. (Cuv.)

Esp. unique.— TROGLODYTE D'EUROPE, Troglodyles Europæus. (Cuv.)
Vulgairoment Roitelet gris, Culot, Petit Roitelet, Ratillon.

Longueur 0<sup>m</sup> 10 cent. environ.

Parties supér. d'un hrun roux avec des raies transversales noirâtres sur le dos, les ailes et la queue; gorge et poitrine d'un blanc bleuhtre; parties infér. d'un cendré roussâtre. La femelle, plus petite que le mâle, a les teintes plus rousses.

Sédentaire et CC dans le voisinage des habitations, dans les jardins et les vergers de tout le Jura. Niche près de terre, dans les piles de fagots, sous les toits de chaume, dans les meules de foin.

# Genre Bergeronnette, Motacilla.

Vulgairement Branle-queue.

Ces charmants oiseaux se tiennent sur les lieux découverts, les champs, les prairies et les bords de l'eau; ils suivent aussi les troupeaux, sur lesquels ils aiment à se poser, d'oit est venu leur nom. Leur démarche est gracieuse, et leur longue queue a un mouvement continnel de haut en bas. Nourriture: insectes. Le mâle et la femelle se ressemblent en hiver; en été, ils différent un peu. La mue double s'opère en juillet et en février. Les espèces qui fréquentent le Jura y nichent, et une seulement y est sédentaire.

1re Espèce. — Bergeronnette Grise, Motacilla alba. (Linn.) Vulgairement Lavandière, Chausse-motte.

Long. 0<sup>m</sup> 19 cent. environ.



Fig. 39. Bergeronnette grise.

Bec, iris et pieds noirs; en été. le mâle a : front, joues, côtés du cou et parties infer. d'un blancpur; occiput, nuque, gorge, poitrine, pennes du milien de la queue, d'un noir profond; dos et flancs cendrés; en hiver, le devant du cou d'un blanc pur; région du croupion cendrée ; les 2 rectrices latérales de chaque côté, blanches avec une bande noire longitudinale qui occupe les 2 tiers supér, des barbes internes. La femelle a le front et les joues d'un blanc terne, et moins de noir sur l'occiput. Male et femelle : en automne,

parties supér. d'un cendré clair, passant au hleultre au croupion, et au noir sur

CC. Arrive vers les 1ers jours d'avril, part en novembre. A son arrivée, elle se tient sur les bords des eaux, couche dans les joncs par grandes troupes; en été, les couples se forment pour nicher; à l'automne, elle suit familièrement la charrue. Construit son nid à terre, sous une motte, rarement entre les racines d'arbres. Pond 5 ou 6 œufs blancs, piquetés de nombreux points gris et bruns, Diam., 20 et 15 à 46 millimètres.

2º Espèce. Bergeronnette Boarule, Motacilla Boarula. (Gmel.) Vulgairement Bergère.

# Long. 0<sup>m</sup>20 cent.

les sus-candales.

Bec et iris hruns; pieds noiratres; parties infér. d'un jaune clair; croupion jaune olivâtre ; parties supér, cendrées. Les 10 pennes internes de la queue noires, bordées de blanc; l'extér, seule est toute blanche; les 2 suivantes blanches, hordées de brunen dehors; queue plus longue que le corps,

La femelle a la gorge d'un blane teint de rougelure, les parties supér. d'un cendré teint d'olivètre, les parties infér. d'un jaune plus pâle.

Sédentaire, AR. Vit isolément le long des rivières pendant l'hiver.

Niche à terre. Pond 4 à 6 œuss blancs ou casé au lait, tachetés de gris ou de roussatre. Diam., 20 et 45 millimètres.

3º Espèce. — Bergeronnette Printanière, Motacilla flava. (Linn.)
Vulgairement Bergère.

## Long. 0<sup>m</sup> 165 millim.

Bec, tris et pieds noirdres; tête condrés; dessas du cops d'un vert clivâtir; 2 trisis blanes un les joues; parties infer d'un jame bellihat, alés noidres, hordées de blane jannâtre; ongles de derrière très-longs; queue moins longue que le corps; les 3 rectrices les plus laifralles blanches, avec une bande longitudinale noire occupant les 3/4 super, des barbes internes, et une autre de même teinte ur les barbes externes de la seconde. La femelle a la partie supér, plus nuancée de cendré; la gorge est blanche. Les jeunes resemblent aux femelles.

CC. Arrive fin avril, part en octobre. Vit dans les champs, les prairies; aime à suivre les moutons, et à les débarrasser des insectes logés dans leur laine.

Niche à terre, dans les guérets ou les prairies. Pond 4 ou 5 œuss jaunatres, piquetés de roux. Diam. 18 et 14 millimètres.

# Genre Pipi, Anthus. (Bechst.)

Les pipis ont les mœurs des bergeronnettes; ils vivent dans les endroits découverts, branlent la queue sans cesse, s'élèvent en l'air en chantant, ne se perchent pas, nichent à terre, sont insectivores et émigrent presque tous.

4<sup>re</sup> Espèce.— Pipi Spioncelle, Anthus Aquaticus. (Bechst.) Vulgairement Bec-figue d'eau.

#### Long. 0<sup>m</sup> 17 à 18 cent.

Picds d'un brun marron; ougle du pouce beaucoup plus long que le doigt; parties supér, gris brun; parties jufer. blanches, variées d'un brun cendré clair; rectrice la plus laiérale blanche, avec une longue tache brune sur les barbes internes et une pellie tache blanche àl'extrémité de la suivante; larges sourcis blancs.

Le mûle, au printemps, a les parties infér. d'un ronx rose. Les taches de la femelle sont plus nombreuses.

AR. Passe en avril et se rend dans le Nord pour estiver; quelques

sujets restent sur nos hauts sommets, où ils nichent. Repasse en assez grand nombre en septembre, se tient dans les mêmes lieux que les alouettes, mais fréquente aussi les bords des eaux. Dans les hivers rigoureux, tous émigrent; quelques sujets restent chez nous daus les hivers doux. Niche à terre, dans la montagne, parmi les pierres. Pond 4 ou 5 œufs un peu ventrus, d'un gris vineux, rougeâtre ou violacé. Diam., 22 et 16 millimètres.

. 2º Espèce.— PIPI ROUSSELINE, Anthus Campestris. (Bechst.)

Vulgairement Alouette

Long. 0º 17 cent.

Bec noiràtre en dessus, jaunàtre en dessous; iris brun; pieds jaunàtres; ongle potérieur de la longueur du pouce, courbé; parties supér. d'un brun roussàtre; gorge, abdomen, bandes au-dessus des yeux et parties infér, d'un blanc isabelle; pennes de la queue brun noiràtre; petits traits bruns sous le bec.

AR. Passe à la fin d'avril, pour estiver dans le Nord; repasse en septembre, se mêle aux alouettes sur les guérets, et part en octobre pour hiverner dans le Midi.

> 3º Espèce.— Pipi des prés, Anthus pratensis. Bechst.) Vulgairement Bec-fin.

Long. 0° 15 cent.

Bee brun en dessus, d'un cendré olivitre en dessous; iris soir; jieds d'un jaune roussâtre; ongle du pouce plus long que ce doigt; gorge et sous-caudales rousses. Parties super, hrunes, à croupion oliviatre; parties infer. d'un blane terne; rectrice la plus latérale blanche, dont une tache brune occupe les 3/4 de la longueur interne; une petito tache blanche sur la suivane.

CC. Arrive en avril, séjourne peu, et se rend dans le Nord pour estiver; revient en août, se jette par grandes troupes dans les trêfles et les prés marécageux; part en novembre pour hiverner.

4° Espèce. — Pipi des arbres, Anthus arboreus. (Bechst.) Vulgairement Bec-hone. Fih. Bioonri.

Long. 0° 45 cent.

Bec fort large à la base, brun clair; iris brunâtre; pieds jaunes, couleur chair; ongle du pouce de la longueur de ce doigt, très-courhé. Parties supér. d'un cendré olivâtre; flancs, poitrine, devant du cou, côtés, d'un roux jaunâtre rouillé, laché de noir.

CC. Arrive en avril et part en octobre; à son arrivée et pendant

l'été, se tient dans les taillis, les futaies, où il niche à terre. Pond 4 ou 5 œufs tantôt rougestres, tantôt violets, piquetés de brun. Diamètres, 20 et 15 millimét. En automne, il se jette dans les champs, les mais, les trélles, où il devient très-gras et forme un excellent gibier connu sous le nom de bee-figue.

5° Espèce.— Pipi Richard, Anthus Richardi. (Vieil.) Long. 0° 18.

Parties supér, du corps, surtout le sommet de la tête, d'un brun foncé par bandes sur un font roussère. Un trait blanchàire passe sur les oreilles; deux traits noirs descendent du bec sur les côtés de la gorge, qui est blanche ainsi que l'abdomen; poirtine d'un roux clair, tachée oblonguement de brun; flancs et dessous de la queue teins de roussère; pennes de la queue noires, et les 2 latérales extér. blanches

RR. Ce pipi a été tué plusieurs fois sur la montagne au passage d'automne.

#### TROISIÈME FAMILLE DES PASSEREAUX. - GRANIVORES.

Les granivores, ainsi que l'indique leur nom, se nourrissent particulièrement de graines, qu'ils dépouillent de leur enveloppe avec leur bec fort et conique; à cet aliment, ils ajoutent des insectes comme supplément, et quelques espèces en consomment même une grande quantité à l'état de chenilles, à l'époque des nichées.

Presque tous émigrent dans des climats plus doux pour hiverner. Leur robuste constitution, la facilité de les nourrir et une certaine propension à la domesticité, permettent de les élever facilement en cage.

# Tableau de la famille des Granivores du Jura.

4º Bec conique, assex fort, droit; narines cachées par des plumes ou poils; tarses forts; doigts courts; ongles de derrière longs; ailes médiocres; tremige presque nulle, 2º un peu plus courte que la 3º, qui est la plus grande; corps lourd; taille de 14 à 18 centimètres.

1" Genre, Alguette. 2º Bec petit, court, conique, fort, comprimé, tranchant, garni de quelque poils à la base; narines basales, cachées par des plumes dirigées en avant; ailes courtes; 4º rémige moyenne, 2º plus courte que la 4º; queue échancrée; corps petit et svelte; taille de 11 à 17 cent.

2º Genre, Mésange.

3º Bec court, sub-droit, conique; narines basales, arrondies, en partie cachées par les plumes du front, à mandibule supérieure pourvue d'un tubercule osseux; ailes médiocres; 4º rémige plus courte que les 2º et 3º, qui sont les plus longues; queue fourchue, un peu arrondie; taille de 15 à 18 entimètres.

3° Genre, Bruant.

4º Bec comprimé, épais, très-fort, à pointes courbes et croisées; narines basales, latérales, arrondies, cachées sous des poils dirigés en avant; ailes médiocres; les trois premières rémiges les plus longues; queue courte, fourchue; taille de 16 à 19 cent.

4º Genre. Bec-croisé.

5º Bec très-gros, fort, conique, comprimé à la pointe; narines basales, latérales, arrondies, ordinairement cachées par les plumes du front, dirigées en avant; ailes courtes; la 4º rémige la plus longue; queue rectiligne, ordinairement carrée; taille de 17 centimètres.

5° Genre, Bouvreuil.

6º Bec court, très-gros, bombé, épais, conique; narines arrondies, placées près du front, en partie cachées par les plumes; mandibule supérieure courbée à la pointe; ailes courtes; 3º et 4º rémiges les plus longues; queue courte; corps petit, lourd; taille de 10 à 16 centimètres.

6° Genre, Gros-Bec.

To Bee fort, épais à sa base, un peu aplati sur les côtés; à mandibule supérieure voûtée, pointue, un peu plus longue que l'inférieure; narines rondes, basales, cachées par les plumes du front; tarses médiocres; ailes allongées; queue moyenne, très-fourchue; taille de 45 centimètres environ.

7° Genre , Verdier. 8° Bec court, un peu bombé et incliné à la pointe, à bords de la mandibule supéricure rentrants; tarses et ailes médiocres; queue moyenne, échancrée; taille de 0° 430 à 456 millim.

9º Bee conique, presque droit, fort, assea allongé, mais nullement bombé à la pointe; bords des mandibules infléchis en dedans; narines arrondies, cachées par les plumes du front; tarses médiocres; ongles trèscomprimés; ailes allongées; queue longue et fourchue; taille de 47 à 49 cent.

10° Dec court, droit, à pointe peu aigué; narines arrondies, à peine recouvertes; plumes tibiales vétendant un peu au-delà de l'articulation tibio-tarsienne; tarses médiores, courts; pouce plus court que le doigt du milieu, y compris les ongles, qui sont médiores, comprimés ; ailes atteignant à peine le milieu de la queue, qui est très-échancré; taille de 13° à 14 centiméer; taille que sui

41° Bec en cône, allongé et très-legèrement fléchi, comprimé vers la pointe, qui est très-aiguë; narines à peine recouvertes; plumes tibiales descendant à peine au-delà de l'articulation tibio-tarsienne; tarses courts, minese; pouce plus court que le doigt du milicu, y compris les ongles; ceux-ci médiocres, comprimés; ailes dépassant le milieu de la queue, qui est de moyenne longueur et échancrée; taille de 0° 15 cent.

12° Bec court, parfaitement droit, très-aigu, comprimé dans toute son étendue, plus haut que large; narines rondes, cachées sous les plumes raides de la mandibule supérieure; plumes tibiales épaisses, cachant une partie des tarses, qui sont courts et faibles; pouce aussi long et même plus long que le doigt du milieu, y compris les ongles; ceux-ci forts, longs, dilatés à leur insertion; ailes et queue assex allongées, cette dernière très-échancrée; taille de 11 à 14 cent. 8° Genre, Moineau.

9. Genre, Pinson.

10° Genre,

11° Genre, Chardonne-

12\* Genre, Sizerin.

## Genre ALOUETTE, Alauda. (Linn.)

Les alouettes vivent dans les champs, nichent à terre, s'élèvent perpendiculairement en chantant, et se nourrissent de grains; en automne, elles sont très-grasses et fournissent un bon gibier.

Presque toutes sont sédentaires.

4<sup>re</sup> Espèce. — Alouette des champs, Alauda arvensis. (Linn.) Longueur 0<sup>re</sup> 185 millim.

Bee brun et jaunstre, arrodit à la pointe et un peu conique; ris brun; piede couleur chair; parties supér, d'un gris rousskre taché de noir; porge blanche; con, polirine, milleu du veutre et flance tents de rousskire; alles saus penne blanche; et l'er rémige égale à la 2° on plus longue, et plus étendue que la 3°; quene moyenne, avec les pennes les plus laidraise de chaque côté bordies de blance en dechers. La finnelle a le plumage plus tachet que celui du mâle, les taches sont plus foncées. Une variet fout oblanche à de "emaillée pour le Muser de l'autre.

Sédentaire et CC. Nombreux passages en mars, avril, septembre et octobre.

Cette espèce, bien connue de tout le monde, salue le soleil levanti par son chant assez remarquable. Très-abondante et très-grasse à l'automne, elle fournit alors nos tables d'un mets recherché, et nous restitue en viande le grain qu'elle nous a dérobé.

Niche à terre dans les champs. Pond 4 ou 5 œufs grisâtres, tachés de brun. Diam., 23 et 47 millim.

2º Espèce. — Alouette Cochevis, Alauda Cristata. (Linn.) Longueur 0<sup>th</sup> 18 cent.

Bec seez fort, brun en deesus et un pen arqué, jaune blanchâtre en dessous ; piede jaunâtres; ités brun noisette; plumes noires, endreise, en forme de huppes un la êtée; parties supér. d'un cendré gris; tour des yeux, gorge et abdonne d'un blanc jannâtre; alles à penne blandre courte. [1 er feinige plus courte que les 2 et 3 d', equlant la 8°; les deux rectrices les plus latérales bordées de roussâtre en debors. Les jennes ont le plumage plus roussâtre, plus clair.

R. Accidentel. Cette espèce se rencontre en septembre dans la plaine, le long des routes, sur les tas de pierres; on en peut citer une dizaine de captures en 5 ou 6 ans. 3º Espèce. — ALOUETTE LULU, Alauda arborea. (Linn.) Vulg. Petite Alouette huppèe, Alouette de bois.

Longueur Om 15 cent.

Bec grêc, droit et brus, iris brus; piels rougektres; plumes de la tête pouvantes reciever en happer; queue course et carrée, avec l'estrémité de 3 penns les plus latérales marquée de blanchtre; parties supér, d'un cendré roux; parties infér. Bahaches, etimée de juantier; une hande blanche entour l'occipia; tache blanches, unites de juantier; une hande blanche entoure l'occipia; tache blanches unites jours, qui sont brunes; ailes à penne bâtarde courte; 4\*\* rémige égalant la 4 et moiss fonque que la 5\*\*.

Elle s'élève en l'air en chantant la syllabe lu, lu, lu, lu, qui lui a donné son nom.

Séd. et C. Habite les champs, près des bois ; elle émigre en partie l'hiver. Printemps et été, C; automne, CC; en hiver, on la voit par petites bandes dans les champs cultivés. AR.

Niche à terre dans les taillis; pond 4 ou 5 œufs d'un gris taché de brun. Diam., 20 et 45 millim.

4° Espèce. — Alouette Alpestre, Alauda Alpestris. (Linn.) Longueur 0<sup>th</sup> 18 cent.

Hausse-col d'un noir profond, ainsi qu'nn trait au-lessus des yenx; gorge et sourcils d'un jaune clair; bec et pieds noirs; bec petit, à peu près droit; ailes sans penne bâtarde; t're rémige la plus longue de toutes; queue un peu échancrée, avec la penne la plus latérale bordée de blanc en déhors.

Deux individus de cette espèce ont été tués près de Sellières en 4854, au printemps, RR. Accid.

5° Esp. — Alouette Calandrelle, Alauda Brachydactyla. (Leisler.) Longueur 0° 14 cent.

La femelle a les parties infér. et la bande au-dessus des yeux d'un blanc plus pur. Plusieurs individus de cette espèce méridionale ont été pris et ap-

portés sur le marché de Lons-le-Saunier, en septembre 1854.

Un individu a été tué près de Bletterans et empaillé pour le Musée, en 1841. Accid. en automne. RR. 6° Espèce. — Alouette Calandre, Alauda Calandra. (Linn.)

Longueur 0<sup>m</sup> 194 à 195 millim. et plus.

Bec gris, comprimé, arqué en dessus, pointe brune; pieds d'un rougeture clair, paries supér. d'un cendré roussiter et brum sur le milie des planes; groge, ventre et abdomen d'un blane pur; une grande tache noire de chaque côté du cou; flanse et poittine couleur d'ecre; alles sans penne blatané; l'en et 2º réniges égales et les plus longues; queue courre; toutes les pennes, excepté les deux médianes, terminées de blanchiber, et la plus latérale preque entièrement de cette couleur.

La femelle a le plumage moins foncé. Les jeunes ont les parties supér, plus cendrées. Chaque plume est frangée intérieurement de blanchâtre.

Cette espèce a été trouvée trois ou quatre fois en automne sur le marché au gibier. Elle paratt être de passage accidentel dans la Bresse. RR.

# Genre Mésange, Parus. (Linn.)

Vulg. Landanche.

Ces charmants petits oiseaux, toujours en mouvement, habitent les bois, les vergers, les marais, et grimpent sans cesse aux arbres; courageux et très-frascibles, ils font avantageusement la guerre à d'autres oiseaux de plus forte taille que la leur, et les tuent sans pitié; leur nourriture se compose de graines, de fruits, d'insectes et d'œufs de papillons. Presque tous sont s'dentaires; leur mue est simple et tous sont d'une grande fécondité.

4re Espèce. — MÉSANGE CHARBONNIÈRE, Parus Major. (Linn.) Vulg. Damette, Pie-Mouchet. (Dole.)

Longueur 0<sup>m</sup> 15 cent.

Bec noir; pieds couleur de plomb; rectrice la plus latérale, blanche sur les barbes externes; tête, gorge, devant du cou et raie sur le ventre, d'un noir à reflets; manteau d'un vert olivâtre; croupion et queue cendrés. La femelle a les teintes plus faibles, une bande noire plus ou moins étendue sur l'abdomen.

Sédent. et CC. Fréquente les vergers, les jardins; elle sait trèsbien percer les noisettes pour en extraire le noyau, dont elle est trés-friande; en cage, elle perce la tête des autres oiseaux renfermés avec elle, pour leur sucer la cervelle.

179



Niche sur les arbres; pond 8 à 14 œufs d'un blanc jaunâtre, piquetés de brun rougeâtre. Diamètres, 18 à 19 et 13 à 14 millimètres.

Fig. 40 et 41. Mésange charbonnière, mâle et femelle.

2º Espèce. — Mésange Noire, Parus Ater. (Linn.) Longueur 0º 145 millim. environ.

Bee noir; pieds couleur plombée; tête, nuque, gorge et devant du cou d'un noir profond; bande blanche sur les côtés du cou, et plaque de cette couleur sur la nuque; parties supér. cendrées; ventre blanc, deux handes blanches sur l'aile; queue fourchue. La femelle a moins de noir sur la gorge.

AR. Cette espèce nous arrive irrégulièrement en avril, passe une partie du printemps sur nos plaines de la Bresse; l'été, elle disparatt vers le Nord; quelques couples restent sur nos plus hauts sommets. En octobre, les émigrations s'opèrent dans la montagne.

Niche dans les trous de vieux arbres, dans les crevasses de vieux murs; pond 8 à 10 œufs blancs, à taches purpurines. Diam., 43 et 11 à 12 millimètres.

3° Espèce. — Mésange Bleue, Parus Cæruleus. (Linn.) Vulg. Dame.

Longueur Om 11 à 12 cent.

Bec brun noirâtre; pieds brun bleuâtre; sommet de la tête d'un bleu clair; bas du cou et raie des tempes. bleus; front, tempes et sourcijs blancs; ailes et queue

bleuâtres; poitriue et ventre jaunes; une tache bleue plus ou moins étendue sur l'abdomen; parties infér. jaunes.

Les couleurs bleues dn mâle sont nuancees de cendré chez la femelle.

Sédentaire et CC sur la lisière des bois, dans les broussailles, les vergers. Niche dans les trous d'arbres; pond 8 ou 10 œufs ventrus, blanc rougeatre, piquetés de rouille. Diam., 16 et 12 millim.

4° Espèce. — Mésange Huppée, Parus Cristatus. (Linn.) Longueur 0° 125 millim.

Bee noiràtre; tarse de couleur plombée; une huppe noire, allongée, bordée de blanchâtre; raie des tempes, baut du cou ct collier, d'un noir profond; parties supér. d'un bruu roussâtre; parties infér. blanc roussâtre.

La femelle a la buppe moins longue et le noir de la gorge moins étendu.

Sédentaire et AR. L'été, elle habite dans nos fortes de sapins, où elle niche, et l'hiver sur les 3 premières régions; elle est AC près de Saint-Claude et de Clairvaux. Niche comme la précèdente; pond 10 à 12 œufs blancs. Diam., 15 et 43 millim.

5\* Espèce. — MÉSANGE NONNETTE, Parus Palustris. (Linn.)
Longueur 0<sup>m</sup> 12 cent. environ.

Bec noirâtre: pieds conleur de plomb; parties supér. d'un gris nuancé de brun;

dessus de la tête, nuque et gorge noirs ; joues et côtés du con d'un gris blanchâtre ; parties infér. blanches, nuanoées de gris. La femélle a la tête et la gorge d'un noir moins prononcé que le mâle.

La femelle a la tête et la gorge d'un noir moins prononce que le male.

Sédentaire et C, particulièrement le long de l'Ain et surtout du Doubs et de la Loue, dans les endroits boisés et marécageux.

Niche dans les trous de saules et d'aulnes; pond 40 à 12 œufs blancs, tachés de points rouges nombreux, surtout au gros bout. Diam., 45 et 12 millim.

6° Espèce. — MÉSANGE LUGUBRE, Parus lugubris. (Natt.) Longueur 0° 165 à 166 millim.

Rec et pieds d'un gris foncé; iris brun; gorge noire; nuque, dos, scapulaires, ailes et queue d'un brun cendré; joues et tempes blanchâtres.

On ne connaît qu'une seule capture de cet oiseau, faite en mai 1844, près de Dole. (Coll. Maur.)

7° Espèce. — Mésange a longue queue, Parus caudatus. (Linu.) Vulg. Grand-Père.

Longueur 0<sup>m</sup> 155 ou 156 millimètres.

Pieds bruns; queue très-longue; lête, con, poirtine, d'un blane pur ou uchés de roussâtre; dos, croupion et les pennes du milieu de la queue, d'un noir intense; parties infér. d'un blane rougeâtre; rémèges secondaires frangées de blane, ce qui produit sur l'aile une grande tache oblongue; les trois rectrices les plus externes, de chaque colé, blanches en debros et sur une partie des barbes internes.

La femelle a sur les yeux une hande noire qui se prolonge sur la nuque et va se réunir an noir du dos.

Sédentaire et CC dans les bois et le long des haies; construit un nid pyriforme, garni à l'intérieur de mousse, de léches, ouvert en haut sur le côté, pour le passage de la couveuse.

Pond 12 à 15 petits œufs blanc rougeâtre, piquetés de rouille. Diamètres, 13 et 10 millimètres.

8° Espèce.— Mésange Moustache, Parus biarmicus. (Linn.) Long. 0° 172 à 473 millim.

Pieds noirâtres; bec et iris jannes; le mâle a 2 belles moustaches noires; tête et occiput d'un cendré bleuâtre; gorge et devant du cou d'un blanc pur; nuque, dos, croupion, pennes du milieu de la queue, qui est longue, d'un beau roux. Rémiges primaires liserées de blance en débors.

RR. De passage accidentel en automne. Elle a été tuée à cette époque dans les îles du Doubs. (Dode.)

## Genre Bruant, Emberiza. (Linn.)

Parmi les 8 espèces de bruants qui fréquentent le Jura, 5 émigrent l'hiver et une seule est sédentaire. Ils fréquentent les bois, les chemins, les chamos cultivés.

I'm Espèce.— Bruant Jaune, Emberiza citrinella. (Linn.) Vulgairement Verdière.

Long. 0º 17 cent.

Bec noithte; ins hrun; pieda jaumes; ilte, joues, devant du ou, ventre et ouvertures infer. de la queue, d'un beau james; politice et flance d'un vert olivâtre; pennes alaires et candales d'un brun noitatre, bordées de gris; bas de la poittine et flancs tachés de roux marron; l'es penne plus courte que la 3º, égatant la 4º; rectiries les plus externes brunes, marquées d'une tache obloque, blanche, occupant les 23 des habrés internes de la plus latefal et le 1.6º; infér. de la su'esti-

Les parties qui sont d'un jaune pur, sont mélangées de taches brunes et olivâtres dans la femelle. Séd. et CC dans le moyen et le bas Jura, surtout en automne; en hiver, on le rencontre par bandes.

Sa chair, d'un jaune tendre comme celle de tous ses congénères, est très-bonne à manger en automne.

Son chant, qui peut être exprimé par les mots tira, tira, tira, ti, exprime une grande tristesse.

Niche dans les haies, les buissons. Pond 4 à 6 œufs blancs, tachés de brun ou de violacé. Diam., 22 et 16 millimètres.

2° Espèce.—BRUANT PROYER, Emberiza Miliara. (Linn.)
Vulgairement Alouette des prés. Verdière de prés.

Long. 0<sup>m</sup> 19 cent.

Bee d'un gris brun, gros, court, arqué en dessus; pieds brun jaundare; parties supér, cendrées, tirant sur le soux dans la femelle; gorge, milieu du ventre et abdomen blanes; région du croupion eendér fousaktre; alles et queue cendré noirâtre; réniges avec le bord interne, cendré roussâtre, la 11º plus courte que la 2º et plus longue que la 3º; point de taches blanches à la queue.

CC. Arrive en avril, part en novembre. Se tient dans les prés des 3 1<sup>rm</sup> régions; en été, il s'élève jusque sur nos plus haut sommets; à l'automne, les jeunes descendent par bandes dans la plaine, se répandent dans les champs de mais et de pommes de terre.

Niche à terre dans les touffes d'herbe, particulièrement d'euphorbe. Pond 6 œufs ordinairement d'un gris cendré très-variable de nuance. Diam., 25 à 26 et 18 milliamètres. Pendant l'incubation, le mâle, placé près du nid sur une branche, ne cesse de faire entendre, pendant des heures entières, son chant monotone: tri, tri, tri, triiiii, qu'il exècute même en s'élevant berrendiculairement.

3° Espèce. — Bruant Ortolan, Emberiza Hortulana. (Linn.)
Vulgairement Vigneron.

Long. 0<sup>m</sup> 15 à 16 cent. La femelle est plus petite.

Bee et pieds couleur de chair; iris brun; plumes des parties supér, gris roussture sur les bords; poirtine, ventre et abdomen d'un rouge bai; queue noitàre; rigino du croupion eendré olivàire; varie beaucoup; 1.ºº et 2º rémiges égales, un peu plus longues que la 3º et surtout que la 4º; taches blanches sur les deux rectrices et quelquédois une plus petiles sur la 5º.

AR. Arrive en avril, part à la fin d'août. Se tient dans la région du

vignoble, où il vit presque isolèment et niche dans les buissons, les haies, etc.

Les migrations automnales nous en amènent quelquefois des volées nombreuses, qui ne font que passer sur le vignoble.

Pond 4 ou 5 œufs d'un gris rougeâtre un peu violacé. Diam., 20 et 15 millimètres. 4° Espèce.— BRUANT ZIZI ou de BAIES, Emberiza cirlus. (Linn.)

Vulgairement Verdière de pres.

Long. 0<sup>rd</sup> 165 millim, environ.

bte bleu cendré; pieds couleur chair; ris brum; gorge, haut du cou et hande sir to year, vun bean mir; large plaque d'un beau jame sur le has de cou; poltrind'un vert divâtre; parties latérales de la poltrine et du ventre, roux marron; régiondu croujon olivite; ventre et abomen d'un jame clair. Rémisge françois en dehors de jamaltre, la ?rr plus courte que la ?r. égalant la %; rectrire la plus latérale à telle blanche coupant les 25 infête, une autre plus petite sur la suivante.

La femelle a les parties supér. d'un roux olivàtre parsemé de taches noirâtres; parties unfér. jaunàtres. Les jeunes, avant la 1<sup>ere</sup> mue, ont les parties supér. tachetées de noir; les infér, jaunàtres, teintées d'olivâtre et de noirâtre.

AR. Arrive en mai, part en novembre; habite le long des haies, près des ruisseaux de la montagne; en été; il disparalt en partie on s'élève sur nos sommets; à l'automne, il passe sans s'arrêter et en très-petit nombre.

Niche sur les buissons, près de terre. Pond 4 ou 5 œufs grisatres, tachetés, pointillés et rayés de cendré et de noirâtre. Diam., 22 et 16 millimètres.

5º Espèce.— BRUANT FOU OU de PRÉS, Emberiza cia. (Linn.) Vulgairement Verdière de roches.

Long. 0<sup>m</sup> 166 millim.

Bee noirâtre; iris brus; pieds jaune brus; poitrine, devant du con et haut de la tête d'un vera tiviter herld de noirâtre; plames da dose et da siles d'un oux rendré taché de noir; eroupion roux rouge; vente, flancs et abdoumen d'un jaune tendre; copre et baut du con noirs; reiniges lièrerés de cendre en dehors, la Pry lus courte que la Ve, ne dépassant pas la Fr; rectrices avec des taches blanches sur les 2 plus latérales de chaque côté. La femelle a les teinies du plumage plus faibles et paremées de peties taches brunes.

AR. Il habite la montagne et surtout les hauts sommets. Le passage

d'automne, ordinairement peu nombreux, s'effectue sur le 1er plateau.

Niche sur les buissons, près de terre. Pond 4 ou 5 œufs gris, tachés de noir. Diam., 20 et 14 à 15 millimètres.

6° Espèce.— Bruant des Roseaux, Emberiza Schæniculus. (Linn.) Vulgairement Moineau de jones.

Long. 0<sup>th</sup> 15 cent. environ.

Bec hrun rougaltre, presque droit, grêle et points; iris hrun; pieds souleur de chair reudhunite; têle, joues, oges et devant du cou, d'un noir intense; muque, parties infer du cou, cétés de la poirtine, ventre et abdomen, d'un hlane pur; alles et dos so roux; eroughou cendré; queue noisitre; rémiges françées en debros de rousstre, la 1ºª aussi longue que la 1ºº; une tache blanche occupant le 3/3 infér. de la rectrice la plus extrem, une autre occupant le 1/3 infér. de la suivant.

Les femelles remplacent le noir par le roux taché de noir.

Sédentaire et AC dans les tles du Doubs, de la Loue et des autres rivières formant marais.

Il émigre en partie dans les hivers rigoureux. Niche dans les roseaux. Pond 4 ou 5 œufs gris foncé. Diam., 20 et 15 millimètres.

7° Espèce.— BRUANT DE NEIGE, Emberiza Nivalis. (Linn.) Long. 0° 17 à 18 cent.

Bec court, un peu arqué dés la base en dessus; pieds et ongles noirs; léte, couparties infér-, couvertures des ailes, d'un blanc pur; haut du dos et les 3 pennes secondaires des ailes, d'un noir tenne; les 3 pennes latérales de la queue, blanches avec un trait noir vers le bout; la le blanche sur le baut de la barbe cutér; les aures noires, hordées de roussiter; le "et 2 rémiges les plus longues, les autres étagées. Les jeunes ont le bec jaunalure; haut de la tête couleur jaune canelle; gorge et hausse-col roux.

RR et seulement en hiver. Ce bruant du Nord a été tué 2 fois à cette époque aux environs de Lons-le-Saunier. Se trouve, mais très-rarement, sur les rochers de la haute montagne.

8° Espèce. — Bruant Montain, Emberiza Calcarata. (Tem.) Long. 0" 15 cent. environ.

Bee poit et droit; jris et pleés bruns; tour du bee et sommet de la tête d'un noir rousstre; jorge blanchêtre; paries infér. d'un blanc pur; ailes d'un brun marron; queue un peu fourchue, d'un brun fonce bordé de rous; l'er rémige égalant la 2º et ples lonque que la 3º, les autres élagées; une grande tache blanche sur la retrice la plus ladrale, et une petité à l'extrémité de la suivante. La fenedle a les paries quêr, d'un rour cendre tende de noir; gong blanche; parties infér. Bhanches. RR. Accid. en automne sur nos montagnes boisées. 2 individus de l'aumée furent tués en octobre 1854, dans les environs de Saint-Laurent; en 1857, j'en ai trouvé un 3°, adulte, sur le marché au gibier.

#### Genre Bec-Croisé, Loxia. (Bris.)

Ces oiseaux, aux formes lourdes et ramassées, habitent ordinairment les forêts du Nord, qu'ils ne quittent que dans les plus grands froids. Leur nourriture se compose de graines de coniferes, qu'ils extraient très-adroitement avec leur bec en ciseaux. Ils fréquentent irrégulièrement le Jura en hiver, et presque toujours par colonies nombreuses.

4<sup>re</sup> Esp.—Bec-Croisé Perroquet, L. Pytiopsittacus. (Mey. et Wolf.) Vulg. Bec-Croisé des sapins.

Longueur 0° 17 à 18 cent.

Bec couleur corne noirâtro, très-fort, très-courbé; la pointe croisée de la mandibule ne dépassant pas le bord supér. du bec; iris brun foncé; pieds bruns; plumage variant beaucoup suivant l'âge et le sexe, ordinairement d'un cendré olivâtre vineux ou jaunâtre.

Erratique, RR, et seulement sur la montagne.

Plusieurs bandes nombreuses de cette espèce ont été tirées sur nos montagnes pendant l'hiver de 1854. On en cite aussi plusieurs autres passages nombreux, antérieurs et accidentels.

2º Espèce. — Bec-Croisé commun, Loxia curvirostra. (Linn.) Vulg. Perroquet.

Longueur 0<sup>m</sup> 16 cent.

Bee long, brun, couleur corne, faiblement courbé; la pointe de la mandibule infer, dépassant le bord supér, du bue; rirs et ploté bruns. Varie beaucoup quant au plumage, et ressemble à l'espèce précédente. Tête, dos, croupion et parties infér, d'un rouge cramoisi finencativarié debrui; abdonen blanchâtre; pennes des alles et de la queue noirâtres, bordées de rouge verdâtes.

En partie sédentaire. Il arrive en mars très-irrégulièrement et par grandes bandes dans la plaine; se pose sur les peupliers,



les ormes et les pins, et se laisse approcher sans crainte. 15 jours après son arrivée, il part vers le Nord pour estiver; quelques couples s'élèvent sur nos hauts sommets, où ils nichent sur les sapins. Pond 4 ou 5 œufs verdâtres. Diam., 20 et 15 millim.

Fig. 42 et 43. Bec-Croisé des pins, mile et femelle.

# Genre Bouvreuil, Phyrrhula. (Bris.)

Les bouvreuils habitent les forêts, les bosquets, et se nourrissent de graines et de bourgeons; leur mue est simple et la robe est différente dans les sexes.

I<sup>re</sup> Espèce. — Bouvreuil commun, Pyrrhula vulgaris. (Tem. et Bris.) Longueur 0° 45 cent.

tris noisette; pieds brams; sommet de la tête, tour du bec, gorge, alfes et queue d'un noir lustré de violet; nuque et manteau cendrés; joues, cou, poitrine, flancs et ventre rougelares; croupion et abdomen d'us blanc pur; handu transversale cendrée sur l'alle; tre rémige égalant la 5º el besucoup plus courte que la 4º. La femelle a la tête brune et les parties indice, roussatres.

Un individu tout noir a été tué en hiver aux environs de Dole.

Sédentaire et CC. Habite les bois de la plaine et de la montagne; il est plus rare en hiver. Au printemps, il fait de grands dégâts dans les vergers et les jardins, en mangeant les jeunes pousses d'arbres.

Cet oiseau joint à la beauté de la robe l'aptitude à prononcer quelques mots et à imiter le chant des autres oiseaux, ce qui le fait re-

187

chercher pour la cage, dont il semble fort bien s'accommoder. Il s'attache avec tendresse aux personnes qui le soignent.

Niche sur les arbres; pond 4 à 6 œufs d'un blanc bleuàtre. Diam., 21 ou 22 et 45 ou 16 millim.

2\* Espèce.— BOUVREUR CINI, Pyrrhula Serinus. (Linn.) Longueur 0<sup>th</sup> 14 à 12 cent.

Croupion jaune; ventre blanc; une double bande transversale blanc jaunàtre sur l'aile;  $4^{rc}$  rémige égalant la  $3^c$  et plus courte que la  $2^c$ . (Degland.)

Sédent.; R en plaine et CC dans les forêts de la montagne, surtout vers l'automne. Un certain nombre d'individus nous quittent l'hiver pour de meilleurs climats. Au printemps, il est C en plaine, mêlé aux bandes de linottes; peu farouche, il se laisse approcher et se trouve bien en cage.

Niche sur les grands arbres; pond 4 ou 5 œufs marqués au gros bout d'un cercle formé de points bruns et rougeâtres. Diam., 14 et 10 millim.

#### Genre Gros-Bec, Coccotrhaustes. (Briss.)

Espèce unique. —Gros-Bec vulgaire, Coccotrhaustes vulgaris. (Vieil.) Longueur 0<sup>th</sup> 48 cent.



Fig. 44. Tête de Gros-Bec.

Bec énorme, gris jaunâtre, naeré; iris d'un rouge pâle; croupion, lête et joues d'un brun roux; gorge et rémiges noires; parties infér. d'un roux vineux; le reste du plumage grisâtre; rémiges secondaires coupées carrément; une tacbe blanche sur les primaires.

Varie suivant l'âge et le sexe; les jeunes ont la gorge d'un jaune sale, le dessus du corps d'un brun terne.

Sédentaire et C. En hiver et au printemps, il habite les jardins, les vergers, où il trouve des baies de fruits à noyau dont il extrai l'amnde au moyen de son énorme bec. En été, il se retire dans les bois pour nicher; en automne, il est très-gras et forme un bon gibier. Son nid, qu'il place sur les plus hauts arbres, est relativement très-gros. Pond 3 à 5 œufs d'un gris condré, avec des raies et des taches d'un bleuâtre foncé ou d'un gris noir. Diam., 25 et 17 millim.

## Genre Verdier, Chlorospiza. (Bonap.)

Espèce unique. — Verdier ordinaire, Chlorospiza Chloris. (Bonap.)

Vulg. Bruant.

Longueur 0<sup>m</sup> 15 cent.

Boe et pieds couleur de chair ; iris brun ; parties supér, et infér. d'un vert jaunâtre; pennes latérales de la queue d'un beau jaune, terminées de noir ; queue un peu fourchue, jaune à la base. La femelle a les parties supér, d'un cendré verdâtre.

Sédentaire, AC. Se tient dans les haies, les jardins, sur la lisière des bois; se jette souvent dans les chenevières; en hiver, il mange avec une grande avidité les pépins de raisins qu'on abandonne sur le sol après la distillation; il est alors très-gras et fournit une viande délicate et excellente.

Niche sur la tête des arbres noneux; construit son nid avec des herbes sèches et de la mousse à l'extér., de la laine et du crin à l'intér; pond 4 ou 5 œufs blanc bleuâtre, tachetés de petits points noirs et violets très-serrés au gros bout. Diam., 49 et 13 millim.

# Genre Moineau, Passer. (Briss.)

4<sup>re</sup> Espèce. — Moineau Domestique, Passer Domesticus. (Briss.) Longueur 0<sup>re</sup> 45 cent.

Bee noir; pieda couleur de chair; iris brun; tête couleur grise; bande marron audeussu des yeux; gorge et devant du cou noirs; plumes noires de la politrae liserées de blane; parties infer. d'un blane ecuder; une large bande transversale blanches sur l'alie; tre rédiage plus longet que is 1e, égabata presque la 2e; la 3e la plus longue. Femelle: gorge et devant du cou blanchâtres; hec brun. Jusqu'a la première mue, le jeune malte resemble à la femelle.

Sédentaire, CC, surtout autour des maisons.

Niche partout; pond 5 ou 6 œufs vert bleuâtre. Diam., 20 et 14 ou 15 millim.

Le moineau est un vrai parasite, qui vit aux dépens de l'homme des champs. Non seulement il pille les grains avant la récolte, mais il va les chercher dans les aires et jusque dans les greniers. Les dégâts qu'il commet sont d'autant plus considérables que l'espèce est très-nombreuse et excessivement vorace : d'après des calculs basés sur l'observation, il ne faudrait pas moins de 25 litres de grains pour la nourriture annuelle de chaque individu.

Si l'on ajoute à cette énorme consommation de céréales les donnages que cet oiseau cause aux cerises, aux raisins et dans les ruches d'abeilles, on ne s'étonne pas qu'il ait été proscrit dans quelques contrées. Cependant, si d'un côté il fait un grand tort à l'agriculture, de l'autre il lui rend de grands services en détruisant, surtout dans le temps des nichées, une immense quantité de chenilles, que Bradley, d'après des observations personnelles, évalue à 3,300 en une semaine, par couple, à raison de 40 par heur et de 240 par jour. C'est vraisemblablement sur de pareilles données que l'administration anglaise s'est décidée à favoriser la propagation de ces oiseaux, après avoir mis leur tête à prix.

L'énorme destruction qui se fait annuellement de cette espèce, soit avec les armes à feu, soit avec des filets et des pièges de diverses natures, ne paralt pas en diminure sensiblement le nombre, tant est grande la facilité de leur reproduction, due à la multiplicité des pontes. qui sont souvent au nombre de 3 ou 4 dans la même année.

2° Espèce. — Moineau Friouet, Passer Montanus, (Keys.)

Vulg. Moineau des bois, Fia fia, Moineau rouge, Saugeri. Longueur O<sup>m</sup> 43 cent. environ.

Hee noir; pieds jaunàtres; occiput d'un rouge cuivré; sourcils, oreilles, gorge et devant du cou noirs; tempes et un collier interrompu, blancs; aiteset queue brunes; ventre et abdomen blanchàtres; poitrine d'un cendré pur; deux bandes transversales étroites et blanches sur l'aile.

Les couleurs de la femelle sont plus claires, avec moins de noir sur la gorge. Les jeunes lui ressemblent jusqu'à la 4re mue.

Sédentaire et CC. Habite les bois, les villages, les buissons voisins des chaups cultivés. En automne et en hiver, il se réunit en grandes bandes et vient étourent se jeter dans les filots tendus aux oiseaux de passage; en cage, il devient très-familier et s'attache à la main qui le soigne.

. Niche, soit sur les arbres, soit surtout, comme le moineau domes-

tique, dans les habitations champètres; pond 5 à 7 œufs d'un blanc cendré. Diam., 20 et 14 ou 15 millim.

3º Espèce. — Moineau Soulcie, Passer Petronia. (Degl.) Longueur 0º 155 à 156 millim.

Iris brun; pieds conleur de chair; robe d'un brun cendré, varié de blanchâire sur les parties infér.; sourcils et tache devan] la poitrine d'un jaune citron chez les adultes; une tache blanche arrondie à l'extrémité de la queue, qui est large.

La tache jaune de la semelle est peu apparente. Les jeunes n'en ont point.

AR. Arrive en mai sur le 4" plateau, d'où il se répand dans la haute montagne; habite les grands bois blancs, où il niche dans les trous des vieux arbres. Pond 5 ou 6 œufs blanchâtres ou roussâtres, tachés de brunâtre ou de noiratre. Diam., 23 et 15 millim.

## Genre Pinson, Fringilla. (Linn.)

4" Espèce. — PINSON ORDINAIRE, Fringilla Collebs. (Linn.) Longueur 0" 172 à 173 millim.

Bee bleuktre; iris noisette; pieds bruns; haut de la tilse et nuque d'un bleu centré pur; dos et scapulaires châtains; front noir olivàtre chez le mâle; croupion verdiàtre; paries infer. lie de vin roussitare; alles et queue noires. Toutes les rémiges liserées de jaune verdiàtre; 2 ou 3 des pennes laitr#es de la queue tachées de blanc vers le bont.

Sédentaire et CC dans les jardins, les vergers, les champs. La galté de son chant, qu'il fait entendre vers les premiers beaux jours, est devenue proverbiale: gai comme un pinson.

Niche un des premiers, sur les arbres fruitiers, les tilleuls, dans les avenues; son die et construit à l'extérieur avec de la mouse et du lichen; à l'intérieur, il est chaudement garni de plume et de duvet. Pond 
4 on 5 œufs d'un bleu verdâtre. Diam, 20 et 15 on 16 millimètres. 
2º Expéce.—Presso p'Anassess, Fringilla Montifringilla. (Linn.)

Long. 0-18 cent, environ.

Bee noir bleuktre; klée, côtés du cou, joues el baul du dos noirs; gorge, devant du cou, poitros, esapulaires el petites convertures des siles d'un rota ronge; une bande de cette couleur sur les ailes; croupion et ventre blanes; queue noire, liserée de jaune clair; les 3 1 m rémiges entièrement noires; point de lacho blanche sur les pennes de la quet. Femelle: lête d'un roux grisàtre; sourcils noirs; haut du cou cendré gris; dos roux noiràtre; scapulaires jaunâtres.

CC. Arrive à l'automne et part au printemps. Cet oiseau du Nord vient hiverner assez régulièrement dans nos plaines. Il se jette en grandes bandes en hiver sur les champs de sarrasin, se laisse facilement approcher; à l'automne et dans les hivers doux, il est CC sur les 2 4<sup>rm</sup> plateaux.

3° Espèce.— Pinson Niverolle, Fringilla Nivalis. (Linn.) Long. 0° 192 à 193 millim.

Bee noir en été, jaune en biver; pieds bruns; sommet de la tête, joues et nuque d'un plante de la tête, plante de la tête, plante de la tête, joues et nuque d'une et toutes les retrires, à l'exceptiou des 2 médianes, d'un blant pur; réniges et grandes couvertures d'un noir profoud; parties infér. blanches ou blanchâtres. La tête de la femille est nuancée de crussâtre.

Sédentaire et AR; habite nos plus hauts sommets boisés, le plateau des Rousses et la Dôle, il descend quelquefois en hiver dans la mimontagne.

Niche dans les rochers. Pond 4 ou 5 œufs vert cendré, pointillés de roussâtre. Diam., 20 et 16 millim.

# Genre Linotte, Cannabina. (Brehm.)

4" Espèce.— LINOTTE ORDINAIRE, Cannabina Linota. (Gray.) Long., 0" 14 cent.

Cet oiseau varie beaucoup, suivant l'âge et le sexe ; de plus, il se rapproche de l'espèce qui suit.

Temminck donne la description suivante:

Bec fort, noirâtre, de la largeur du front; pieds brun clair; gorge blanchâtre, marquée dans le milieu par quelques taches brunes.

Le mâle, an printemps, a les plumes du front et de la poitrine d'un rouge cramoisi terminé de rosàtre; parties supér, d'un brun châtain; ventre et abdomeu blanchâtres.

En autonne, il remplace le cramoisi par le brun ; peunes de la queue, qui est fourchue, noirâtres, liserées de blanc.

La femelle, plus petite que le mâle, a les parties supér. d'on cendré jaunâtre taché de noir, les infér. roux clair.

Le chant de la linotte n'est pas désagréable; il s'annonce par un

ramage qui forme prélude. Prise sur le nid, on peut la perfectionner et lui apprendre à prononcer quelques mots.

Sédentaire et C. Habite les vignes et les buissons, où elle niche.

Pond 4 à 6 œufs d'un blanc légèrement bleuâtre, marqués de petits points et de traits bruns et rouge brique. Diam., 18 et 13 millim.

2º Espèce.— LINOTTE MONTAGNARDE, Cannabina flavirostris. (Degl.) Long. 0º 13 cent. environ.

Bec d'un jaune de cire formant un triangle parfait; pieds noirs; iris brun; gorge rouses sans tache; croupion d'un roux foncé; milieu du ventre et abdoneu blancs; 2 handes tranversales rouses sur les ailes, quelques-unes des rémiges primaires finement liserées de blanc sur leurs barbes externes.

RR. Cet oiseau du Nord se rencontre accidentellement dans nos hautes montagnes à l'automne et pendant les hivers rigoureux. On en connaît 5 ou 6 captures en une dizaine d'années.

3º Espèce.— LINOTTE VENTURON, Cannabina Citrinella. (Degland.) Long. 0º 13 cent. environ.

Bee d'un hrun jaunhier pieles couleur chair funcée; occiput, maque, colés du cou et flancs cendrés; front, somme de la bué, tour des yex, gorge, devant du cou, poirtine et milieu du ventre d'un vert jamalier; croupion d'un jaune verditre; alles et qureno, qui est fourchae, noires, liserées de cendré verditre. 2 bandes transversales sur l'aile, d'un jaune verditre cher l'adule, d'un blane jaunhire chez le jeune. Les couleurs de la fesselle sont moins vives, il y a plus d'étendue dans le cendré des parties supér.

AR. Arrive en mai et part à l'automne; habite les forêts des 2 dernières régions, près de Morez et des Rousses, sur la frontière suisse.

Niche sur les sapins. Pond 3 à 5 œuss blanc azuré, tachés de couleur brique.

## Genre Chardonneret, Carduelis.

1<sup>re</sup> Espèce. — CHARDONNERET ÉLÉGANT, Carduelis Elegans. (Stéph.) Long. 0<sup>re</sup> 15 cent. environ.

Bec blane, noir à la pointe; îris châtain; pieds bruns; front et gorge cramoisis; devant du cou et parties infér. d'un blane pur; une belle tache jaune sur l'aile.

La femelle a les couleurs moins vives; elle a les parties infér, nuancées de roussure; les jeunes prenuent la belle livrée des vieux seulement après la première mue. Sédentaire et CC dans tout le département, excepté sur nos hauts sommets.

Niche sur les arbres fruitiers. Pond 4 à 6 œufs d'un blanc clair, tachés de rougeâtre. Diam., 47 et 13 millimètres.

Le chant varié et la beauté de la robe du chardonneret l'ont toujours fait rechercher par les personnes qui aiment à s'occuper de l'éducation des oiseaux. Il joint à une disposition à la domesticité une grande finesse d'instinct, une adresse singulière et une docilité peut commune. Aussi parvient-on à le d'resser facilement pour l'exclusion de plusieurs manœuvres qui exigent tout à la fois de l'obéissance et de l'adresse; il excelle dans certains exercices, comme de faire manœuvrer la galère, de mettre le feu à un pétart, etc., etc.

Pour réussir dans l'éducation du chardonneret, il fant l'élever isolément.

Il s'approprie assez facilement le chant d'autres oiseaux placés dans son voisinage. On a remarqué que le chant du roitelet est celui qu'il imite le mieux.

Les chardonnerets sont sujets en captivité à plusieurs maladies dangereuses, surtout à l'épilepsie. On attribue cette disposition à une alimentation trop substantielle.

Quelques personnes, pour les entretenir en bonne santé, placent dans leur cage un morceau de plâtre qu'ils becquettent avec plaisir. La mue leur est souvent mortelle.

2º Espèce.— Chardonneret Tarin, Carduelis spinus. (Degland.) Vulgairement Tèris.

# Long. 0<sup>m</sup> 11 à 12 cent.

Bec et pieds bruns; parties supér. verdâtres, nuancées de cendré; parties infér., poitrine, base des rectrices et rémiges, jaunes; sommet de la lête et gorge d'un noir profond; deux bandes sur l'aile, l'une noire et l'autre d'un vert jaunâtre, ainsi que le croupion.

La femelle a les parties supér. cendrées, et les infér. blanchâtres tachées de noirâtre.

AC. Cet oiseau, qui estive dans le Nord, est de passage régulier au printemps dans la plaine, où il s'arrête quelques jours, et à l'automne il passe dans nos forêts de la montagne. Se tient sur les vernes, les bouleaux, dans les jardins.

Souvent en octobre on en rencontre des volées considérables, qui se laissent décimer par le filet.

Son gazouillement n'est rien moins que désagréable.

3\* Espèce. — Chardonneret Serin, Carduelis Canaria, (Linn.)
Vulgairement Canari.

CC. Ne se trouve qu'en domesticité dans le Jura. Ordinairement d'un beau jaune.

J'en ai va de verdâtres, de presque blancs, et un seul individu qui avait la tête d'un blanc pur et le reste du corps d'un jaune intense. Son chant si remarquable, sa belle robe, sa gentillesse et la facilité de son éducation, en font un agrément de nos salons.

## Genre Sizerin, Linaria. (Vieil.)

i \*\* Espèce. — Sizerin Boréal, Linaria Borealis. (Vieil.)

Vulgairement Linotte rouge.

Long. 0<sup>m</sup> 13 cent. environ.

Bec jaune, à pointe noire; gorge et haut de la tête cramoisi foncé: poitrine, parties latérales de la gorge et du ventre, croupion, d'un cramoisi clair flamméché de brun nou de rose cendré; alles et queue noires; cette dernière lougue de 53 millim. La feméle a du cramoisi seulement sur la tête.

Cet oisean du Nord nous visite de temps en temps pendant l'hiver, ordinairement tous les 5 ou 6 ans. Il se tient en grandes bandes sur les houleaux, les aulnes, etc.; se laisse facilement approcher. Un passage considérable a eu lieu en 1854.

Un certain nombre de captures, faites à divers temps pendant l'hiver, sembleraient établir sa station hivernale sur les plateaux jurassiques.

2º Espèce. — Sizerin Cabaret, Linaria Rufescens. (Vieil.) Long. 0º 11 cent.

Mále en été: bec jaune, avec dessus et pointe noirs; pieds brunAtres; iris brun, tête et front d'un rouge sanguin; nuque et dessus du corps variés de brun et de roux

d'un rouge cramoisi ; abdomen et sous-caudales blancs, variés de taches brunes plus nombreuses sur les flancs; croupion roussière, flamméché de brun ou de rouge cramoisi: gorge noire: rémiges et rectrices brunes. liserées de roussatre en debors. Oucue longue de 5 centim. Femelle en été: Point de rouge sur le devant du cou et à la poitrine; celui de la

tête moins éclatant que dans le mâle.

Male et femelle en automne: Plumage plus rembruni, fortement varié de brun et de roussâtre, avec le croupion marqué de mêches brunes, plus larges et plus foncées. (Degland.)

AR, erratique: nous visite très-irrégulièrement, surtout dans la plaine, toujours par troupes, mais moins nombreuses que celles de l'espèce précédente : on le voit à l'automne, au printemps, mais surtout en hiver

# QUATRIÈME FAMILLE DES PASSENEAUX. - SYNDACTILES.

Tableau de la famille des PASSEREAUX SYNDACTYLES du Jura.

1º Bec long, tranchant, pointu, subarqué, triangulaire à la base; narines nues, ovoïdes; ailes et queue longues; 2º et 3º rémiges les plus longues; corps svelte; longueur 24 à 26 centim.

1 et Genre. GUEPIER.

2º Bec long, fort, droit, subquadrangulaire, pointu, tranchant : narines basales, presque fermées par une membrane nue; ailes et queue courtes; 3° rémige la plus longue; corps assez lourd; longueur 12 cent., bec non compris.

2º Genre, MARTIN-PECHEUR.

## Genre Guepier, Merops. (Linn.)

Espèce unique. — Guèpier Vulgaire, Merops apiaster. (Linn.) Longueur 0<sup>th</sup> 26 cent. sous les filets.

Bec noir; pieds bruns; iris rouge; front blanc verdatre; nuque et dos marron passant au jaunătre vers le bas; pennes des ailes et de la queue d'un vert olivâtre : gorge d'un jaune d'or, terminée par un demi-collier noir; parties infér. d'un vert bleuâtre; croupion jaune; les 2 rectrices médianes dépassant les autres.

La semelle a les parties supér: d'un brun olivâtre ; le jaune de la gorge est mat et

sans demi-collier. Elle a l'iris rose, Le plumage des jeunes ressemble beaucoup à celui des femelles.

RR. Accid. Cet oiseau du Midi a été rencontré plusieurs fois dans les îles du Doubs et le long de l'Ain, en été.

Il a été tué près de Dole en juin 1853, (Maur et Dode.)

## Genre MARTIN-PECHEUR, Alcedo. (Linn.)

Espèce unique. - MARTIN-PÈCHEUR ALCVON, Acedo Alcyon. (Linn.) Vulg. Oiseau bleu, Piche-verron, Garde-boutique, Picert, Drapier.



Parties supér, d'un vert bleuktre; gorge et devant du cou d'un blanc fauve; parties infér, d'un roux de rouille; pieds rougeatres; dessus de la tête et des ailes pointillés de bleu d'azur; queue courte. La femelle a les trintes plus foncées. Les jeunes ont les parties supér. d'un vert bleuatre foncé, les infér, d'un roux jaunâtre,

Sédentaire et C. Se tient le long des ruisseaux boisés, des rivières, des étangs. Se perche sur les rameaux aux bords des eaux, pour observer les petits poissons dont il fait sa nourriture, et plongé rapidement pour les saisir. En volant, il rase l'eau, fait entendre un petit cri, et étale ses belles couleurs vert et bleu d'aigue-marine.

Niche dans les berges, au fond des trous abandonnés des rats d'eau ou qu'il creuse lui-même. Pond 6 à 8 œufs presque ronds et d'un blanc lustré, Diani., 21 et 20 million.

### CINOCIEME FAMILLE DES PASSEREAUX. - FISSIROSTRES.

Les fissirostres ont le vol puissant et rapide; ils font une chasse continuelle aux insectes ailés, qu'ils engouffrent dans leur large bec en volant

| ot le | Bec fendu<br>jusqu'aux<br>yeux;<br>queue<br>fourchue:<br>Fissiros-<br>tres<br>diurnes. | 1. Narines basales, oblongues, fermées en partie par une membrane; pieds courts, à ongles courts; 10 pennes à la queue; taille de 13 à 19 cent. 2. Narines fendues longitudinalemnt, à bords garnis de petites plumes pieds très-courts, les 4 doigts séparés dirigés en aont; queue beaucoup plus longue que les ailes; 1.º rémigplus courte que la 2º; 12 pennes à le queue; taillé de 19 à 26 cent. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| siros |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

HIRONDELLE.

2º Genre. MARTINET.

3º Bec fendu au-delà des yeux, garni à la base de poils raides : Fissirostres nocturnes.

Narines basales, larges, fermées par une membrane; mandibule infér. retroussée à la pointe; queue non fourchue; pouce grêle et reversible; plumage doux et duveté; taille de 29 centimètres.

ENCOULEVENT.

## Genre Hirondelle, Hirundo. (Linn.)

1º Espèce. - Hirondelle de Cheminée, Hirundo Rustica. (Linn.) Longueur 0<sup>m</sup> 18 cent, environ.

Front et gorge d'un brun marron, roussatre chez les jeunes; ventre et abdomen d'un blanc roussatre; le reste du corps noir; toutes les rectrices, à l'exception des 2 médianes, tachées de blane sur les barbes internes.

La femelle a moins de roux sur le front; les parties supér, sont plus blanches et les pennes caudales plus courtes.

CC autour des habitations. Arrive au commencement d'avril, part dans les premiers jours d'octobre, se rassemble longtemps à l'avance sur les arbres, les toits, pour opérer sa migration, surtout les matins au soleil levant.

Pond 4 à 6 œufs blancs, tachés de brun. Diam., 21 et 15 millim.

A peine arrivée en Europe, l'hirondelle domestique s'occupe de la construction de son nid, qu'elle fixe solidement, soit contre des planchers d'appartements, soit sous les toits, ou les parois des cheminées; soit enfin dans des granges, contre des poutres, etc. Elle le place ordinairement au-dessus ou à côté de celui de l'année précédente, car il paraît avéré que les hirondelles reviennent constamment dans les mêmes lieux.

Le nid a une forme demi-cylindrique. Il est construit avec de la terre, de la paille et du crin, le tout gâché ensemble. Quelques herbes sèches et des plumes garnissent l'intérieur.

Pendant l'incubation, le mâle visite fréquemment la femelle, passe la nuit sur le bord de son nid, et fait entendre dès l'aube du jour un babil, ou pour mieux dire un gazouillement dont les modulations sont gaies, agréables et variées.

La femelle a aussi le sien, qui se rapproche de celui du mâle; mais il a moins d'étendue.

A partir du moment de l'éclosion, le père et la mère sont sans cesse occupés à porter à leurs petits des insectes ailés, qu'ils engouffrent dans leur large bec en faisant leurs incessantes excursions aériennes.

Ils ont soin aussi de tenir le nid dans une grande propreté, jusqu'au moment où la force de leurs petits leur épargne cette peine.

Dès que la jeune couvée est en état de prendre son essor dans les airs, on voit leurs parents leur donner des leçons de vol, en les excitant de la voix, en leur présentant à une certaine distance la nourriture ordinaire, en les poussant doucement hors du nid, en jouant devant eux et avec eux, dans les airs, comme pour les rassurer par l'aspect d'un secours toujours présent.

On rapporte qu'une hirondelle étant allée à la provision, et à son retour ayant trouvé embrasée la maison où était son nid, se jeta à travers les flammes pour secourir ses petits.

Le vol des hirondelles est élevé ou bas, suivant les variations du temps. Leurs excursions dans les airs ayant pour but la chasse aux oiseaux. 199

insectes, il est naturel qu'elles les recherchent dans la région de l'atmosphère où ces animaux se tiennent, c'est-à-dire, dans les couches supér. lorsque le temps est beau, et dans les infér. lorsque la pluie est imminente: aussi, dans les campagnes, tire-t-on des présages météorologiques à peu près sars du plus ou moins d'élévation de leur vol.

Les hirondelles ont de tout temps été considérées, avec raison, comme des animaux intéressants par la sociabilité de leurs mœurs, par les services qu'elles rendent à l'homme, et, comme telles, dignes de ses égards et de sa protection.

Aussi a+i-il toujours existé un sentiment de réprobation contre les chasseurs, heureusement peu nombreux, qui se font un amusement inhumain de tuer ces oiseaux à coups de fusil, uniquement pour exercer et perfectionner leur adresse sur un but très-inconstant, trèsmobile et par conséquent très-difficile à atteindre.

2º Espèce. — Hirondelle de Fenêtre, Hirundo urbica. (Linn.) Longueur 0º 44 cent.

Bee noir; pieds gris brun; parties infér. et croupion d'un blanc pur; le reste du corps mat, à reflets violets; queue fourchue. Dans la femélle et dans les jeunes, le noir tire sur le brun.

CG au printemps et en été, autour des maisons; bâtit son nid trèsartistement dans les angles des fenêtres, à la voûte des grottes, sous

les corniches des édifices.

Elle nous arrive du Midi du 25 avril au 5 mai, et repart du 16 au 20 septembre. Dernier départ observé : du 5 au 40 octobre.

Quand elle devance ou retarde son arrivée, on dit que le printemps sera bon ou mauvais; la mênie remarque a lieu pour le départ, mais en sens inverse.

Pond 4 ou 5 œufs d'un blanc pur. Diam., 20 et 14 à 15 millim.

3º Espèce. — HIRONDELLE DE RIVAGE, Hirundo Riparia. (Linn.)
Vulgairement Matelot.

Longueur 0<sup>m</sup> 14 cent. environ.

Bec noirâtre; iris noisette; pieds d'un gris jaunâtre; parties supér. d'un cendré

brun grisstre; ailes d'un brun noirâtre; reste du plumage blanc; queue fourchue; une large hande d'un gris brun en forme de ceinlure, sur la poitrine.

La femelle a les couleurs plus ternes.

Deux individus tout blancs ont été tués et empaillés à Dole. (Dode.)

CC. Arrive en mai, part en octobre. Creuse, dans les berges élevées des rivières, des trous qui ont quelquefois jusqu'à 1 mêtre de profondeur, où elle dépose ses œufs, qui sont au nombre de 5 ou 6, oblongs et d'un blanc rosé. Diam., 19 et 12 millim.

Toujours un grand nombre d'hirondelles de rivage s'assemblent pour la nidification, de sorte que les berges sont criblées de ces trous à nids, d'où entrent et sortent à chaque instant ces gracieux oiseaux. L'intérieur de chaque nid est tapissé de plumes.

Nourriture : cousins, libellules, qu'elles saisissent à la surface des eaux.

4\* Espèce. — Hirondelle de Rocher, Hirundo Rupestris. (Scopoli.) Longueur 0\*\* 143 à 144 millim.

Longueur O" 143 a 144 millim.

Bee noirătro; pieds bruns; iris aurore; parties supér. d'un brun clair; parties infer.
d'un blanc sale; gorge, devant du cou et poitrine d'un blanc teinté do roussâtre. Les
pennes caudales, excepté les deux du milieu, lachées ovalairement de blanc pur.

AC. Arrive en mai et part en septembre. Elle habite les rochers de la montagne, particulièrement dans les environs de St-Claude; a été observée à Baume, à Clairvaux et à Champagnole.

Niche en compagnie des autres hirondelles, contre les rochers ; pond 5 ou 6 œufs blancs tachetés de points couleur bistre.

## Genre Martinet, Cypselus. (Illig.)

4<sup>re</sup> Espèce. — Martinet Alpin, Cypselus Alpinus. (Teni.) Longueur 0<sup>re</sup> 25 cent. environ.

Pieds couverts de plumes brunes; iris noiselte; gorge et milieu du venire d'un blane pur; parties supér. d'un gris brun uniforme, avec une large bande de la même couleur sur la poitrine; parties infér. blanches; sous-caudales brunes.

C en montagne. Arrive en mai et part en septembre, souvent en compagnie du martinet noir. On ne le voit en plaine qu'en mai, par une température froide et pluvieuse. Niche dans les crevasses des rochers; pond 3 ou 4 œufs d'un blanc pur. Diam., 25 et 17 millim.

Ses pattes sont armées d'ongles crochus qui lui permettent de s'accrocher aux parois des rochers ; mais elles sont si courtes, relativement à la longueur des ailes, qu'en se posant à terre, il lui est trésdifficile de reprendre son vol. Aussi se traine-t-il jusqu'à ce qu'il ait rencontré une éminence assez élevée pour lui faciliter cette fonction. La peau de cet oiseau est tellement dure et épaisse, qu'il est trèsdifficile de la percer avec une aiguille, propriété qui, sans doute, le met à couvert de la piqu'er des frelons et des abeilles dont il fait sa proie.

Son vol est infiniment plus rapide encore que celui du martinet noir, aussi est-il très-difficile à tirer.

2º Espèce. — Martinet de Murailles, Cypselus Murarius. (Tem.)
Vulgairement Martinet noir.

Longueur 0<sup>m</sup> 22 cent. environ.

Bec noir; iris d'un brun foncé; pieds noiràtres; gorge d'un blanc cendré; le reste du plumage d'un brun noiràtre. La femelle est plus petite que le mâle; son plumage a une teinte plus claire.

CC dans certaines localités, R dans d'autres. Abondant surtout près des rivières, où il trouve sa proie à la surface des eaux. Arrive fin mai et part fin août. Abonde dans quelques villes, où il uiche dans les crevasses des murs des grands édifices. Le soir, par un beau temps, ils se réunissent en troupes et s'élèvent à perte de vue, en tournoyant et en jetant leur cri aigu.

Pond dans les trous de murs 3 ou 4 œufs très-oblongs et d'un blanc pur. Diam., 24 et 45 ou 46 millim.

Genre Engoulevent, Caprimulgus. (Linn.)

4re Espèce.—Engoulevent d'Europe, Caprimulgus Europæus. (Linn.) Vulgairement Crapeau-Volant, Tête-Chècre.

Longueur 0<sup>m</sup> 28 à 29 cent.



Bec et iris noirs; yeux très-gros; plumage d'un brun noirâtre, roussâtre, grisâtre, linéaté de blanc, de jaunâtre; haut de l'aile traversé par une bande d'un jaune roux; tre rémige plus longue que la 3°; une tache blanche sur les

barbes internes des 3 rémiges primaires.

La femelle n'a pas de taches hlanches. Les jeunes sont

F. 45. Tête d'Engoulevent.

AR. Arrive en mai, part en septembre. Habite l'été les bois de la

AR. Arrive en mai, part en septembre, Habite l'été les bois de la basse montagne et de la plaine, notamment dans les forêts de Chaux, de Baume et d'Orgelet.

Il cherche sa nourriture à la tombée de la nuit, en ouvrant largement son bec, ce qui lui a valu son nom et la calomnie de têter les chèrres. Se nourrit d'insectes, de mouches, de papillons, qu'il avale en volant.

La journée, il se tient à terre, caché dans les vignes, les guérets, les broussailles.

Niche à terre; pond 2 œufs obtus, grisâtres ou jaunâtres, marbrés de cendré ou de violet.

2° Espèce. — Engoulevent a Collier roux, Capr. Ruficollis. (Tem.) Longueur 0° 32 cent. environ.

Une tache blanche sur les barbes internes des 2 4res rémiges; 2 sur les 3e et 4e, dont une sur les barbes externes; 4re rémige plus courte que la 3e et même que la 4e; un collier roux sur le cou. (Degland.)

Cet oiseau méridional a été tué en mai 1853 près de Montfleur, et empaillé par M. Maur, dans la collection duquel je l'ai étudié en 1855. Excessivement rare.

# 3° Ordre des Oiseaux. — GRIMPEURS.

Les grimpeurs, ainsi que l'indique leur nom, sont conformés pour marcher contre les surfaces verticales, rugueuses, et en particulier contre les arbres.

Les vers, les chenilles, les larves d'insectes font la base de leur nourriture. Au moyen de leur langue plus ou moins extensible, terminée en dard et enduite d'une matière visqueuse, ils peuvent s'emparer des larves et des insectes cachés dans les étroites fentes des rochers et des arbres. Ils sont tous très-utiles.

A l'exception du coucou, toutes les espèces du Jura nichent dans des trous d'arbres ou dans les fentes des rochers ; hors le temps des nichées, qui dure 4 mois, ils vivent isolèment et sont très-sauvages. Ouelques espèces émigrent: la plupart sont sédentaires.

### Tableau des Grimpeurs du Jura.

1º Deux doigts devant, soudés à leur base, et deux derrière, le doigt externe postérieur rerimpeurs avant versible; bec fort, ordinairement droit et angu- ZIGODACTYLES. leux.

2º Trois doigts devant et un derrière, l'externe soudé au médian à la base, le postérieur souvent long; ongles longs et courbés; bec grêle, droit ANIZODACTYLES. ou arqué, moins large que le front.

## Tableau de la famille des ZIGODACTYLES du Jura.



Act Genre. Coucou.

Fig. 46. Doigts de Grimpeur zigodactyle. soudés à la base, les 2 postér. libres; queue longue, étagée; ailes médiocres; 114 rémige moyenne, 2º la plus courte, 3º la plus longue : taille

de 0<sup>m</sup> 30 cent. 2º Bec long, droit, coniforme;



plus longues; taille de 15 à 46 c.

2. Genre. Pic.

Fig. 47. Tête de Pic.

3° Bec droit, en cône déprimé, très-pointu; ailes médiecres; 4° rémige moins longue que la 2°, qui est la plus longue; taille de 17 cent.

## Genre Coucou, Cuculus.

Espèce unique. — Coucou Gris, Cuculus Canorus. (Linn.) Longueur 0<sup>th</sup> 30 cent.

Bec médiocre; pieds jaunes; ris jaune; point de huppe; robe grise, d'un cendré bleuâtre en dessus, rayée de brun; parties infér. blanchâtres, rayées de brun; queue dépassant d'un quart le bout des ailes; tarses courts, vêtus jusqu'à leur 1/3 infér.

CC. Arrive dans les premiers jours d'avril, part au milieu de septembre. Se cantonne dans certains bois où il reste tout l'été, et fait entendre fréquemment son chant bien connu.

Toujours perché sur une branche séche, le mâte est facile à tirer lorsqu'il chante, car il se fait entendre à la même place quelquefois pendant une demi-heure. La femelle coucou ne fait pas de nid et ne couve point: elle pond des œufs à terre et les transporte ensuite aves on bec dans les nids de pettis oiseaux, tels que davuetes, accenteurs, pouillots, pipis, rubiettes, qui sont chargés de l'éducation du jeune coucou. Elle no dépose qu'un seul de ses œufs dans chaque nid, qu'elle a soin de visiter de temps en temps.

On a vu souvent des nids de rouge-gorge et de pouillots contenant soit un œuf de coucou, ou un jeune coucou. Dans le premier cas, le nombre d'œufs du petit bec-fin n'était pas diminué; dans l'autre, on trouvait les petits éclos, rejetés et morts hors du nid; ils en avaient sans doute été expulsés par l'étranger, dont le volume remplissait presque la totalité du nid.

Les œufs du coucou, relativement très-petits, sont d'un cendré bleuâtre ou roussatre, plus ou moins tachetés de brun et de quelques traits déliés couleur vineuse. Ils varient considérablement en teintes. Diam., 22 à 23 et 16 à 17 millimétres.

On croit généralement qu'il y a plus de femelles que de mâles,

parce que les coucous roux sont considérés comme des femelles, tandis que, dans ce nombre, beaucoup sont de jeunes mâles dont la livrée parfaite n'a lieu qu'à 3 ans.

En automne, les jeunes de l'année, toujours très-reconnaissables à leur plumage brun, bordé de roussânte ou de blanchâtre et portatu large tache blanche à la nuque, sont très-abondants sur les hords du Doubs et les rivières bordées de saules, par la raison que ces arbres leur fournissent à cette époque une grande quantité de chenilles. Ils sont alors très-gras; en conséquence, le proverbe (maigre comme un concon) est en défaut.

# Genre Pic, Picus. (Linn.)

Vulgairement Picabo ou Pique-bois.

Les pies sont des oiseaux grimpeurs qui vivent solitaires dans les bois, les forêts noires, et nichent dans les trous naturels des arbres ou dans ceux qu'ilsy creusent eux-mêmes au moyen de leur bec dur et conique. Presque tous sont sédentaires; ils se nourrissent de larves ou d'insectes qu'ils harponnent au moyen de leur langue longue, extensible et gluante, en forme de dard à l'extrémité.

> 4<sup>re</sup> Espèce.— Pic Noir, Picus martius. (Linn.) Vulgairement Grand Pic.

Long. 0° 45 à 46 cent.

Bec blanc bleuâtre; iris blanc jaunâtre; pieds noirs; tout le plumage d'un noir profond; le vertex et les parties supér. de la têle d'un rouge vif chez le mâle. La femélle n'a qu'un peu de rouge sur l'occipiut.

Les jeunes males ont le sommet de la tête mélangé de taches rouges et noirâtres.

Sédentaire et R. Vit par paire dans les forèts de sapins des envirous de Morez et de St-Claude; d'un naturet très-farouche, il se laisse difficilement approcher. Niche dans les trous d'arbres qu'il creuse avec son bec conique. Pond 3 ou 4 œufs allongés, d'un blanc lustré. Diam., 30 et 21 ou 22 unillimètres.

Nourriture : aheilles, guépes et insectes, qu'il cherche sous l'écorce des arbres.

2º Espèce. — Pic Vert, Picus viridis. (Linn.) Vulgairement Pivert, Pic de la pluie.

Long. 0m31 à 32 cent.

Iris blanc; pieds d'un brun verdatre; tête et mousaches d'un rouge brillant; facnoire; parties supér, d'un beau vert; parties infér, d'un cendré verdàtre; croupion teint de jaundère; des bandes transversales sur toutes les pennes de la queue. La femelle a moins de rouge sur la tête et ses mousaches sont noires; les jeunes ont un cendré isanafte pressue uniforme et trè-peu de rouge sur la tête.

Sédentaire et CC. Habite toute l'année dans les forêts de la montagne et de la plaine; vole par bonds et fait entendre, surtout quand il doit pleuvoir, un cri aigu et sonore. Vit d'inscetts qu'il cherche sous l'écorce des arbres: pour s'en emparer, il frappe d'un côté pour les faire fuir; puis, passant rapidement de l'autre côté de l'arbre, il les agglutine ou les harponne jusque sous l'écorce avec sa longue languqu'il retire ensuite chargée de proie. Cette manœuvre habituelle fait croire au vulgaire que l'oiseau, après avoir frappé d'un côté de l'arbre, va s'assurer si le tron ne traverse nas.

En hiver, il descend à terre et fouille les grandes fourmilières des bois. Cette habitude lui est souvent fatale, car on l'y preud au lacet. Les arbres durs qu'il creuse sont tonjours cariés dans leur centre, ce qu'il reconnaît, à n'en pas douter, aux sons qu'ils rendent frappés par son bec.

Ses œufs sont au nombre de 5 ou 6, un peu allongés et d'un blanc lustré. Diam., 28 et 20 millimètres.

3\* Espèce.— Pic Cendré, Picus Canus. (Gmel.) Long. 0<sup>m</sup>26 à 27 cent.

Bec couleur come verdiure; inis rouge clair; pieds couleur de plomb; joues, dessus de la tête et cou endrée; front d'un rouge çranois; ? Bandes noires sur le cou, formant moustaches; dos et ailes verditres ou d'un cendré olivitre; parties infercendrées. Des handes transversales sur les 2 pename modismes de la queue seulement. La fendle n'à point de rouge sur la tête; son plumage est d'une teinte généralement cendrées.

Sédentaire, AR. Confondu souvent avec l'espèce précédente, ce pic se rencontre toute l'année dans nos forêts de la montagne; il paraît plus abondant à l'automne. Niche dans le creux des arbres, le plus souvent perforés par lui. Pond 4 à 6 œufs blancs. Diam., 26 et 19 millimètres.

4\* Espèce.— Ріс Е́реісне, Picus Major. (Linn.) Long. 0<sup>m</sup> 24 cent. environ.



Fig. 48. Pic Épeiche.

Bec couleur plombée; iris rouge; pieds d'un noir bleustire; sommet de la tête noir; espace rougesur l'occiput; dos et ailes d'un noir profond tachés de blanc; abdonne net couvertures de la queue eramoisis; pennes caudales du milleu noire; les alfaces terminées de blanc à tachès noires; les flances blancs sans taches. La genélle na point de rouge. Les jeunes on le front gris; le sommet de la tête est rouge et l'occiput noir.

Sédentaire et CC. Ce pic, moins sauvage que ses congénères, se voit toute l'année dans les forêts de la montagne ou de la plaine. Constamment il tournoie autour des arbres en faisant entendre ce cri: quet, quet, vich

dans les trous naturels des arbres. Se répand en automne dans les vergers.

Pond 4 ou 5 œufs courts, d'un blanc lustré. Diam., 22 ou 23 et 18 millimétres.

5° Espèce.— Pic Mar, Picus Medius. (Linn.) Long, 0° 22 cent.

Bec court, comprimé et pointu; iris brun, entouré d'un cercle blanchâtre; sommet de la tête à plumes allongées, effilées, d'un rouge cramoisi; joues, cou et poirtine blanchâtres; dos et ailes d'un noir profond; sous-caudales rouges; flancs roses et rayés de brun foncé. Pemelle moins rande. les couleurs moins vives.

RR toute l'année. Se trouve quelquefois, par paires, dans la haute montagne; plusieurs individus ont été tués dans la forêt de Bonlieu et sur le plateau des Rousses.

Niche dans les trous naturels des arbres. Pond 3 ou 4 œufs d'un blanc lustré. Diam., 22 à 23 et 49 millim.

6° Espèce. — Pic Épeichette, Picus Minor. (Linn.) Vulgairement Pic verdot.

Long. 0m 15 cent. environ.

Bec et pieds couleur de plomb ; iris rouge ; sommet de la tête rouge ; parties infér. et tête d'un blanc terne; occiput, nuque, haut du dos et des ailes, noirs; pennes latérales de la queue terminées de blanc; plumage varié de noir et de blanc; pas de rouge sons la queue, ni de rose aux flancs. La femelle n'a point de rouge.

Séd. et R. Habite les forêts de la plaine et de la montagne. Mêmes habitudes que les précédents; il est cependant beaucoup moins farouche.

Niche dans les trous d'arbres. Pond 4 ou 5 œufs blanc pur. Diam., 19 et 14 on 15 millim.

7º Espèce. — Pic Tridactyle, Picus Tridactylus. (Linii.)

Long. 0°24 cent.

lris bleu; sommet de la tête d'un jaune d'or; occiput et joues d'un noir lustré; devant du cou et poirrine d'un blanc pur; ailes d'un noir terne; plumage noir, varié de blanc ; vertex varié de jaune et de blanc argentin.

La femelle a le sommet de la tête blanc justré, varié de fines lignes noires

Sédentaire, RR. Il habite les forêts de la Dôle et du Reculet, où il niche dans les trous des arbres. Pond 4 ou 5 œufs blanc lustré.

# Genre Torcol, Yunx. (Linn.)

Espèce unique. - Torcol Ordinaire, Yunx Torquilla. (Linn. Vulgairement Torcou, Tourne-tête, Fourmilier, Tire-langue, Long. 0m 47 cent.

lris d'un jaune brunâtre; parties supér. d'un cendré roux taché de brun et de noir; parties infér. blanchâtres, tachées de brunâtre; pieds d'un brun olivâtre; plumage grivelé, avec les pennes des ailes marquées, en damier, de taches quadrilatères.

AC. Arrive dans la 1" quinzaine d'avril et part fin octobre ; vit solitaire dans nos bois, nos vergers; descend souvent à terre sur les fourmilières, dans lesquelles il plonge sa langue, qu'il retire brusquement lorsque les fourmis y sont agglutinées. Il n'est point farouche, se rencontre souvent dans les haies en automne; il est alors extrêmement gras, et presque tous les chasseurs lui donnent le nom d'ortolan.

Perché sur un arbre, il a l'habitude de se placer parallèlement à la branche, jamais en travers. Lorsqu'il est surpris, il hérisse les plumes de son front et tourne la tête en tous sens à la manière d'un serpent; de là le nom de torcol.

209

Niche dans les trous d'arbres, quelquefois dans les vergers. Pond 8 à 10 œufs d'un blanc d'ivoire, sans tache et presque ronds. Diam., 49 et 15 millim.

### DEUXIÈME FAMILLE DES GRIMPBURS. - ANIZODACTYLES.

## Tableau de la famille des GRIMPEURS ANIZODACTYLES.

4° Bec droit, prismatique, pointu; narines arrondies, poilues; ongles courbés; ailes aboutissant presque à la queue, 3° et 4° rémiges les plus longues; taille de 15 centimètres.

1" Genre, Sittelle.

2º Bec long, arqué, triangulaire, effilé; narines basales, nues; ongles très-courbés, le postérieur le plus long; queue assez longue, étagée, à baguettes raides; ailes médiocres; 4º rémige la plus courte, 4º la plus longue; taille de 12 à 13 cent.

2º Genre, GRIMPEREAU.

3° Bectrés-long, grêle, arqué; narines basales, nues; queue médiocre, presque égale; ailes très-longues; 5° et 6° rémiges les plus longues; taille de 0° 16 cent.

3° Genre, Tichodrome.

4º Bec très-long, grèle, arqué; narines ouvertes, ovoïdes; queue assez longue, égale; ailes médiocres; 4º et 5º rémiges les plus longues; taille de 0= 27 cent.

4º Genre, Huppe.

## Genre Sittelle, Sitta. (Linn.)

Espèce unique. — SITTELLE TORCHEPOT, Sitta Europæa. (Linn.)
Vulgairement Pic bleu.

Long. 0<sup>n</sup> 15 cent. environ.

Bee noir bleuktre; iris noisette; pieds gris; parties supir. d'un cendré bleuktre; groge blanche; devant du cou, poirtine et ventre d'un roux jaunktre; flance, cuisses et sons-exadles d'un roux marron, en dérnières maculées de blanc; pennes latérals de la quue noises. Rectrice à plus latérals avec une grande teché à la partie noyenne, et une au bas des harbes internes de la suivante. La femelle est plus petite et ses treinte sont plus plate.

Séd. et C toute l'année dans les futaies et les haies, particulière-

ment dans les 3 4 m régions; grimpe continuellement sur les grands arbres; tourne avec dextérité autour des rameaux, se suspend aux plus petites branches, pour chercher les insectes dont elle se nourrit.

Niche dans les trous d'arbres, dont elle diminue l'ouverture avec de la boue, ce qui lui a valu son nom. Pond 5 à 7 œuss grisâtres, tachés de rouge. Diam., 20 et 14 millim.

# Genre GRIMPEREAU, Certhia. (Illig.)

Espèce unique. — Grimpereau familier, Certhia familiaris. (Linn.)
Vulgairement Gravichot.

Long. 0m 126 à 0m 127 millim.

Rec brun; pieds gris jaundtre; iris noisette; parties supér. Iinéatées de ronx et de noistre; crougnion roux; gorge, poitrine et ventre blancs; sous-candles rouses; pennes des alles d'un brun foncé, tachées à leur extrémité de jaune blanchâtre; large raie sourcilière cendrée. Fémelle un peu plus petite; bande du milieu des ailes blanchâtre. Les jeunes ont le bet ombins arqué.

Séd., AC. Fréquente les mêmes lieux que la sittelle, mais grimpe à la manière des pics, la queue appuyée, en poussant un petit criplaintif. Très-peu farouche. Nourriture: insectes.

Niche dans les trous d'arbres. Pond 7 à 9 œufs blancs, piquetés de rouge. Diam., 47 et 42 millim.

# Genre Tichodrome, Tichodroma. (Illig.)

Espèce uniq. — Tichodrome Échelette, Ticho. Phænicoptera. (Tem.)

Vulg. Grimpereau des murailles, Papillon.

Long. 0"17 cent. environ.

Bec d'un noir brillant, long de 3 ceut; pieds et lisi de la même couleur; tête, os, scapulaires et parties infér, cendreis; porçe et desant du con d'un noir profond au printemps, gris en été; couvertures des ailes d'un rouge vif; 2 grandes taches condes et blanches sur les 4 réniges primaires, et une à l'extrémité des sous-caudales. La femelle n'a janais la gorge et le devant du cou noirs. Les teintes de son plumage sont plus faibles.

Séd. et C. Ce bel oiseau, aux formes si légères, se trouve sur les rochers de la montagne et du premier plateau, et en particulier à Baume, où je l'ai rencontré au milieu de l'hiver de 1856. L'année suivante, en janvier, on apporta, pour les faire monter, plusieurs individus de cette espèce à M. Dode. Cet oiseau est donc sédentière chez nous, du moins en partie, car en hiver il est plus rare qu'en tout autre temps. Se voit accidentellement en plaine, en automne, contre les murailles, les églises, les châteaux. En montagne, nle voit souvent grimper contre les rochers à pic, puis se laisser retomber en papillonnant pour recommencer son ascension, motivée par la recherche de sa nourriture, qui se compose d'insectes, d'araignées surfout, dont les toiles empêtrent souvent ses pattes.

Niche dans le creux des rochers. Pond 5 ou 6 œufs un peu renflés, d'un blanc pur. Diam., 20 et 45 millim.

# Genre HUPPE, Upupa. (Linn.)

Espèce unique. — Huppe Vulgaire, Upupa Epops. (Linn.) Vulg. Poupette, Popue, Boulotte.

Long. 0<sup>m</sup> 30 cent.



Fig. 49. Tête de Huppe.

Bec couleur chair à la pointe; iris et pieds bruns; rangée de plumes rousses sur la tête, formant une huppe; tête, cou, poitrine et haut du cou d'un vineux roussatre; ailes et queue noires.

Penne blaarde: moitié de la longueur de la 1<sup>re</sup> rémige, avec une tache blanche arrondie; queue traversée par une large bande blan-

che formani un A renversé.

Les 2 seves se ressemblent presque, mais la femelle est plus petite et a le plumage plus terne. Les jumage ont plus de cendré sur le plumage et plus de taches sur les flancs.

C. Arrive en avril, part fin octobre. Se tient dans les bois, sur les grands arbres. Cet oiseau solitaire vit aussi dans les pâturages, les plaines basses, humides, fouillant avec son bec la mousse et la terre humide pour y chercher des vermisseaux.

Niche dans les trous d'arbres. Pond 5 ou 6 œufs allongés, gris cendré, verdåtres ou roussåtres.

#### 4º ORDRE DES OISEAUX. - GALLINACES.

Les gallinacés, essentiellement granivores et quelquefois herbivores, ont un corps lourd, dont les ailes faibles ne peuvent, en général, fournir un vol puissant et continu; aussi, à l'exception des colombides, la course est leur mode ordinaire de locomotion. La Providence, en les privant de grands moyens d'échapper à notre empire, les a prédestinés à une demi-domesticité dont nous retirons presque à volonté d'excellents produits pour nos tables.

La simplicité extrême de leur larvax explique les cris ordinairement désagréables que tous nous font entendre. Ils ont la singulière habitude de se rouler dans la poussière et d'en remplir leurs plumes, pour se débarrasser des insectes parasites qui font leur tourment. Tous les gallinacés sauvages sont nuisibles, soit en coupant les bourgeons des arbres, soit en ravageant les céréales qui servent à les nourrir. Les produits de la chasse qui leur est faite, dédommagent peu des nombreux larcins ou des dégâts dont ils se rendent coupables envers notre agriculture ou nos forêts.

## Tableau des Gallinacés du Jura.

1º Bec médiocre, droit, comprimé; narines percées dans une peau molle et verruqueuse; doigts en- Are Famille. tièrement divisés; ailes médiocres ; queue médiocre, COLOMBIDES. de 12 pcnnes; corps svelte.

2º Bec gros, fort, légèrement voûté; narines percées dans un espace membraneux, mais non verruqueux ; doigts légèrement unis à la base ; ailes courtes; port lourd; 14 à 18 pennes caudales.

#### 174 FAMILLE DES GALLINACES. - COLOMBIDES.

Les colombides, qui établissent la transition des gallinacés aux pasereaux, forment des couples constants; le mâle partage avec la femelle les soins qu'exigent la construction du nid, l'incubation et l'éducation des petits; ceux-ci, au nombre de 2, ordinairement de sexe différent, naissent nus et aveugles, et sont nourris par leurs parents avec une espèce de bouillie préparée dans leur jabot par la macération des graines.

Ces oiseaux, au vol rapide et soutenu, habitent les bois, nichent sur les arbres ou dans les vieilles tours; ils sont émigrants et exécutent leurs voyages réunis en grandes troupes. Ils n'ont pas l'habitude de relever la tête pour boire, comme les gallinacés proprement dits.

Tous les colombides sont nuisibles, parce qu'ils se jettent quelquefois sur les semis et les dévastent.

4<sup>re</sup> Espèce. — Colombe Ramier, Columba Palumbus. (Linn.) Vulgairement Pigeon ramier.

Long. 0<sup>m</sup> 45 cent.

Pieds rouges; côtés du cou et hord des ailes blancs; parties supér. d'un cendré bleudire à reflets verts et pourprés; rémiges noires, hordées de blanc; point de taches ni de handes noires sur les ailes.

La femelle est plus petite et ses couleurs sont plus pâles. Les jeunes ont les teintes du plumage moins pures.

CC. Quelques-uns arrivent en janvier, la plupart en février. Ils partent en novembre. Se tiennent dans les bois à proximité des champs. Le plus fort passage s'effectue en mars; ils se jettent alors dans les champs de navette, où ils font des dégâts considérables; le soir, ils se réunissent pour coucher ensemble sur un chêne.

Le plus grand nombre émigre plus avant dans le Nord et quelquesuns restent dans les grands bois, où ils nichent; leur nid, grossièrement construit, contient 2 œufs blanc pur ou rosés. Diam., 44 et 27 millim.

C'est un gibier très-farouche et peu délicat.

2º Espèce. — Colombe Colombin, Columba OEnas. (Linn.)
Vulgairement Petit Ramier.

Long. 0<sup>m</sup> 35 cent.

Bec rouge pâle; iris rouge brun; pieds rouges; tête, gorge, ailes, croupion et parties infér. d'un cendré bleuâtre; côtés du cou vert chanyant; bord externe des ailes noir, 2 taches de même couleur sur chacune d'elles; barbes externes de la rectrice la plus latérale, blanches dans leur motité basale.

CC. Arrive en bandes, part et revient comme le précèdent; se tient dans les mêmes lieux. Gibier peu délicat et très-farouche.

Niche dans les trous d'arbres. Pond 2 œufs blancs. Diam., 38 et 29 millim.

3° Espèce.— Colombe Biset, Columba Livia. (Briss.) Long. 0°32 cent.

Bec rouge pâle; iris rouge jaunâtre; parties supér. et infér. d'un bleu cendré; crompion d'un blane pur; cou vert chatoyant; une bande transversale et une large tache noire sur chacune des ailes, dont le hord externe est cendré; croupjou blanc.

Vit en domesticité volontaire dans nos colombiers, quelquefois à l'état sauvage dans les rochers, les clochers, les masures: on l'appelle alors biet fuyard ou de roche. Cette espèce est la souche de notre pigeon domestique.

Niche dans les tours, les masures, les clochers. Pond 2 œufs blancs. Diam., 36 et 30 millim.

4° Espèce. — Pigeon domestique, Columba domestica. (Lath.)

Vulgairement Pigeon de volière.

Cet oiseau, comme tous ceux qui ont subi les modifications profondes qu'entratne la domesticité complète, n'a point de caractère stable.

Très-variable et très-lécond, il ne peut fournir lui-même à sa nourriture. Dans le Jura, il est moins répandu que le biset. On le divise en 15 races principales, qui souvent passent de l'une à l'autre par les croisements.

L'élève du pigeon domestique doit être rigoureusement proscrite des lieux où le manque de sources fait recourir aux citernes pour se procurer de l'eau. Les excréments de ces oiseaux, déposés sur les toits où ils ont l'habitude de prendre leurs ébats, sont entrainés par les pluies dans les citernes, et y occasionnent une fermentation qui rend les eaux souvent impotables.

 $5^{\circ}$  Espèce. — Colombe Tourterelle, Columba Turtur. (Linn.) Long.  $0^{\circ}$  285 millim.

Bec brun; iris et pieds rouges; tête d'un cendré veineux; un collier de plumes noires; poitrine et ventre d'un veineux clair; tour des yeux rouge; bord externe des ailes d'un cendré bleuâtre; queue terminée de blanc, avec les barbes externes de la plus latérale de cette couleur, et les médianes entièrement brunes.

CC. Arrive en avril, part en septembre. Niche sur les grands arbres; fait un nid grossièrement construit avec quelques buchettes au travers desquelles on aperçoit les œufs, qui sont au nombre de deux, arrondis, d'un blanc pur. Diam., 30 et 22 millim.

En septembre, les jeunes se répandent dans la plaine et les flots du Doubs et de la Loue; elles sont alors grasses et forment un bon gibier. Nourriture: grains.

6º Espèce. — Tourterelle a Collier, Columba Risoria. (Linn.)

Un collier d'un brun noir; parties supér. cendrées; infér. blanchatres. Variété constante: la tourterelle blanche sans collier.

Originaire de l'Inde, cet oiseau ne se rencontre chez nous qu'à l'état de domesticité.

DEUXIÈME FAMILLE DES GALLINACES. — GALLINACES PROPREMENT DITS.

Les gallinacés de cette famille ont en général les ailes courtes et le corps épais, qui ne permettent qu'un vol bas et peu soutenu. Ces oissaux pulvérateurs grattent le sol pour chercher des graines, verset insectes, dont ils se nourrissent, et dont ils facilitent la trituration dans le gésier en avalant de petits cailloux. Quelques espèces, qui peuvent percher, recherchent les bourgeons des arbes résineux on feuillus. Tous relèvent la tête à chaque gorgée qu'ils boivent. Ils nichent sur le sol et pondent un grand nombre d'œufs; les petits naissent couverts de duvet, courent et mangent seuls sous la direction de leur mère, qu'ils suivent ordinairement jusqu'à la fin de la saison. Le mâle, géqu'ils suivent ordinairement jusqu'à la fin de la saison. Le mâle, gé-

néralement plus fort et très-différent de la femelle, ne participe pas habituellement à la construction du nid, à la couvée des œufs et à l'éducation des petits; il ne forme pas de couple constant avec sa femelle.

Presque tous sont séd. et tous nuisibles aux bourgeons des arbres verts; cependant leur conservation, en nombre limité, n'est pas sans intérêt, puisque, par la bonté de leur chair, ils forment le principal gibier emplumé de nos pays.

Tableau de la famille des Gallinacés proprement dits.

| Gallinacés proprement dits, ayant : | 1º Le bec court, à base nue; narines basales, latérales; sourcils pourvus de papilles rouges; larses empulurés jusqu'aux doigts, qui sont garnis d'aspérités; ailes courtes; 2º rémige la plus courte, 3º et 4º les plus longues; queue assex longue; taille de 35 à 92 cent. | is Genre                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                     | 2º Le bec court, fort, garni de plumes à sa base;<br>narines oblongues; sourcils nus, papilleux; tarses et<br>doigts entièrement emplumés; ailes arrondies; 4º<br>rémige courte, 3º et 4º les plus longues; queue car-<br>rée, composée de 14 pennes; taille de 33 à 43 cent. | 2° Genre<br>Lagopède        |
|                                     | 3º Le bec court, fort; narines basales, latérales;<br>tour des yeux nu, à peau mamelonnée; tarses nus;<br>tre rémige la plus courte; taille de 33 à 36 cent.                                                                                                                  | 3º Genre,<br>Perdrix.       |
|                                     | 4° Le bec un peu grêle, nu à la base; tarses sans<br>éperons; ailes arrondies; queue très-courte; 1°° ré-<br>mige égale à la 2°; taille de 0° 16 cent.                                                                                                                        | 4. Genre,<br>Callle.        |
|                                     | 5º Les joues nues ; queue très-longue, étagée, co-<br>nique ; 18 rectrices ; taille de 0= 87 centimètres.                                                                                                                                                                     | 5. Genre,<br>Faisan.        |
|                                     | Série des animaux domestiques                                                                                                                                                                                                                                                 | DINDON. PINTADE. PAON. Coq. |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |

## Genre Tetras, Tetrao. (Linn.)

1<sup>re</sup> Espèce. — TÉTRAS UROGALLE, Tetrao Urogallus. (Linn.) Vulgairement Faisan, grand Coq de bruyère.

Longueur 1<sup>m</sup> environ.

Iris brun clair; plumes de la gorge allongées, noires; léte et cou d'un noir cendré; sourcils rouges; poitrios d'un vert a feeles; ventre et abdomen noirs, tachés de blanc; queue large, arroudie, composée de 18 pennes. La femelle est d'un tiers plus petite, rayée et tachée de roux, de noir et de blanc. Les feunez ressemblent à la femelle avant la 1<sup>er</sup> une

Séd. et R. Ce têtras se rencontre dans les forêts des Crozets, de Leschères, des Fiards, de Trémontane, de Prénovel, du Frasnois; mais îl y est rare. Il est plus abondant au mont Rizoux, à la dent de Vaulion, au crêt de Châlam, dans les forêts de Morez et des Rousses.

Le mâle ou coq est 6 ou 8 fois plus rare que les poules; il règne en maître sur elles comme notre coq domestique.

Le matin et le soir, au printemps, il les appelle par un cri sourd qui s'entend de très-loin; les chasseurs profitent de ce cri pour s'avancer à sa découverte, s'arrêtant lorsqu'il cesse de crier. A l'automne, il vit solitairement: alors on le chasse au chien d'arrêt.

La chair de cetoiseau, qui peut peser jusqu'à 14 kilog. à l'automne, est un mets très-délicat; aussi lui fait-on une chasse active, qui, malgré sa défiance, le fait devenir de plus en plus rare, de commun qu'il était autrefois. Sa vie est tellement dure qu'il reste rarement sur le coup.

Nourriture: glands, sommités de plantes, faînes, airelles, mûres, œufs de fourmis, etc.

La femelle pond, dans le courant de mars ou d'avril, dans les bruyères, au pied des arbres ou sur la mousse, de 8 à 15 œufs d'un blanc sale taché de ja unâtre. Diam., 55 et 40 millim.

Elle couve avec tant d'affection, disent nos chasseurs, que souvent on peut la prendre sur son nid. L'incubation dure de 28 à 30 jours; les petits courent et pourvoient à leur nourriture dès qu'ils sont éclos, et restent sous la conduite de leur mère jusqu'au printemps suivant. 2º Espèce. — Tétras a Queue fourchue, Tetrao Tetrix. (Linn.) Vulgairement petit Cog de bruyère.

Les chasseurs le prennent pour un jeune de l'espèce précédente Longueur 0<sup>es</sup> 54 cent. environ.



Fig. 50 et 54. Tétras à queuc fourchue.

Bee noir; iris bleultre; tout le plumage noir, à reflets violets; sourcils rouges; une large bande blanche sur les ailes; queue très-fourchue, contournée, composée de 16 pennes; couvertures infec de la queue blanches. La femelle, plus petite que le mâle, est marquée de taches roussâtres ou brunâtres. Les jeunes ressemblent aux femelles jusqué à 1st \*mue. Leurs plumage n'est parfait qu'au bout de 2 ou 3 ans.

Séd. et RR. Cette espèce a été tuée plusieurs fois dans les bois entre Clairvaux et Saint-Claude, où elle niche. Se rencontre aussi dans les forêts de Morez. Pond à terre 8 à 12 œufs d'un jaune terne, tachés de roux. Diam., 40 et 35 millim.

3° Espèce. — Tétras Gélinotte, Tetras Bonasia. (Liun.)
Vulgairement Gélinotte.

Longueur 0m 35 à 0m 36 cent.

Taille d'une grosse perdrix. Iris et pieds d'un brun clair; sous la gorge, un espace noir entouré d'une bande blanche; sur le front, une pean une et rouge; noires. Ibanche; parties infér. d'un noir roussitre, tachées de blanc; une bande blanche sur les scapulaires; parties infér. du tarse et doigts mus; plumes du vertex allongées, formant une petite luppe; queue arroudie, traversée par une bande noire. La femélle, plus petite que le mâle, n'a pas de noir sous la gorge. La hande des scapulaires est jaune d'orre. Séd. et AC. Cette charmante espéce, si renommée par la délicatesse de sa chair, était autrefois CC sur nos hauts plateaux boisés; la chasse active qu'on lui fait en diminue considérablement le nombre. Elle habite par paires dans les bois, et particulièrement dans les fourrés épais oû elle se cache, ce qui rend sa chasse difficile; on la prend au lacet suspendu, a morcé avec des baises de sorbier. Son vol n'est point lourd, comme le prétendent quelques auteurs. Plus sauvage que les autres cétras, elle ne s'écarte jamais loin des lieux qu'elle a choisis pour domicile; poursuivie, on est sûr de la voir reveuir en conrant, sous peu de temps, à l'endroit d'où elle est partie.

Niche à terre dans les touffes de broussailles, particulièrement de coudriers; ses œufs, déposés sur l'herbe sèche au nombre de 12 à 15, sont d'un roux clair, un peu plus gros que ceux du pigeon. Diamètres, 37 et 27 millimètres.

L'incubation dure 20 jours environ'; les petits, au sortir de l'œuf, courent chercher leur nourriture sous la conduite de la mère.

Ils se séparent par paires au commencement de l'été.

# Genre Lagopède, Lagopus.

Espèce unique. — Lagopède Alpin, Lagopus Alpinus. (Keys. et Blas.) Long. 0<sup>m</sup> 33 à 34 centimètres.

Bee noir, faible, comprind vers la pointe; iriscendré; ongles crochas el brunktre; Il ponne à la queue. Plumage d'hure d'un blane pur; pieds el obigis couvers de plumes laincuses; une bande noire sur les yeux chez le mâle. Plumage d'été: têle et parties supér. d'un cendré roux, coupé de zigzag d'un noir profond; ventre, abéomen, alles el plumes des pieds d'un blane pur. Les femelles r'ont pa Pespace nu au-dessus des yeux aussi grand que les mâles. Pendant l'été, leur plumage a mois de blanc. Les femellem ont des rials trèchines, cendrées, noiritres et roussaktres.

RR et accidentellement. A été observé au Reculet, sur la Dôle et près des Rousses. (Bourqueney.)

## Genre Perdrix, Perdix. (Lath.)

4º Espèce. — PERDRIX BARTAVELLE, Perdix Saxatilis. (Mey.) Longueur 0º 32 à 0º 35 cent.

Bee, tour des yexx et pieds rouges; gorge, jones et devant du con d'un blanc pur entourd d'une hande noire qui ne se distate point sur la poitrine; front noir; parties supér, et poirtine d'un cendré bleuktre; retriese médianes dépassant les sus-caudales de 2 centimètres environ. La femelle est plus petite, le cendré du plumage est moins pur, la bande qui entoure le cou est moins grande.

De passage, AR. Cette espèce, apportée quelquefois sur nos marchés avec la perdrix rouge, avec laquelle nos chasseurs la confondent, est de passage régulier au printemps et à l'automne sur la montagne. Très-rarement on la voit en plaine, et seulement au printemps.

2º Espèce. — Pendrix Rouge, Perdix Rubra. (Briss.) Longueur 0<sup>m</sup> 30 à 0<sup>m</sup> 31 cent.

Bec, tour des yeax et pieds rouges; gorge et joues d'un blanc pur; un collier noir sur les côtés et le devant du cou, suivi d'un très-grand nombre de taches de même coulent; parties supér, et bant de la poirrine d'un cendrè roussitre; ventre et abdomen d'un roux clair; rectrices médianes dépassant les sus-candales de à centimètres. La femille a les couleurs moins vives.

Séd., CC. Se rencontre dans les champs, les broussailles de la montagne, et plus rarement dans la plaine; on la dit très-abondante à Lect et à Vaux. Les perdrix rouges tiennent à l'arrêt en tout temps; levées, elles ne partent pas toutes à la fois comme les perdrix grises, mais séparcment, et plongent presque toujours dans les vallées. Leur naturel sauvage les rend difficiles à priver.

Niche à terre; pond 15 à 18 œufs d'un jaune sale taché de roux. Diam., 39 et 30 millim.

3° Espèce. — PERDRIX GRISE, Perdix Cinerea. (Briss.) Longueur 0° 30 cent.

Bec d'un brun olivàtre; pieds gris; tête d'un roux clair; cou, poittine et flanes cendrés; une plaque marron sur le haut du venure; un espace na derrière les yeux; roctriese médianes ne dépassant passo up reseque pas les sus-caudales, rayées et barresles unes et les autres d'un roux vif. Dans la femelle, les conleurs sont plus foncées. Point de collier. Sédent., CC toute l'année dans le bas Jura; se tient dans les champs, la bruyère, les bois, les guérets, sous les buissons, dans les récoltes.

Niche dans les blés, les trèfles, les broussailles; pond de 45 à 48 œufs jaunâtres. Diam., 36 et 28 millimètres.

Après la nichée, le mâle et la femelle restent avec leurs petits et vivent en famille. Ces petits, connus sous le nom de *perdreaux*, forment le fond de la chasse en plaine.

Nourriture: baies, graines, etc. Bon gibier, abondant sur tout le premier plateau.

# Genre Caille, Coturnix.

4<sup>re</sup> Espèce.— Caille commune, Coturnix vulgaris. (Schleg.) Longueur 0<sup>re</sup> 16 à 17 centimètres.

Bec et pieds couleur de chair; plumage brunâtre; dos ondé de noir; ventre blanchâtre; 18 pennes à la queue, qui est courte; 1ºº et 2º rémiges les plus longues. La femelle a la gorge blanche.

CC. Arrive à la fin d'avril, se tient dans les blés, les prairies; s'apparie au mois de mai ou de juin; niche dans les blés, les prés, les tréfles; pond de 8 à 12 œufs jaunâtres, irrégulièrement piquetés de brun. Diam. 29 à 30 et 24 millimètres.

Le mâle ne vit point avec la nichée comme chez les perdrix. Nourriture : grains de blé, insectes et graines.

En septembre et octobre, de grands passages s'exécutent dans nos plaines et sur le 1" plateau; ils se font pendant la nuit, de proche en proche et très-irrégulièrement. Les cailles sont alors fort grasses et forment un gibier recherché.

Quelques-unes ne partent qu'en novembre, ce sont probablement des cailleteaux de couvées tardives; la plupart partent dans le milieu d'octobre.

#### GALLINACES DOMESTIQUES.

# Genre Faisan, Phasianus.

4" Espèce. — Faisan Vulgaire, Phasianus Colchicus. (Linn.) Longueur: mâle, 0" 87 cent.

Tête et cou d'un vert doré ou violàtre; joues garnies de pupilles rouges; ventre et flancs d'un marron pourpré, brillant; le reste du plumage fauve doré; varie beaucoun.

Ce bel oiseau, ainsi que les 2 suivants, fait l'ornement des volières et des basses-cours. Il est très-rare dans le Jura.

2º Espèce. — Faisan Doré, Phasianus Pictus. (Linn.)

3º Espèce. - Faisan Argenté, Phasianus Nycthemerus. (Linn.)

Ces 2 belles espèces, originaires de la Chine, font l'ornement de nos basses-cours. RR.

## Genre Méléagris.

Espèce unique. — Dindon doutstante, Meleagris Galloparo. (Linn.) Cet oiseau, d'un grand produit dans nos basses-cours, est originaire de l'Amérique septentrionale; les Jésuites en dotèrent l'Europe vers 1870. La Bresse jurassienne en élève beaucoup.

# Genre PINTADE, Numida.

Espèce unique. — PINTADE DOMESTIQUE, Numida Meleagris. La chair de cel oiseau, originaire d'Afrique, est d'un goût exquis; sa pétulance et les cris perçants qu'il pousse sans cesse, le font rejeter de la plupart des basses-cours.

# Genre PAON, Pavo.

Espèce unique. — Le PAON DOMESTIQUE, Pavo cristatus. (Linn.)
Ce magnifique oiseau, originaire des Indes-Orientales, fait l'ornement de nos basses-cours.

## Genre Coo, Gallus.

Le coq et la poule peuplent nos basses-cours et nous donnent de la viande, de la graisse, des œufs et de la plume.

Dans la Bresse, on élève une prodigieuse quantité de ces volatiles, dont le produit améne l'aisance et le bien-être dans la ferme. Comme tous les animaux vivant en domesticité, la poule est divisée en un certain nombre de races ou variétés différant par la forme, le plumage, la grosseur, etc.

La poule, sous le rapport économique, peut être classée en 2 catégories :

- 1º Les poules avantageuses sous le rapport des œufs ;
- 2º Les poules avantageuses sous le rapport de la viande.
- Les poules de la 1<sup>re</sup> catégorie, par ordre d'importance, sont :
- 4° La Poule commune ou domestique et ses diverses variétés, notamment notre petite Poule de Bresse.
- 2° La POULE COCHINCHINOISE, récemment introduite en France. Cette espèce donne des œufs d'un petit volume, d'une coloration roussàtre; mais la ponte a lieu pendant toute l'année.
- 3° La Poule de Padoue, assez bonne pondeuse quand on l'abrite du froid, donne des œufs d'un volume ordinaire.
- 4° La Dorking argentée, race anglaise, qu'il ne faut pas confondre avec la petite poule pattue dite Anglaise.
  - 5° La Combat dorée, race originaire d'Angleterre.
- 6° La Bréda, poule hollandaise qui pond peu, mais dont les œufs sont tellement volumineux, qu'il peut encore y avoir un bénéfice raisonnable à l'élever.
- 7° La Poule Anglaise, produisant de petits œufs, mais en nombre tel qu'il y a souvent avantage à la multiplier.
- On pourrait ajouter à ce dernier type les Poules Malababe, Chinoise et Bantam, dont le plumage a de l'analogie avec celui de la caille.

En ce qui touche le profit qu'on peut tirer de l'engraissement des poules, on peut les classer de la manière suivante :

Encore la Poule commune, et surtout notre petite Poule Bressane, dont la chair a un goût exquis; La Poule de Bréda; La Poule de Bréda;

La Poule Cochinchinoise; La Poule Combat dorée.

En général, on sait que la poule commune peut le plus souvent fournir de grands bénéfices.

La poule de Padoue s'engraisse bien, mais plus difficilement, et à la condition qu'on lui donnera certains soins assidus.

Dans les variétés de la poule commune, on peut surtout choisir, pour les livrer à l'engraissement: celles qui ont le tronc volumineux et dont le corps présente des proportions hautes et bien développées; celles qui ne réuniraient pas les signes positifs à l'aide desquels on reconnatt qu'une poule est bonne pondeuse.

Les poules chanteuses, querelleuses, turbulentes, criardes, ne sont pas plus propres à faire des œufs qu'à donner de la graisse. Ce sont des animaux nerveux, irritables, qui n'offrent aucun profit à l'éleveur.

## CINQUIÈME ORDRE DES OISEAUX. - ÉCHASSIERS.

La plupart des oiseaux qui composent cet ordre ont les pieds tellement longs, qu'ils semblent montés sur des échasses: disposition trés-favorable à la course et au passage à gué dans les rivières et les marécages, où ils cherchent habituellement leur nourriture.

La longueur extraordinaire de leur cou, en rapport avec celle des jambes, leur permet de fouiller dans la vase et de prendre à terre leur nourriture sans se baisser.

Ceux qui ont le bec fort, se nourrissant de batraciens, de poissons, sont considérés comme nuisibles à la pisciculture; ceux qui l'ont faible vivent de vers, d'insectes et de mollusques.

Quelques espèces, non riveraines, se nourrissent de graines ou

d'herbages. Presque tous volent haut et longtemps; dans le vol, iis ne reploient pas leurs pattes sous le ventre comme les autres oiseaux, mais les tiennent étendues en arrière pour faire équilibre à leur long cou; quelques espèces courent avec une grande vitesse.

Les échassiers nichent en général sur le sol, sans presque construire de nid; car, immédiatement après l'éclosion, les petits pourvoient à leur nourriture en suivant la mère; quelques espèces établissent leurs nids sur les arbres, et nourrissent leurs petits jusqu'à ce qu'ils soient en état de voler.

## Tableau de l'Ordre des Echassiers.

A. Bec court, convexe; pieds moyens, assez forts.

1º Quatre doiqts, 3 devant; tarses longs, grêles; na-

rines latérales obliquement fendues; mandibules supérarquées; ongles longs et subulés; ailes très-longues; 4<sup>re</sup> rémige la plus longue; queue longue et très-fourchue. 2° Trois daigts en avent, le pouce manquant; bec

1" Famille, GLAREOLES.

2º Trois dingts en avant, le pouce manquant; bec de la longueur de la tête; narines moyennes, ovales; mandibule supér. droite; tarses longs; partie infér, de la jambe nue; ailes médiocres; 3º rémige la plus longue.

2º Famille, Otibés.

B. Bec plus ou moins long, en cône comprimé; pieds gréles, longs.

3° Pas de pouce, 3 doigts en avant; partie infér. de la jambe nue.

3. Famille, TRIDACTYLES.

4º Bec médiocre; narines basales et latérales; pouce très-court, ne touchant pas à terre; les doigts antér. soudés à la base; ailes acuminées; la 1™ rémige la plus longue.

4. Famille, Vanelles.

5° Bec en cine, très-allongé; narines latérales, longitudinalement fendues; pieds très-longs; le pouce le plus souvent articulé au niveau des autres doigts, qui sont très-grands; alles médiocres; 2° et 3° rémiges les plus longues.

5° Famille, Ardéacés.

6º Pieds très-longs; doigts longs, plus ou moins ré-6º Famille. unis à la base ; bec de forme singulière ; narines lon-PRÉNICOPgitud.; ailes médiocres; les 2 4res rémiges les plus rents longues. 7º Bec grêle, long, faible et sillonné; pieds longs; les 7. Famille. doigts plus ou moins divisés; narines oblongues, étroites; SCOLOPAailes médiocres; les 2 premières rémiges les plus longues. CIDÉS. 8º Bec comprimé : narines latérales ; pieds longs et 8º Famille. forts; doigts très-longs, divisés; ailes médiocres ou cour-RALIDES. tes; corps aplati.

### PREMIÈRE FAMILLE DES ÉCHASSIERS. — GLARÉOLÉS.

Genre unique, GLARÉOLE, Glareola. (Briss.)

Cet excellent voilier, qui habite par troupes nombreuses les lacs de l'Allemagne, aime les eaux courantes et limpides, qu'il rase avec la vitesse d'un trait, en faisant entendre un petit cri perçant.

Espèce unique. — Glaréole A Collier, Glareola Pratincola. (Bonap.)

Vulgairement Pluvier.

Longueur 0 25 cent.

Bec noir, rouge à sa base; pieds d'un rougeâtre cendré; parties supér. d'un gris brun; gorge, cou et parties infér. d'un blanc nuancé de roussâtre; cercle nu des yeux d'un ronge vif; queue très-fourchue; dessous de l'aile d'un roux vif.

AR. Erratique, M. Rossignol, qui cite cette espèce comme erratique au printemps et à l'automne, dans le bas Jura, en a tué un individu sur les bords du Doubs en 1845. Un autre a été trouvé en decembre 1854, sur notre marché. Il paratt qu'on voit de ces oiseaux en automne sur les lacs de la montagne et surtout surcelui de Châlin.

## DEUXIRME FAMILLE DES ÉCHASSIERS. - OTIDÉS.

Genre unique, OUTARDE, Otis.

Les outardes se rapprochent des gallinacés par leur port lourd,

leurs formes ramassées, leurs ailes courtes et leur mode d'alimentation. Elles courent très-bien, volent peu et seulement en rasant la terre; leur chair, très-délicate, fournit un excellent gibier.

> 4<sup>re</sup> Espèce. — OUTARDE BARBUE, Otis tarda. (Linn.) Vulgairement Dinde saucage.

Longueur 1º à 1º 80 cent.

Bee fort, comprimé à sa base. Adulte: touffe de plumes longues et déliées à la mandibule infér.; parties sujér. d'un rouge jaunâtre; rayé de noir; tête. cou, poirtine et bord des ailes, cendrés; parties infér. et queue blanches. La feuelle n'a pas de moustaches, elle est toujours plus petite que le mâle. Les jeunes sont également sans moustaches.

On cite 8 ou 10 captures de ce gros oiseau, faites en hiver dans la Bresse jurassienne.

Un magnifique individu, tué près de Bletterans en 1854, a été empaillé pour le Musée de Lons-le-Saunier.

De passage, errat., RR. Le passage s'exécute toujours en hiver, par petites handes, dans nos grandes plaines des bords du Doubs. Les outardes sont très-difficiles à surprendre, et courent avec rapidité avant de reprendre leur vol. On m'a assuré que des petits de cette espèce avaient été rencontrés près de Chapelle-Voland, ce qui ferait supposer qu'elle y niche?

Pond à terre 3 œufs brun clair olivâtre. Diamètres, 80 et 57 millimètres.

2º Espèce. — OUTARDE CANEPETIÈRE, Otis Tetrax. (Vieill.) Vulgairement Petite Outarde.

Longueur 0<sup>m</sup> 45 cent.

Bee médiocre, comprimé à a base, gris ainsi que les pieds; tris orange; un doublecollier blanc et noir sur la poitrine, seulement chez le mâle en été; pas de moutaches; parties supér, d'un juanâtre clair zigzagué de noirâtre; parties infér. d'un blanc pur; tête et occiput d'un jaune clair. La femelle a la gorge blanche et point de collier; poitrine juane clair. Les jeunes lui resemblem.

Erratique, RR. Se rencontre quelquefois dans la plaine en hiver.

#### TROISIÈME FAMILLE DES ÉCHASSIERS. - TRIDACTYLÉS.

### Tridactylés ayant :

t° Le bec plus long que la téte, droit, renslé au bout; narines longitud. fendues; pieds longs, grêles, réunis en partie par une légère membrane; ailes médiocres, beaucoup moins longues que la queue, qui est étagée; 2° rémige la plus longue; taille de 35 centimètres.

1er Genre, Œdicnème.

2º Le bec droit, grêle, flexible, à pointe aplatie, plus large que le milieu; pieds médiocres, grêles; ailes médiocres, atteignant la queue, qui est assez courte et étagée; 1º rémige la plus longue; taille de 16 centimètres.

2° Genre, Sanderling.

3° Le bec long, droit, grêle, à demi-sillonné; pieds très-longs; le doigt externe réuni à sa base au médian; ongles petits et plats; ailes longues, dépassant la queue; 1" rémige la plus longue; taille de 50 centimètres.

3. Genre, Échasse.

4º Le bec long, droit, aplati surtout vers la pointe; pieds médiocres, les doigts réunis à la base par une membrane; ailes médiocres, aboutissant à la queue; 1ºº rémige la plus loneue: taille de 40 centimètres.

4. Genre, Huitrier.

5º Le bee plus court que la tête, droit, grêle, renflé audessus; pieds longs ou médiocres, le doigt externe réuni à sa base au médian; ailes moyennes, aboutissant presque à la queue, qui est moyenne; taille de 25 centimètres.

5. Genre, Pluvier.

# Genre Edicnème, Œdicnemus.

Espèce unique. — OEDICNÈME CRIARD, OEdicnemus Crepitans. (Tem.)

Vulgairement Courlis, Grand Courlis.

# Longueur 0<sup>en</sup> 40 à 43 cent.

Bec bleudre à la base, noir à la pointe; iris jaune; pieds bleudres; parties super d'un rousadre condré : espace entre l'oil et le bec, gong, ventre et cuisses d'un blane pur; couvertures du dessous de la queue rousses; rémiges noires: la 1<sup>ee</sup> a une tache blanche vers son milieu, et la 2<sup>ee</sup> une autre plus petite. Les jeunes ont les couleursmoins pures AC. Arrive en mai, part en septembre. Se tient le long du Doubs et de la Loue, dans les plaines graveleuses, qu'il parcourtsoir et matin en criant le mot courlis, qui s'entend de très-loin le soir. Pendant le jour, il se cache dans les hautes herbes. Se nourrit de vers qu'il cherche dans la vase, de petits mollusques, de graines, etc.

Niche sur les graviers du Doubs et de la Loue, sans prendre la peine de construire un nid. Les œufs, au nombre de 2, sont déposés à sec sur les graviers, avec lesquels ilse confondent par leur teinte roussatre, piquetée et mouchetée irrégulièrement de brun. Diam., 50 et 42 millimètres.

Les petits éclosent couverts de duvet, et sont longtemps avant de pouvoir voler; découverts, ils se blottissent entre deux pierres et se laissent facilement prendre à la main. Gibier très-médiocre.

# Genre Sanderling, Arenaria. (Bechst.)

Esp. uniq.—Sanderling Variable, Arenaria Calidris. (Mey. et Volf.)
Vulgairement Bécassine.

Longueur 0<sup>m</sup> 15 à 16 cent.

Bee noir, de la longueur de la tête; iris et pieds noirs; doigt médian un quart moins long que le tarse; les 2 rectiries médianes plus longues que la plus latérale, et celle-ci plus que les voisines; desous de l'aile d'un blanc pur. Plumoge d'hiere; parties supér. d'un cendré blanchâtre; face, gorge, devant du cou et parties infér. d'un blanc pur; pennes de la queue cendrées, obriées de blanc.

Plumage d'été: tête marquée de taches noires; cou, poitrine et haut des flancs d'un roux cendré; dos el scapulaires d'un roux foncé; peanes du milieu de la queue noires. Les jeunes, avant la mue, ont les parties supér, très-foncées, les infér. blanches, la nuque et les joues grises, variées de noir.

De passage, erratique, RR. A été observé sur les bords du Doubs et de la Loue en octobre.

Un individu de cette espèce, tué près de Bletterans en mars 1842, a été empaillé pour le Musée. Cet oiseau, peu farouche, vit comme les bécasseaux.

# Genre Échasse, Himantopus. (Bris.)

Espèce uniq. - ÉCHASSE A MANTEAU NOIR, Him, Melanopterus. (Mey.) Vulgairement Grand Bécassin.

Longueur 0<sup>st</sup> 34 à 40 cent.



Bec noir; iris cramoisi; pieds d'un rouge vermillon; une calotte noire ou brune; ailes et dos d'un noir à reflets verdâtres; cou, poitrine et parties infer. d'un blanc pur légèrement rosé sur la poitrine; dessous de l'aile noir; queue cendrée dessus et blanche dessous,

Les jeunes ont beaucoup de noir à la tête et à la nuque : le manteau et les ailes sont bruns et les pieds oranges.

De passage, errat., RR. A été rencontré 2 ou 3 fois au printemps sur les bords du Doubs et de la Loue; a été tué sur le lac de Châlin.

Fig. 52. Échasse à mantesu

dans la vase.

M. Rossignol possède un sujet tué en juin 1845, à la queue d'un étang où il cherchait des vermisseaux

### Genre Huitrier, Hæmatopus. (Linn.)

Espèce unique. - Huitrier Pie, Hæmatopus Ostralegus. (Linn.) Vulgairement Plurier.

Longueur 0<sup>m</sup> 42 cent.

Bec et cercle nu des yeux d'un orangé très-vif; iris cramoisi; pieds d'un rouge blafard; ailes et parties supér. noires; queue blanche dès la base et noire dans le reste de son étendue. Les jeunes ont les couleurs plus ternes, le bec et les yeux bruns, les pieds gris.

De passage, erratique, RR. S'observe quelquefois isolément sur les bords du Doubs et de la Loue, au printemps et en automne.

# Genre PLUVIER, Charadrius. (Linn.)

Ces gracieux oiseaux vivent par troupes nombreuses près des eaux douces ou salées; se nourrissent de vers, d'insectes, de mollusques; migrent généralement par volées considérables au temps des pluies d'automne et de printemps; leur mue est double et les sexes différent peu. La chair de tous les pluviers est délicate et d'une digestion facile.

1ºº Espèce.— PLUVIER DORÉ, Charadrius Plucialis. (Linn.) Longueur 0º 27 cent.

Plumoge d'hier: baguettes des rémiges blanches dans leur quart postér, le reste brun; quue harrée en travers de jaune et de blane, sur fond brun; sommet de la bête, parties supér. du corps, des ailes et de la queue, d'un noir de suie taché sur les bords des barbes d'un jaune doré; gorge et parties infér. blanches; fête, cou et poittine cendrés; fémiges noires.

Plumage d'été; parties supér. d'un noir profond avec des taches d'un jaune doré vif sur les bords des barbes; parties infér. d'un noir profond.

Les jeunes, avant la mue, ressemblent aux vieux en plumage d'hiver. Ils ont cependant les couleurs plus lernes.

AC. Arrive en bandes à l'automne; cet excellent gibier se tient dans les prairies humides, sur le bord des eaux et le long des étangs; séjourne si les froids ne sont pas très-rigoureux, autrement il émigre dans le Midi et repasse en avril.

2º Espèce.— PLUVIER GUIGNARD, Charadrius Morinellus. (Linn.) Long. 0<sup>m</sup> 32 cent. environ.

Bec noir; iris brun; pieds d'un cendré verdàtre; baguette de la ire rémige seule blanche, les autres brunes.

Plumage d'hiver: Parties supér. d'un cendré noirâtre, teint de verdâtre; poitrine et flancs d'un cendré roussâtre; ceinturon sur la poitrine et le milieu du ventre d'un blanc pur; queue lerminée de blanc.

Plumage d'été: Parties au-dessous de la poitrine et des flancs d'un roux vif dans le mâle et cendré chez la femelle.



AR. De passage irrégulier en septembre, particulièrement sur les lacs de la montagne, et en mars dans la plaine ; ne séjourne pas. 3º Esp.—Grand Pluvier a Collier, Charadrius Hiaticula, (Linn.)

Vulgairement Graveline. Long, 0<sup>th</sup> 16 cent.

Bec orangé, noir à la pointe : pieds orangés : un large collier d'un blanc pur sur la poitrine; parties super. d'un gris brun; parties infér. et gorge blanches; 2 bandes sur le front, l'une blanche, l'autre noire; un large plastron noir ou noirâtre à la poitrine; baguette des rémiges blanche vers la pointe; rectrice la plus externe entièrement blanche. La femelle a les couleurs moins pures. Les jeunes ont la partie supér. d'un cendré brun

De passage, R. Se tient au bord des eaux dans les prairies humides, les terres labourées, le long des étangs; très-farouche quand on l'approche à pied, il se laisse facilement tirer quand on est en bateau.

Arrive en avril, reste peu; repasse en août et reste jusqu'au mois de novembre. Certaines années, à l'automne, des volées nombreuses alimentent les marchés au gibier à Lons-le-Saunier.

4º Espèce. Petit Pluyier a Collier, Char. Minor. (Mey.et Wolf.) Vulgairement Graveline.

Longueur 0° 13 cent.

Bec tout noir, les jeunes l'ont jaunâtre à la base; pieds jaunes; un ceinturon ou collier noir sur la poitrine; parties supér, d'un brun cendré; parties infér, blanches; un bandeau noir sur le front et les joues; baguette de la 1re rémige blanche, les autres noires.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; elle s'en distingue par une plus petite taille et par le brun qui existe sur toutes les baguettes des rémiges, à part l'extér, qui est blanche.

CC. Arrive en mai, part en octobre; se tient sur les graviers du Doubs, de la Loue, ainsi qu'au bord de toutes les rivières graveleuses. Niche sur les graviers d'alluvion sans construire de nid. Pond, dans une petite cavité creusée entre les pierres, 4 ou 5 œufs pyriformes, qui se confondeut avec celles-ci par leur teinte roussitre et leurs piquetures brunes. Diam, 31 et 23 millim.

Les petits naissent couverts de duvet, et courent aussitôt après leur naissance. Cet oiseau, ainsi que l'oedicnème, ne couve guère ses œufs que le soir ou quand le temps est à la pluie; autrement il paralt charger le soleil de ce soin.

5" Espèce.—CPLUVIER A OLLIER INTERROMPU, Char. cantianus. (Lath.) Longueur 0"14 à 15 cent.

Bec, iris et pieds noirs; 2 grands espaces noirs ou brunâtres sur les côtés de la poitiène; front, larges sourcils et parties infér. d'un hane pur; tête et nuque d'un roux clair; parties supér. d'un gris roux; baguette de la rémige la plus extér. entièrement blanche, celle des autres seulement blanche vers la pointe; point de plastron. Les couleurs de la femelle sont moins vives.

RR. De passage très-irrégulier sur les étangs de la montagne, à l'automne et quelquefois en hiver.

Une volée assez nombreuse a traversé la Bresse en 1854, laissant quelques-uns de ses membres sous les coups des chasseurs.

# 4º FAMILLE DES ÉCHASSIERS.— VANELLÉS.

4° Bec court, grèle, droit, renflé à la pointe ; narines latérales ; pieds grèles; ailes grandes, pointues; 1° ou 4 ° Genre, 4° et 5° rémiges les plus longues; taille de 2° 3° 31 cent.

2° Bec médiocre, fort, conique, fléchi en haut, à pointe tronquée; narines basales, à demi fermées ; pieds publication de la base; ailes assez fortes; (
Touans-

1re rémige la plus longue ; taille de 20 cent.

PIERRE.

#### Genre Vanneau. Vanellus.

Ces échassiers passent leur été dans le Nord, sur les plages humides et inondées; ils visitent régulièrement le Jura au printemps et à l'automme, 'ordinairement par grandes troupes. Leur mue est double, et les mâles différent peu des femelles. Leur nourriture consiste en insectes, limaçons et mollusques; ils recherchent les vers en frappant la terre du pied pour les faire sortir, et les enlèvent d'un coup de bec; puis ils vont se laver les pattes et le bec dans le ruisseau voisin.

1<sup>re</sup> Espèce. — Vanneau Pluvier, Vanellus Helreticus. (Vieil.) Vulgairement Pluvier suisse.

Longueur 0<sup>m</sup>28 à 29 cent.

Bee noir; iris noirâtre; pieds d'un noir cendré; pas de huppe; toutes les pennes de la queue marquées de bandes transversales noirâtres. Plunage d'hirer; front, gorge, milieu du ventre, cuisses, abdomen et couvertures supér, de la queuer, d'un blanc pur; parties supér, d'un brun noirâtre varie ou taché de jaune verdâtre.

Plumage d'été: gorge, côtés, devant du cou, milieu de la poitrine, ventre et abdomen, d'un noir profond; parties supér. d une teinte noire. Les jeunes on1 à peu près le plumage d'hiver des adulles.

il est souvent mêlé aux pluviers dorés, avec lesquels on le confond facilement, parce qu'il en a le port, la figure et les habitudes, De passage, R. Arrive en novembre, disparaît pendant les froids;

reparaît à la fin de mars et séjourne jusqu'en avril. Se tient le long des eaux, à l'automne sur la montagne, et en plaine au printemps.

2º Espèce. — Vanneau Huppé. Vanellus cristatus. (Mey et Temm.)

Vulgairement Vanniau.

Long. 0<sup>m</sup> 34 cent.

Bee noithre; iris hrun; pieds rougaltres; plumes de la tête longues, eflilées, noires, formant luppe; parties supér, d'un vert à reflets de pourpre; parties infér, blanches, rectirée la plus latérale emièrement blanche, les autres blanches dans plus de leur moité, le reste noir. Été; gorge et devant du cou d'un beau noir à reflets, et toutes les teintes plus brillantes. Les jeune différent peu des dautes en plumage d'hiver.

De passage, CC. Arrive fin septembre par grandes handes, repart en povembre, nous revient au mois d'avril et disparait vers le Nord en mai; se tient dans les prairies humides, les terres labourées; frappe la terre de ses pieds pour en faire sortir les vers, qu'il saisir



Fig. 55 et 56. Vanneau huppé, mile et femelle.

avec beaucoup d'adresse et dont il fait sa principale nourriture. Trèssurage lorsqu'on l'approche à pied, il se laises aborder saus auune défiance en bateau. Plusieurs fois dans le jour, le matin, à midi et le soir, il quitte les terres pour venir boire et se laver le bec et les pieds; ce qu'il exécute en jetant des cris très-bruyants, semblables aux miaulements prolougés d'in chat. Les volées sont souvent attaquées par les faucous et les éperviers, qui cherchent à séparer un individu de la bande pour s'en emparer. Le vanneau poursair's élève en tournant et monte quelquefois à perte de vue, évitant autant que possible de se laisser dominer dans son ascension par l'oiseau de proie. Il échappe par cette manoeurre à son ennemi; mais, vaincu par la fatigue, il retombe avec rapidité pour se réfugier dans un buisson où il se laisse prendre à la main.

Quelques individus nichent près des lacs de nos montagnes, au milieu des joncs. Pondent, 3 à 5 œufs olivâtres, marqués de taches brunes plus nombreuses vers le gros bout. Diam., 48 et 33 millim.

On pourrait utilement placer ce vanneau dans un jardin pour la destruction des vers et des limaces.

## Genre Tourne-Pierre, Strepsilas.

Esp. uniq. - Tourne-Pierre vulgaire, Strepsilas interpes. (Bona.) Vulgairement Bécassin.

Longueur 0<sup>m</sup>22 cent. environ.

Gorge, croupion et dessous de l'aile d'un blanc pur; queue blanche à son origine et à son extrémité, le reste noir ou brun; doigt médian de la tongueur du tarse.

De passage, erratique, RR. Les 2 individus que possède M. Rossignol ont été tués en juin 1840, sur les graviers du Doubs.

### CINQUIÈME FAMILLE DES ÉCHASSIERS. - ARDÉACÉS.

A. Pouce s'articulant sur le tarse.

4º Bec plus long que la 'tête, droit, comprimé; pieds longs, forts ; doigts antér. grands, les 2 extér. réunis à la (1er Genre, base : ailes médiocres, arrivant presque à l'extrémité de la GRUE. queue; 3º rémige la plus longue; taille de 1º 25 cent.

B. Pouce s'articulant au niveau des autres doiats.

2º Bec long, droit, fort, non sillonné, aigu, tranchant; narines percées sur l'arête, près de la base; pieds longs; [ 2º Genre, doigts longs, palmes à la base; ailes médiocres; 4º et 5º (CIGOGNE. rémiges les plus longues; taille de 0 95 à 4 05 cent.

3º Bec long, fort, droit, comprimé, tranchant, aigu, très-fendu; yeux entourés d'une peau nue qui s'étend jusqu'au bec; pieds longs; doigts longs, les 2 extér. réunis à la base; ailes assez longues, aboutissant vers l'extrémité de la queue; 2º et 3º rémiges les plus longues; taille de 30 à 90 cent.

3º Genre, HERON.

4º Bec gros, fort, plus long que la tête; mandibule

supér. fléchie, surtout vers la pointe, qui est échancrée; pieds médiocres; tarse plus long que le doigt du milieu; les 2 externes réunis à la base; ailes assez longues; taille de 0m 55 cent.

# Genre GRUE, Grus. (Pallas.)

Espèce unique.— GRUE CENDRÉE, Grus cinerea. (Mey et Wolf.) Long. 1 25 cent. environ.



Fig. 57, Grue cendrée.

Bec et pieds noirs; iris d'un rouge brun: parties supér. cendrées; sommet de la tête nu et rouge chez l'adulte; gorge noire. Les jeunes n'ont pas la nudité rouge du sommet de la tête.

R. De passage presque régulier en octobre et en mars dans le bas, mais surtout dans le haut Jura, où elle a été tuée plusieurs fois.

Le passage de cet excellent gibier s'effectue ordinairement pendant la nuit et en suivant la ligne du 4" plateau. Souvent il se pose sur les bords des caux entourées de bois. Pendant la station, une sentinelle placée sur une

éminence avertit la troupe du danger, par un cri perçant; en bateau, il se laisse approcher sans crainte. Les volées se forment en triangle dont le sommet en avant est occupé par un chef qui de temps en temps fait entendre sa voix sonore, à laquelle toute la troupe répond pour indiquer que chacun garde son poste.

# Genre Cigogne, Ciconia. (Briss.)

Les cigognes habitent en été les plaines marécageuses du Nord, et nichent jusque dans l'intérieur des villes, sur les tours et les cheminées; leur nourriture consiste en petits mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens et insectes. La cigogne est un oiseau privilégié qu'on s'abstient de poursuivre et d'inquiéter, et dont on provoque même l'installation sur les maisons, en lui fournissant des aires où il peut nicher.

On ne peut pas plus expliquer ce privilége pour un oiseau dont les services sont plus que douteux, que l'acharnement avec lequel of de truit les hiboux, par exemple, dont l'utilité est incontestable. Leur mue, qui a lieu en automne, est simple et les sexes différent peu. Les cigognes passent par bandes sur nos hauts sommets, à leur migration d'automne; au printemps, elles remontent vers le Nord en passant par les plaines de la Bresse, où il est rare qu'on puisse les atteindre.

4<sup>re</sup> Espèce. — Cigogne Blanche, Ciconia alba. (Briss.) Longueur 4<sup>re</sup> 15 à 4<sup>re</sup> 20.

Bec et pieds rouges; iris brun, plumage d'un blane pur; ailes noires. Les jeunes ont le bee et les pieds d'un noir rougeâtre et les ailes brunes.

CC. Cette espèce passe régulièrement par bandes nombreuses, au commencement de septembre ou vers la fin d'août, sur nos plateaux jurassiques; elle s'y arrête presque toujours quelque temps, près des lacs entourés de bois. En mars, elle remonte du Midi vers le Nord pour estiver et se reproduire; le passage de cette époque est souvent suit de quelques jours d'arrêt dans la plaine. Se tient dans les prairies húmides, les terres labourées, cherchant des insectes, péchant des grenouilles. Elle a l'habitude, avant d'avaler sa proie, de la laver avec soin et de la jeter en l'air pour la recevoir ensuite dans son large bec;] elle avale les grenouilles toutes vivantes, sans les dépecer. Lorsqu'elle est surprise, on l'entend produire un bruit sec, occasionné par le claquement de ses mandibules. Couche sous bois et perchée sur les grands arbres.

2º Espèce. — CIGOGNE NOIRE, Ciconia nigra. (Bechst.) Long. 4º environ.

Bee, peau nue des yeux et de la gorge d'un rouge cramoisi : pieds d'un rouge foncé ; parties supér, noires : parties infér, de la poirtine et ventre d'un blanc pur. Les jeunes ont le bee et les pieds d'un vert olivitare, la tête et le cou brun blanchâtre.

R. De passage comme la précédente, mais beaucoup plus rare.

Se pose particulièrement près des lacs de la haute montagne: Châlin, les Rousses, llay, Bonlien, etc. Très-farouche. Vit de poissons et de grenouilles.

### Genre HERON, Ardea. (Linn.)

Les hérons fréquentent les bords des eaux et se nourrissent de baraciens, de mollusques et surtont de poissons, qu'ils guettent avec une grande patience; le poisson, saisi en travers, n'est pas jeté en l'air comme celui qui est pris par la cigogne, mais retourné prestenent sans quittre le bec, et avale la tête la première. Si les grenouilles sont abondantes, loin de les avaler, les hérons se contentent de leur ouvrr le ventre et d'en manager le foie seulement. La mue a lieu une fois'par an, et les sexes different peu de role production.

Parmi les nombreuses espèces de hérons qui fréquentent le Jura, une seule y est sédentaire; les autres n'y font que passer, à l'automne et au printemps. Les passages s'effectuent surtout dans les plaines de la Bresse, et le séjour est assez long au printemps pour permettre à plusieurs espèces d'y nicher.

1<sup>re</sup> Espèce.—Héron Cendré, Ardea cinerea. (Linn. et Gmel.)
Vulgairement le grand Héron

Long. 4m et quelques cent.

Bec d'un jaune foncé cher l'adulte, noir chez le jeune; piets bruns ; le doigt du millien, y compris Tongle, qui est beaucoup plus court pue le tarse, d'ur conçe vit vers en la la partie emplamée; plumage d'un cendré bleukire; plumes effiées, noires sur le derrière de la let, et toutes blanches sur le devant de our; parties infré d'un blanc pur; éolts de la poitrine et flancs d'un noir profond. Les jeunes n'ont pas de plumes effiées sur la nuque et vers le cou.

En partie sédentaire, CC. Arrive en août; quelques individus hivernent le long du Doubs et de la Loue. Il nous revient en avril, et la plupart des individus quittent notre Jura pendant l'êté pour nicher dans le Nord; quelques couples nichent prés des lacs de la montagne. Les hérons frequentent le bord des caux, des ruisseaux, les prairies marécageuses; préférent surtont les queues d'étangs boisés, où ils

pèchent les alevius, les grenouilles. Très-défiauts et farouches, ils se laissent pourtant approcher en bateau. Quelquefois on les rencontre en petites bandes, mais en général ils vivent solément. On les voit des heures entières posés dans l'eau jusqu'aux genoux, épier leur proie, qu'ils saississent en dardant rapidement leur long bec: rarement ils la manouent.

Comme les cigognes, ils vont passer la nuit dans les bois, où ils se perchent sur les grands arbres.

Nichent sur les arbres voisins des eaux. Pondent 3 ou 4 œufs bleu pâle. Diam., 62 et 43 millim.

2º Espèce.— Héron Pourpré, Ardea purpurea. (Linn.) Long. 0º 80 cent. environ.

Plumage d'un roux clair ou cendré roussàtre; tarse de la longueur du doigt médian, y compris l'ongle; plumes effilées, pendantes, verditares à la muque et d'un roux blanchètre au cou; flancs et poirtine d'un pourpré éclatant; rudité des yeux d'un beau jaune. Les jeunes ont les plumes effilées plus courtes.

AC. Arrive au printemps, fréquente les mêmes lieux que le précédent, mais surtout les marais boisés, et se perche le jour. Lorsqu'il est surpris cherchant sa proie, il se pose sur un arbre du voisinage et se laisse facilement approcher.

Se nourrit comme le précédent, et disparalt en mai pour estiver et nicher dans le Nord. Quelques individus restent chez nous pendant l'été et y nichent dans les roseaux du Doubs, mais surtout près des marais boisés de la montagne. A l'automne, de grandes bandes passent sur nos plateaux. Pond 2 et 4 œufs d'un cendré verdâtre. Diam., 50 et 38 millim.

3° Espèce. — Héron Aigrette, Ardea alba. (Linn.) Long. 4°02 à 4°10 cent.

Plumage entièrement blanc; doigt médian, y compris l'ongle, à peu près du tiers de la longueur du tarse; plumes effilées du dos, chez les adultes, très-l-ngues en été, à tige raide et très-forte. (Degland.)

De passage, erratique, RR. De 2 sujets, vus en décembre 1855 sur les bords du Doubs, un fut tué et empaillé par M. Rossignol.

4° Espèce. — Héron Garzette, Ardea Garzetta. (Linn.) Long, 0 55 cent, environ.

Her noir, iris janne, tour des yeux verdâtre; partie infér, du tarse d'un jaune verdatre; plumage d'un blanc pur; plumes blanches, effilées et pendantes à la nuque et au con. Les jeunes n'ont pas de plumes pendantes; ils ont le bec, la pean des veux l'iris et les pieds noirs.

De passage, accid., RR. Observé le long du Doubs et de l'Ain. Se nourrit de poissons ; peu farouche. A été tué deux fois à l'autonine sur les étangs de la montagne.

5° Espèce. — Héron Crabier, Ardea Comata, (Pall.) Long. 0<sup>m</sup> 42 cent, environ.

fris jaune; pieds jaune verdâtre; con, haut du dos brun roussâtre; 5 à 10 plumes blanches partant de l'occiput et pendant à l'arrière du cou chez les adultes : parties infér. d'un blanc pur; doigt médian plus long que le tarse. Les jeunes n'ont pas de plumes pendantes; leur plumage est plus ou moins clair, taché de brun.

De passage, accid., R. Se voit en hiver, à l'automne et au printemps, le long des rivières boisées, (Doubs, Loue.) Se perche sur les saules et se laisse approcher sans crainte. (Rossignol.)

6º Espèce. HÉRON GRAND-BUTOR, Ardea stellaris. (Linn.) Long. 0<sup>m</sup>65 cent. environ.



Fig. 58, Butor.

Iris jaune; doigt médiau, y compris l'ongle, plus long que le tarse; moustaches et haut de la tête noirs; plumage d'un ronx jaunâtre zigzagué de brun sur le cou; mandibule supér. brune, à bords iaunàtres: l'infér.. le tour des veux et les pieds d'un jaune verdâtre; derrière du cou sans plumes, couvert de duvet. Les jeunes ont les couleurs plus ternes.

De passage, C. Arrive en avril, part en novembre. Fréquente les bois aquatiques, où il se perche. Vit de grenouilles principalement et de petits poissons. Surpris par les chiens, it se renverse sur le dos, se défend énergiquement avec ses griffes

et son long bec pointu, au moyen duquel il cherche à leur crever les yeux; étant blessé, il est même dangereux pour le chasseur qui le

saisirait saus précaution. Sa chair huileuse, d'un goût de marais, n'est pas mangeable. Le soir, il fait entendre un cri rauque très-fort, ressemblant au beuglement d'un taureau. Niche dans les roseaux. Pond 4 ou 5 œufs d'un verdâtre clair. Diam., 50 et 35 millilim.

7° Espèce. — Hénon Blongios, Ardea minuta. (Linn.) Vulgairement Petit Butor.

Long. 0<sup>th</sup> 35 à 36 cent. environ.

Bec jaune, noir à la pointe; derrière du cou nu, couvert de poils; tour des yeux et iris jaunes; pieds d'un jaune verdâtre; doigt médian de la longueur du tarse; parties supér. noires, à reflets verdâtres; parties inlér d'un jaune rouvsâtre; rémiges noires. Jeunes: parties supér. d'un brun roux; bec brun et pieds verts.

CC. Arrive à la fin d'avril, se tient dans les oseraies des rivières, les joncs des étangs. Niche sur les saules, dans les touffes d'oseraies. Son nid est grossièrement composé de quelques buchettes et de fragments de roseaux entrecroisés et disposés en claire-voie. Les œufs sont d'un blanc pur, au nombre de 5 a 7. Le mâle et la femelle partagent les soins de l'incubation. Quelques-uns sont si peu farouches qu'on peut les prendre à la main sur leur nid. Les petits naissent couverts d'un duvet junatire.

Comme le grand butor, il se défend énergiquement avec son bec acéré, et cherche surtout à crever les yeux de l'imprudent qui le saisit sans précaution.

Presque tous les ornithologistes ont écrit que le mâle et la femelle.

adultes, se ressemblaient exactement. « Je puis affirmer, m'ècrit M. Rossignol, que depuis une quinzaine d'années je me suis attaché à vérifier cette assertion, et que, sur plus de 450 sujets que j'ai tués au printemps ou pris sur le nid, je n'ai encore pu rencontrer une femelle à dos noir. Tous les sujets ont été ouverts pour en constater le sexe. »

Le blongios nous quitte dans la 4" quinzaine de septembre; quelques jeunes sujets seulement, très-reconnaissables à leur plumage jaunâtre, restent dans les queues des étangs.

### Genre Bihoreau, Nycticorax. (Cuv.)

Esp. uniq.—Bihoreau a Manteau noir, Nycticorax Ardeola. (Tem.)

Vulgairement Corbon de mer.

Long. 0m 52 à 55 cent.



Fig. 59 et 60. Bihoreau a manicau noir.

Bec noir, jaunâtre à la base; iris rouge; pieds d'un jaune verdåtre; 3 à 5 plumes subulées sur l'occiput, descendant jusqu'au dos; tête, dos et scapulaires d'un noir à reflets verdàtres; parties infér. d'un blanc pur chez les adultes et d'un blanc grisatre chez les jeunes; ailes et queue d'un cendré pur. Les jeunes n'ont nas de plumes effilées.

De passage, R. Arrive fin avril, stationne près d'un mois, et continue vers le Nord sa migration; quelques sujets restent et nichent près des étangs du haut Jura. Fréquente nos rivières boisées, et n'est pas farouche; se perche comme le héron butor. Le passage d'automne a lieu en septembre et le départ quelques jours après.

Pond 4 ou 5 œufs d'un verdâtre clair.

### SIXIÈME FAMILLE DES ÉCHASSIERS. - PHÉNICOPTÉRÉS.

1° Bee long, grêle, pointu, élastique, fortement recourbé en haut; pieds longs, grêles; ailes assez longues, acuminées, alteignant la queue, qui est fourchue; 1° rémige la plus longue; taille de 0° 40 cent. 2º Hec long, très-aplati, en forme de spatule vers la pointe; mandibule supér. cannelée sur les bords; face en partie mue; pieds longs, forts; ailes médiocres, atteignant presque la queue; 2º rémige la plus longue; taille de 0º 75 cent.

2° Genre, Spatule.

## Genre Avocette, Recurvirostra. (Temm.)

Espèce unique. — Avocette a Nuque noire, Recur. Avocetta. (Linn.)
Vulgairement Bécassin.

Long. 0<sup>th</sup> 47 cent.

Bee noir; iris d'un brun tougeâtre; pieds d'un cendré bleuâtre; nuque, haut du cou et ailes noirs; le reste du plumage d'un blanc pur. Les jeunes ont du roux et du noir.

De passage, accid., RR. « Je possède un individu tué sur les bords du Doubs, aux environs d'Orchamps, dans le mois de juin; de le dois à l'extrême obligeance de M. Oudet, avocat à Besançon; 2 autres ont été tués aux environs de Poligny; j'en ai vu un bel échantillon chez M. Faivre, à St-Lamain. » (Rossignol.)

Un autre individu a été tué au Moulin-Rouge, près de Dole, et empaillé par M. Dode.

# Genre Spatule, Platalea.

Espèce unique.— Spatule Blanche, Platalea leucorodia. (Linn.) Long. 0°70 à 72 cent.

Iris rouge; pieds noirs; tout le plumage blane; plastron jaune, roussaire sur la poitrine; une huppe pendante très-touffue, très-longue, à plumes déliées sur l'occiput; gorge et tour des yeux nus.

RR, accid. A été tuée une fois sur les bords du Doubs en septembre. (Dode.) On en cite une autre capture faite près du lac de Châtin en octobre.

#### 7º FAMILLE DES ÉCHASSIERS. - SCOLOPACIDÉS.

Le facies général et les mœurs des membres de cette famille offrent

245

une analogie frappante; leur bee long, mais faible, ne peut servir qu'à fouiller la vase ou les berges molles des cours d'eau qu'ils fréquentent pour chercher leur nourriture, limitée aux vers et insectes à peau molle.

Presque tous passent leur été sur les plages inondées du Nord, et leur hiver dans les climats méridiouxs. Le double passage s'effectue chez nous dans la plaine, comme dans la montagne; quelques espèces stationnent au printemps sur le Jura, pour y nicher.

#### Tableau des Échassiers Scolopacidés.

## A. Bec long, gréle et arqué :

4º Bec large et carré à la base; pointe obtuse, arrondie; mandibule supér, profondément sillonnée; face nue; pieds gréles; doigts longs, le postér, posant à terre, les antér, réunis jusqu'à la 4º articulation; ailes médiocres, aboutissant presque au bout de la queue; 2º et 3º rémiges les plus longues; taille de 0º 60 cent.

1" Genre, IBIS.

2º Bec comprimé, à pointe obtuse; mandibule supér. dépassant l'infér., cannelée jusqu'aux 3/3 de sa longueur; face emplumée; piede gréles; doigte longs, le postér. articulé sur le tarse, les antér. réunis jusqu'à la l'a articulation; ailes assez longues; 31º rénige la plus longue; taillé de 40 à 02 centimètres.

2º Genre, Courlis.

## B. Bec long, mou, flexible, sillonné et retroussé:

3º Bec long, grêle, droit, solide à la pointe, qui est aiguë; pieds grêles; doigts antér. assez longs; ailes assez longues, aboutissant vers le bout de la queue; 1º rémige la plus longue; taille de 45 à 34 cent.

3° Genre, Chevalier.

4º Bec très-long, arqué vers le haut, déprimé et aplati vers la pointe, les deux narines percées de part en part dans le sillon; pieds très-longs; doigts antér. longs; ailes assez longues, aboutissant à la queue; 1º 1 émige la plus longue; taille de 33 à 44 cent.

4º Genr :

5º Bec long, droit, comprimé; mandibule supér, renflée, dépassant l'infér.; pieds médiocres, grêles; doigts antér. libres, grands, le postér. court, articulé au tarse; ailes médiocres; queue courte; taille de 20 à 34 centimetres.

5. Genre. BECASSE.

C. Bec médiocre, droit, mou, flexible, sillonné :

to Bec aussi ou un peu plus long que la tête, un peu fléchi à la pointe; pieds grêles; doigts antér, grands; ailes assez longues, aboutissant vers le bout de la queue : 1re rémige la plus longue; taille de 12 à 21 cent.

6º Genre, BÉCASSEAU.

7. Genre .

7º Bec médiocre, un peu renflé à la pointe; pieds grèles; doigts antér. grands, les 2 extér. réunis jusqu'à la 1re articulation; ailes assez longues; 1re rémige la COMBATTANT. plus longue; taille de 0<sup>ss</sup> 28 cent.

Genre IBIS, Ibis. (Lacép.)

Esp. uniq .- Ibis Falcinelle, Ibis falcinellus (Vieil.); Ibis sacra (Tem.) Vulgairement Courlis.

Long. 0m 62 cent. environ.

lris brun; pieds d'un brun verdâtre; parties infér., tête, cou et poitrine marron; parties supér, d'un vert noirâtre, à reflets bronzés chez les adultes. Les jeunes ont des lignes de brun noirâtre, bordées de blanchâtre,

De passage, accid., RR. « Je n'en ai encore trouvé que 2 depuis 25 ans; ils ont été tués au mois de juin sur les bords du Doubs, à la limite de Saône-et-Loire et du Jura. > (Rossignol.)

A été tué une fois à Chaussin et empaillé pour le Musée. (Piard.)

## Genre Courlis, Numenius, (Briss.)

Les courlis aiment les lieux arides et sablonneux, voisins des eaux; les bords du Doubs, de la Loue et les étangs de la Bresse, leur offrant ces conditions, sont surtout fréquentés par ces migrateurs lors de leur double passage. Leur mue est simple et les sexes ne différent pas à l'extérieur; ils nichent vers le Nord.

1re Espèce. — Courlis Cendré, Numenius arquatus. (Vieil.)

Long. 0<sup>m</sup>60 cent. environ.

Iris brun; pieds d'un cendré foncé; tout le plumage cendré clair; cou et poitrine tachés de brunâtre et de roussâtre; ventre blanc, longitadinalement taché de roussâtre; odos et scapulaires noirs, bordes de roux; dessous de l'aile blanc, à taches brunes; queue barrée alternativement de brun et de cendré. Les femelles ont les tentes plus cendrées. Les jeunes ont le bec plus court.

De passage, CC. Arrive en octobre, repasse en avril; quelques ininividas hivernent près du Doubs et de la Loue. Se tient au bord des eaux, dans les prairies marécageuses; il fait entendre, quand il vole, son cri: Courli. Il nous arrive par petites bandes de 8 à 10, et souvent isolèment. Il vit d'insectes, de vers, dont il s'empare en fouillant dans la vae: sa chair est assez bonne à manger.

2º Espèce. — Courlis Corlieu, Numenius Phæopus. (Lath.)

Long. 0=43 cent. environ.

Iris pran; tout le plumage d'un cendré clair; une bande d'un blanc jaunâire sur la tête; plames du dos d'un brun foncé; cou et polirine marqués de taches linéaires brunes et en zigrag sur les flancs; parlies infér. blanches; dessous de l'âile blanc, bard de brun. Les jeunes de l'année ont le bec cont, et différent peu des adulles.

De passage, RR. Arrive et part à la même époque que le précédent, dont îl a les mœurs.

3° Espèce. — Courlis a Bec grèle, Numenius tenuirostris. (Vieil.) Long. 0° 43 cent.

Parties supér, d'un cendré roussatre avec nne tache brune longitudinale sur chaque plume; gorge et poirrine blanches, à stries et à taches longitudinales noires; parries în-fér, d'un blane pur; fémiges brunes avec une tache blanche à l'extrémité de la queue, qui est rayée alternativement de bandes blanches et noires; dessous de l'aile d'un blane pur.

M. de Verneuil dit avoir tué cet oiseau méridional dans les prairies qui bordent la Saône. Dans les restes d'une collection formée à Dole, j'ai reconnu un individu de cette espèce parfaitement adulte, avec l'habitat Jura sur l'étiquette; j'ignore où il a été tué et à quelle époque!

# Genre Chevalier, Totanus. (Bechst.)

Le corps svelte et léger, monté sur de grandes jambes qui permet-

tent une course rapide, a valu à ces coureurs le nom de chevaliers. Ils vivent sur les bords des eaux, sur les grèves, dans les prairies qui les avoisinent, où ils trouvent en abondance les vers, les insectes et les limaçons, dont se compose leur nourriture. La mue double amène peu de différence entre la robe d'hiver et la robe d'été; cette dernière a les nuances plus pures. Les sexes différent peu de couleur; les femelles sont un peu plus grandes que les mâles; les jeunes ressemblent aux adultes en plumage d'hiver.

Ils voyagent en troupes nombreuses, et passent l'été et l'automne fort avant dans le Nord; l'hiver et une bonne partie du printemps, ils stationnent sur nos plaines humides de la Bresse, où on les voit par bandes nombreuses. Deux espèces nichent chez nous.

1<sup>re</sup> Espèce. — Chevalier Aboyeur, Totanus Glottis. (Tem.) Long. 0<sup>m</sup> 34 cent. environ.

Bec d'un brun cendré, épais, tris-comprine à sa base, plus baut que large, queue rayée alternativement en traves de blanc et de brun; desons de l'aile blanc, avec des taches amudàires brunes. Hirer: gorge, milicu de la poirtine, veutre, milieu du dos et parties infér. d'un blanc pur; lête, jones, côtés, devand du cour et de la poirtine rayés longitudianlement de brun endré et de blanc. Etér touste les parties qui étaient brunes l'liver deviennent noires. Couvertures du dessous des ailes rayées; pieds d'un vers juandire.

De passage, AR. Arrive en avril ou fin mars; frèquente par petites bandes les mêmes lieux que la barge, mais surtout les grèves caillouteuses du Doubs et de la Loue. Quelques-uns nichent, les autres restent peu. Ceux qui ont niché repartent en novembre.

Niche sur les gravières, dans les marais, toujours à proximité d'un cours d'eau. Pond 4 ou 5 œufs roux foncé, piquetés de brun. Diant., 52 et 34 millim. Le cri de ce gibier médiocre, piou, piou, piou, piou, pesemble assez à l'aboiement d'un jeune chien.

2º Espèce. — Chevalier Arlequin, Totanus fuscus. (Mey. et Wolf.) Long. 0<sup>m</sup> 31 à 32 cent.

Bec noir, allongé; pieds rouges; sus-caudales el rectrices rayées en travers de blanc et de noiràtre. Plumage d'Airer: baut de la léle, nuque et parties supér, gris cendré; un trait blanc sur la gorge, la poitrine, l'abdomen et le croupion; queue rayée de brun et de blanc. Plumage d'été: parties supér, noiràtres; une petite tache blanche sur chaque plume; queue et abdomen rayés de brun et de blanc; pennes de la queue noirâtres. Les jeunes ressemblent à peu de chose près aux adultes en plumage d'hiver.

De passage, AR. Arrive et repart comme le précédent. Se platipluid dans les marais que sur les gravières; on le rencontre au bord des étangs, par petites troupes ou isolément. Cet oiseau s'avance dans l'eau jusqu'au ventre pour y prendre ses ébats, il ressemble alors à un nalmiréde.

3° Espèce.— Chevalier Stagnatile, Totanus Stagnatilis. (Bechst.) Long. 0<sup>m</sup> 24 cent.

Ber trè-falbe, long ; iris brun; queue blanche; barbes extér. des pennes latérias marquées de 2 bardes longiminales en irgaz, de codeur brune, les 4 médianes rayées de noir en travers. Croupion, sus-caudales et desous de l'alle blanc pur; pieds rébes-longs, verdites, dadues d'hiere; parties supér, condrés; chaupe plume bordée de blanchtare; parties infér et dos d'un blanc pur; côtés du cou et de la poi-trie blanca seve de staches brunes. Et è laux de la tête et cou blancs; parties diregir is oussitre varié de taches brunes; gorge, politrite, abdonne et dos d'un blanc.

Jen La fezullé différe pui; es enches du cou et de la pointire, solonne no mobreuses-

RR. Passe en mars et avril, ne séjourne pas. Les jeunes se voient quelquefois en octobre et novembre, à la suite des crues du Doubs et de la Loue. Se tient au bord des eaux, dans les prairies marécageuses.

4\* Espèce. — Chevalier Gambette, Tolanus calidris. (Bechst.) Long. 0\*\*29 cent. environ.

Bec rouge à la base, noir à la pointe; iris brun; pieds rougsdres; sus-caudlase et certicies rayées en travers de blanc et de brun Adulter: Plumage d'étiere; parties supér, d'un cendré foncé; gorge, jouse, devant du cou et poirime blanchiters; abdonnen et ceuplos blanc; le 2 radialisen salvaés de blanches depais la moitif de 2 mandibules rouge; pennes secondaires des alies blanches depais la moitif de le manquer; desous de l'alle blanc, narque de qedques taches brunes. Eur; parties for partie de la tête, porge, con et parties inféri. blancs, achés de beun noir; crouppius blanc; bec et pield d'un rouge vermillon.

De passage, C. Arrivée, station et habitudes des précédents; c'est un bon gibier, qui n'est pas farouche.

5° Espèce. — CHEVALIER SYLVAIN, Totanus Glareola. (Tem.) Long. 0° 16 à 17 cent.

Hec noir, verdâtre à la base; pieds verdâtres; un cercle bleu autour de l'œil; queue

rayée alternativement de bran et de blanc, avec les barbes internes des 3 pennes les blanc per just latérales entiérement blanches; sus-caudales d'un blanc pur; dessous de l'alteblanc. Hiver: tête, dos et altes d'un bran foncé; noque, joues, derant du cou, poi-trine et flance d'un blanc sale ondé et rayé irrégulièrement de bran; sourcils, gorge, milleu du ventre, couvertures de la queue d'un blanc pur. Hét. è les couleurs sont plus pures et les taches du cou et de la poirine sont moins nombreuses. Les jeunes ont les parties supér, barsemées de taches rousses; be et picés jaunties.

De passage, CC. Arrive à la fin de mars, dans tous les marais boisès; se tient en petites troupes et semble difficile à approcher, surtout à pieds. Il vit comme les précèdents; sa chair est bonne à manger. Ne niche pas, ne séjourne que quelques jours. Les jeunes passent en août et sont assez communs le long des étangs. Son cri s'exprime par la vyllabe pi pi pi, pi pi pi pi.

6° Espèce.—CHEVALIER CUL-BLANC, Totanus ochropus. (Temm.)
Vulgairement Graveline, Gravière.

Long. 0m 21 à 22 cent.

Bec noirlare; iris noir; pieds vers; sus-candales et base de toutes les candales hanches jusqu'un tiers baad de leur longueur; les retrieres ladrates portant une on 2 taches brunes vers le bout, et les médianes des bandes transversales noirâtres sur leurs iters postérieur; dessous de l'aile brun, lincôle transversalement de blanc. Adoit es: Hiter: front, nommet de la tiet et parties supré. d'un brun olivièure; gorge et parties infér. blanches. Pendant l'été, le plumage est plus vif et les parties supér, sont à reflets verdires. Les jeueurs resembleut aux adutes ce plumage d'hite.

En partie séd., CC. Dans les hivers doux, un grand nombre d'individus n'émigrent pas. Difficile à approcher, il part en rasant la surface de l'eau et en poussant son cri: puit, pu pu puit, puit.

Niche au milieu des marais, dans les herbes, sur un lieu sec. Pond 3 ou 4 œufs gris, piquetés de brun et tachetés de noir. Diam., 39 et 29 millim

7° Espèce.— Chevalier Guignette, Totanus hypoleucos. (Degl.) Vulgairement Brank-queue.

Long. 0<sup>m</sup> 18 à 19 cent.

Bec cendré; iris brun; pieds d'un cendré verdâtre; parties supér. d'un brun olivâtre, à reflets; parties infér. d'un blanc pur; ailes et dos zigragués de noirâtre; une raie noirâtre le long des baguettes; dessous de l'aile blanc, sans taches. Les jeunes ont plus de blanc aux sourcils et au cou, lcurs parties supér. sont plus foncées.

De passage, CC. Arrive en avril et vit toujours isolément; niche

sur les cailloux à proximité des eaux, quelquefois dans les herbes. Pond 3 ou 4 œufs jaunâtres, piquetés de cendré ou de brun.

Les jeunes sont très-communs en automne sur les bords du Doubs, le long des étangs, etc. C'est un excellent gibier.

## Genre Barge, Limosa. (Briss.)

Les barges ont un facies et des habitudes semblables à ceux des chevaliers, mais elles descendent vers le Midi pour hiverner; leur mue double change les couleurs de leur robe, qui est plus claire en hiver; elles fréquentent le Jura au double passage.

1<sup>re</sup> Espèce. — Barge commune, Limosa melanura. (Temm.) Vulgairement Bécassin.

Long. 0<sup>m</sup> 41 cent. et plus.

Bec orange à sa base, droit, à pointe noire; pieds noiratres; ongle du doigt du milies long, dentele; dessous de l'aile blanc. Hicer: queue d'un noir uniforme, à base d'un blanc pur; parties supér. d'un brun cendré; gorge, pointine et flancs d'un grist clair; un miroir blanc sur les réniges. Bit: tle, cou et poirtine d'un rouge vif; croupion d'un noir partait; parties infére. blanches.

De passage, AC. Arrive vers la fin d'octobre; fréquente le bord des eaux, les prairies marécageuses, les terrains vaseux, qu'elle fouille à l'aide de son long bec pour y chercher les insectes et les vermisseaux qui font la base de sa nourriture. Elle voyage en petites troupes, quelquefois en compagnie des bécasseaux, mais ne séjourne pas sur le Jura. Quelques individus repasent en avril pour aller nicher dans le Nord. Lorsque ces oiseaux volent, leurs longues pattes dirigées en arrière dépassent de beaucoup la queue, qui pour cette raison paralt fourchue.

Assez bon gibier, dont l'approche est difficile quand on est à pieds, mais facile si l'on est en bateau.

2° Espèce.—BARGE ROUSSE, Limosa rufa. (Briss.) Long. 0° 35 à 36 cent.

Bec recourbé en haut, base d'un pourpré livide, pointe noire; iris brun; pieds noirs; tête et cou d'un cendré clair; gorge, politrine et parties infér. d'un beau blanc: toujes les pennes de la queue rayées sur les 2 barbes de 9 bandes noiràires; ongle du doigt du milieu court, sans dentelures; dessous de l'aile blanc, avec des taches transversales brunes, moins apparentes en  $\hbar ieer$ . L'è $t\dot{e}$ , le plumage est en général roux et le dos brunes.

Cette espèce, plus rare que la précédente, se rencontre très-accidentellement et aux mêmes époques sur nos plateaux marécageux.

# Genre Bécasse, Scolopax. (Illig.)

Le facies stupide de ces oiseaux, qui ont la tête comprimée et les yeux placés très-haut, n'est pas démenti par leurs mœurs. Ils vivent solitaires dans les bois ou les marécages, se nourrissent d'insectes, de vers et de limaçons, et ne volent ordinairement que la nuit ou au crépuscule.

Leur mue a lieu 2 fois par an et modifie peu la couleur de la robe. Toutes les espèces qui fréquentent le Jura, à part la bécasse commune, estivent dans le Nord et hivernent dans le Midi; leur double passage s'effectue particulièrement sur la montagne à l'autonne, et dans la plaine au printemps; lors de ce dernier passage, elles sont moins nombreuses qu'à l'autonne. Leur chair est très-estimée.

4<sup>re</sup> Espèce. — Bécasse ordinaire, Scolopax rusticola. (Linn.) Long. 0<sup>re</sup> 40 à 50 cent.

Bec couleur chair centrée; pieds livides; tris brun; 2 larges bandes transversales noires sur l'occiput; parties supér, variées de roussktre, de jaunture et de cendré, marquées de grandes taches noires sur le dos et les exapulaires; dessous de l'alie rayé de zigazes roux et bruns; parties infer. blanchâtres, zigazquées de brun; pennes de la queue terminées en dessus de gris et en dessous de blanc.

De passage, CC. Arrive en mars, repart en mai. Quelques-uneshivernent et nichent dans les grands bois. Un autre passage, toujoursmoins abondant, se fait en novembre au moment des pluies. Cet excellent gibier se tient dans les bois entrecoupés de ruisseaux, sur le sol couvert de feuilles, de mousse, qu'il retourne avec le bec pour y saisir les vers qui forment la base de sa nourriture; à la tombée de la nuit, il se répand dans les champs, cherche les cantons humides: c'est l'endroit choisi par les tendeurs de lacets pour l'y prendre presque à coup sûr. Au mois de mars, la chasse de la bécasse à l'affût est assez amusante; on voit arriver cet oisean au crépuscule, soit seul, soit accompagné; dans ce dernier cas, il pousse un petit cri bien connu des chasseurs.

Niche à terre sous des broussailles; pond 3 ou 4 œufs ventrus, jaune sale ou roussâtre clair, marqués de quelques taches d'un brun roux. Diam., 42 et 25 millim.

Cette espèce, dans son double passage en mars et en octobre, ne voyage que la nuit; le jour, elle se tient cachée dans les broussailles, les taillis, etc.

Les chasseurs jurassiens distinguent la grande et la petite bécasse. Les deux tailles ne forment qu'une seule espèce, dont la petite embrasse les jeunes de l'année.

2º Espèce. — Double-Bégasse, Scolopax Major (Gmel.) Vulgairement Tron tron, Romain, Grande Bécassine.

Long. 0<sup>th</sup> 27 cent. environ.

Bee rongeâtre, brun à la pointe; pieds d'un cendré verdâtre; 2 handes longitudinales noires sur la tête; parties supér, variées de noir et de roux clair disposé longitudinalement; parties infér. d'un roux blanchâtre; veutre et flanserayée de bandes noires; queue composée de 16 pennes; les 4 rectrices les plus lalérales blanches, avec une ou 2 daches noires vers la base des barbes externes.

De passage, R. Arrive en automne, toujours isolément; se tient plus volontiers dans les terres que la bécassine ordinaire. On en rencontre quelquefois dans le mois d'avril au milieu des champs de navette. Cette espèce est moins farouche et plus facile à tirer que la bécassine. Très-bon gibier.

3° Espèce.— Bégasse Bégassine, Scolopax Gallinago, (Linn.) Long, 0° 25 cent.

Base du bec centrée et la pointe brune; pieds d'un verditre pale; iris brun; 2 barres longitudinales noires sur la tête; parties supér, variées de noir et de roux clair; milieu du ventre et abdomen d'un blane pur; la lige de la 1º rénige blanche, les autres brunes; queue composée de 14 pennes; toutes les rectrices plus ou moins rousses, marquées de laches et de bandes transversales noires.

De passage, CC. Arrive au mois de mars plus ou moins régulièrement; ne séjourne pas longtemps et revient à la fin de juillet habiter les queues d'étangs, les marais, les prairies humides. Vit de vermisseaux, d'insectes, qu'elle cherche en plongeant son long bec dans la vase. Cet oiseau a le vol extrêmement rapide, court avec facilité sur les herbes des marais, tient parfois très-bien à l'arrêt du chien, mais le plus souvent part à de grandes distances en jetant un cri qui ressemble un peu au bélement de la chèvre. Elle fait aussi entendre ce cri le soir, au moment de l'affat, car elle quitte alors les marais pour se répandre dans les sillons humides. C'est un excellent gibier.

Quelques couples nous restent en été et nichent à terre dans les tourbières de nos hautes montagnes : Grand-Essart , Grandvaux , etc. Pond 4 ou 5 œufs d'un verdâtre clair. Diam., 39 et 30 millim.

4° Espèce. — BÉCASSINE SOURDE, Scolopax Gallinula. (Linn.) Long. 0° 16 à 17 cent.

Bee hienktre à la base, brun à la pointe; iris brun; pieds d'un verdlare livide; du front à la nuque, une seule large bande noire, tachée de roux; sourcils jaundares; devant du con d'un cendré blanchaire, foncé au milieu; tige de la l'er rémige blanchaire seulement vers a base; rectrices brun cendré, bordées de roux, et la plus latérale blanchaire.

De passage, C. Arrive et part avec la précédente, se tient dans lesmens lieux et vit de même; mais elle est toujours moins abondante. On la trouve isolément, blottie dans les hautes herbes, d'où elle ne part que quand elle est pour ainsi dire foulée aux pieds. Son vol est beaucoup moins rapide; elle ne crie pas en partant et se repose à quelques pas du chasseur. C'est un bon gibier.

# Genre Bécasseau, Tringa. (Briss.)

Ces gracieux échassiers, les plus petits de l'ordre, fréquentent les bords des rivières et des étangs pour y trouver leur pâture, qui consiste en vers et insectes aquatiques.

La mue est double et apporte de très-grandes différences entre la robe d'hiver et celle d'été.

Comme les bécasses, ils passent l'été dans le Nord et l'hiver dans le Midi; ils fréquentent le Jura au double passage, mais jamais en grand nombre. '1" Espèce. — Bécasseau Mausèche, Tringa Canutus. (Linn.) Long. 0" 25 à 26 cent.

Bee et pieds d'un noir verdâtre; iris brun; bec droit, un peu plus long que la tête, três-renfié et dilaté vers le bout; doigt meidan sensiblement plus court que le tarse: toutes les pennes de la queue d'égale longueur; roupin et sus-canadales blansrayité de noir; dessous de l'aile entièrement blanc, avec quelques taches brunes; queue cendrée.

RR. Accid. A été tué plusieurs fois à l'automne sur les marais du Grand-Noir et du Grandvaux.

2º Espèce. — BÉCASSEAU COCORLI, Tringa Subarquata. (Temm.) Long. 0<sup>m</sup> 20 à 21 cent.

Bee noir, arqué, beaucoup plus long que la tête; Iris brur; sux-candales barrées de jargan bruns sur fond blanc; désons de l'alle blanc; baguette des réniges blanchedans presque toute son étendue; les 2 rectriess médianes plus longues que les ladrales, cellès-ci égales entre elles. Plumage d'hier: Paries infet. blanchee; parties super. d'un cendré brun; queue cendrée, bordée de blanc, Plumage d'éier: Paries infet. d'un rout marron, souvent unéels de brun et de blanc; paries septer, notres, à, plumes bordées de rout éclatant. Les jeunes ressemblent aux adultes en plumage d'iniver.

De passage, C. Arrive en mars, ne séjourne pas, reparalt en juin et reste jusqu'au mois de novembre par petites troupes. Se tient au bord des eaux dans les prairies humides, le long des étangs. Se nourrit, comme les bécasses, de vers et d'insectes. Gibier assez bon et peu farouche.

3º Espèce. — BÉCASSEAU CINCLE, Tringa Cinclus. (Keys et Blas.) Long. 0" 19 à 20 cent.

Bee un peu plus long que la tête, três-falibement fléchi vers sa pointe; sus-caudales médianes brunes, les lairciales blanches; désouss de Taile blanc; baguette de la 1st rémige entièrement blanche, celle des autres blanche seulement vers l'extrimité; lez Pennets du milleu de la quoue plus étendes que les autres, la plus externe de chaque côté plus longue que ses voisines; doigt médian aussi long que le tarse.

De passage, R. Passe aux mêmes époques que le bécasseau cocorli, avec lequel il a beaucoup de ressemblance, tant pour la forme que pour les mœurs.

4\* Esp. —Bécasseau Brunette ou variable, Tringa Torquata. (Degl.) Long. 0" 16 à 17 cent.



Fig. 61 et 62. Bécasseau Brunette, mâle et femelle,

Le savant et zelé ornithologiste Temminck, qui a debrouillé completement les repéces et les variétés de ce genre, donne pour diagnose à cette espèce : Bec presque droit, noir, faiblement incliné à la pointe, un peu plus long que la tête; les 2 pennse du militeu de la queue plus longues que les latérales, et terminées en pointe; longueur du tarse, 10º 20 cent, Le plumary varie beaucony, auviant la sasion, l'âge et le sex-

De passage, AC. Arrive en mars, repasse en août et reste jusqu'au mois de novembre. Se tient par petites troupes au bord des eaux. Se laisse facilement approcher; vit comme les précédents.

# 5° Esp.—Bécasseau Platyrhinque, Tringa Platyrhincha. (Temur.) Long. 0° 45 cent. euviron.

Bec falblement courbé à la pointe, plus long que large; tête très-déprimée à la base, une bande longituidinale noire sur la tête; peunes latérales de la queue égales, les 2 du milion plus longues que les latérales, cidog médian plus court que le tarse: sus-candales noires, au milieu, d'un blanc tacheté de noir et de roux sur les côtés; queue cendrée, Longueur du narse, "0 075 à 0° 000 millim.

RR. Accid. Plusieurs individus de cette espèce ont été tués à l'automne sur les lacs de nos hautes montagnes, où elle passe irrégulièrement à cette époque.

## 6° Espèce. — BÉCASSEAU TEMMINCK, Trinya Temminckii. (Leisler.) Long, 0° 43 à 44 cent.

tiec hrun, très-faiblement incliné à la pointe, plus court que la tête; pennes latérales de la queue étagées; l'extér. d'un blanc pur; iris et pieds bruns; lasquette de la 1º trénige blanche, celles étas autres brunes; terteries médianes brunes, les latérales blanches; doigt médian un peu plus long que le tarse. Se confond avec le suivant, dont il a les mourse et le genre de vie. RR. Cette espèce est de passage irrégulier sur nos lacs et nos rivières de la montagne, au printemps et surtout à l'automne; on la voit rarement dans la plaine.

7° Espèce. — Bécasseau Échasse, Tringa minuta. (Leisler.)

Long, 0<sup>m</sup> 13 cent.

Bec droit, plus court que la tête, noir; iris et pieds bruns; pennes latérales d'un cendré brun, lierées de blanc; tarse long de 0º 02 cent; baguette de la tr rémige entièrement blanche, les autres blanches seulement dans leur tiers postér; rectries médianes brunes, les latérales cendrées; doigt médian un peu plus long que le tarse.

De passage, RR. Arrive comme les précèdents, mais plus irrégulièrement et par petites troupes très-faciles à approcher. C'est le plus petit de nos échassiers.

# Genre Combattant, Machetes. (Cuv.)

Espèce unique.—Combattant Variable, Macheles Pugnax. (Cuv.) Long.: mâle, 0° 31 cent. environ.



Fig. 63, 64 et 65. Combattant variable, môle, femelle et joune.

Bee três-faiblement incliné et rentré vers la pointe, brunktre; pieds jaumes, longs; iris brun; queue arrondie; les pennes du milieu rayées, les 3 latérales toujours unicolores; dessoun de l'aile et sous-caudales blancs sans taches; tiges de toutes les rémiges blanches ou blanchâtres; une large collerette chez les mâles, en été; couleurs três-variables.

De passage, C, toujours en bandes plus ou moins considérables. Arrive au mois de septembre, le long des étangs, dans les prairies humides; repasse en mars et avril: quelques-uns séjournent jusqu'en mai; ils ont alors les plumes de la collerette assez développées. Vit de vers, de petits limaçons. C'est un médiorre gibier, facile à l'approche.

#### HUITIÈME FAMILLE DES ÉCHASSIERS. - RALIDÉS.

Ces échassiers aux grands pieds et aux longs doigts semblent être organisés pour marcher sur les herbes des marais. D'un naturel timide et habiles à courir, à nager et à plonger, ils échappent facilement à nos recherches en se cachant dans les broussailles.

La mue est double et change peu la robe; les mâles ont des teintes plus pures.

Ils se nourrissent d'insectes fluviatiles et terrestres, et d'herbes aquatiques.

### Tableau de la famille des RALIDÉS.

1º Bec aussi ou plus long que la tête; tarse allongé, fort; doigts grêles, longs, lisses, les antér. presque libres; ailes médiocres, arrondies; queue très-courte, à 12 pennes; taille de 25 centimètres.

1" Genre, RALE.

2º Bec aussi long ou plus court que la tête; arête se dilatant sur le front en une plaque nue; pieds de longueur moyenne; doigts antêr. longs, libres, bordés d'une étroite membrane; ailes médiocres; queue courte; taille de 16 à 96 cent.

2° Genre, Gallinule.

#### Genre BALE.

Comme la plupart des échassiers, les râles estirent dans le Nord et hivernent dans le Midi; ils hantent les lieux marécageux du Jura à leur double passage d'automne et de printenps; mais il est difficile de les atteindre.

1" Espèce. — Rale d'eau, Rallus aquaticus. (Linn.) Vulgairement Raille.

Longueur 0<sup>m</sup> 27 cent. environ.



Fig. 66, Râle d'eau,

Bee rouge, mance de bran a la pointe; piedes brun clair; rirs orange; plumes des pates super, d'un rous brun, tachées de noir dans leur milie; planes d'un moir profond, rayés de blanc; groge blanchâtre; côtés de la tête, con, poirtine d'ventre d'un cendré de plomb; coventrairs infér, de la queue blanches; rémiges unicatores, atteignant le milieu de la queue; sous-saudales blanches, en partie trêntes de roux. l'n individu taprié de blanc a été tude prése du Doubs, (Dode).

Séd., CC. Habite les jonchères des marais, les marais boisés, les biefs d'étangs. Vit de vers, de colimaçons. Niche parmi les roseaux; pond 6 à 10 œufs allongés, jaunàtres, piquetés et tachetés de brnn ou de gris foncé. Diam., 38 et 23 millim.

Cet oiseau court avec une extrême célérité devant les chiens, qui ont beaucoup de peine à lui faire prendre sa volée. C'est un très-maurais gibier. 2º Espèce. — Rale de Genèt, Rallus Crex. (Linn.) Vulgairement Roi des Cailles.

Long. 0m 25 à 26 cent.

Bec, mandibule supér, brun roug-sitre, indér, blanchâtre; ries brun; paupirrecolouer de chair; gieds d'un brun rougalire; bord externé de la fre énige blanchair jaundire; plumes des parties supér, d'un brun noirâtre dans leur milieu, bordées de cendré el terminisée de roux; couvertures des ailse d'un roux de roulle; un larges sourcil cendré; gorge, ventre et abdomen blancs; poitrine d'un cendré olivâtre: flancs roux, ravé de blanc.

De passage, C. Arrive à la fin d'avril avec les cailles, auxquelles on a cru à tort qu'il sert de conducteur, ce qui lui a fait donner le nom vulgaire qu'il porte. Il part avec elles. Se tient dans les prairies naturelles et artificielles, les taillis; court avec rapidité; fait son nid à terre dans les herbes; pond 7 ou 8 œufs gris jaumâtre, marqués de quelques taches gris violet ou de couleur rouille, surtout vers le gros bout. Diamét., 38 et 26 millim.

Nourriture: insectes, vermisseaux et graines.

En automne, il est excessivement gras, part avec difficulté, vole lourdement les pattes pendantes, se pose bientôt et repart à la course pour dépister les chiens, qu'il fatigue bien vite. Gibier estimé.

3º Espèce. — Rale Marouette, Rallus Porzana. (Linn.) Vulgairement Bâle pipolé.

Long. 0<sup>th</sup> 20 cent. environ.

Bee et pieds d'un jaune verditre; iris heur; parties supér, d'un brun olivàtre, avec du noirs ur le milieu de chaupe plume; parties infér, d'un olivitre munacé de cendré; l'ête et gerge d'un gris de plomb; pennes de la queue bondées de blanc; lances rayés d'oliviètre et de blanc; couveriures infér, de la queue d'un blanc pur; sous-causlaies blanches ou rouselires. Les femilles différent peu. Les jennes ont plus de taches dans les parties infér, et les couvertures infér, de la queue sont d'un roux clair. Un individu haptiré de blanc a été tué prête du Doubs.

De passage, CC. Arrive en mars; quelques-uns nichent dans nos marais. Un autre passage s'effectue en aoht jusqu'à la fin d'octobre. Cet oiseau a les mêmes mœurs que le rale d'eau; sa chair en automne, époque où il est le plus commun, est assez bonne à manger.

Son nid est construit avec des herbes entrelacées, placé sur le bord de l'eau et amarré au rivage par des brins d'herbes, en sorte OISEAUX. 261

qu'il surnage dans les inondations. Pond 10 à 12 œufs d'un rouge jaune. Diam., 35 et 23 millim.

4º Espèce. — Rale Poussin, Rallus Pusillus. (Pall.)
Vulgairement Petit Raille blev.

Long. 0º 18 à 19 cent.

Bee d'un beau vert, rougetare à sa base; pieds d'un gris bleutire; tirs rouge; rimiges unicolore; fanas et sous-eaulales nointres. Mie's parties suppt. 'un oliviare cendré, à plumes noires dans le milieu; haut du dos noir; gorge, éte, poitrine et veutre d'un gris bleutire; couverture infer, de la quene noires, rayées de blanc. Penselle: Tête d'un cendré clair; gorge blanchâtre; cou, poitrine et ventre roux cendré. Les jemes resemblent aux femelles.

De passage, R. Arrive et part en même temps que le précédent. Se tient caché dans les herbes et les joncs, et court avec une trèsgrande rapidité; mais, comme tous les râles, il vole mal.

5° Espèce. — Rale Baillon, Rallus Baillonii. (Vieil.)

Long. 0m17 cent. environ.

Bee d'un vert foncé; iris rongedire; pieds couleur de chair; ailes aboutissan à la modifé de la longueur de la queue; parties supér, d'un rous (vilvire; gorge, côtés du cou, polítrine et ventre d'un gris bleudire; bords de la tre renige blanes; fancs et sous-candales noir, rayds de blane; un grand nombre de taches blanches sur les ailes et sur le dos. Les jennes out la gorge blanche, la politrine blanchâtre zigzaquée decendré. Ils resemblent aux réseav pour les parties supris.

R. Cette espèce se rencontre quelquefois dans les bois marécageux de la Charme, le long du Doubs et surtout de l'Ain. Elle est très-difficile à tirer, parce qu'elle se cache dans les broussailles au moindre bruit. Niche près de l'eau; pond 7 ou 8 œufs brun olivàtre. Diam., 2ft et 18 millimètres.

## Genre Poule d'EAU, Gallinula.

Espèce uniq. — Poule d'eau ordinaire, Gallinula Chloropus. (l.ath.) Longueur 0=35 cent. environ.

Base da bee et une plaque frontale rouges; iris rouge; pieles d'un vert janulare; au tibia, un certe lau d'un beau rouge; paries super, d'un brum olivité foncé; tête, gorge, cou et paries infér. d'un bleu d'ardoise; bord externe de la l'er rénige, la plus grande partie des sous-candales et quelques larges raies sur les fannes, d'un blanc par. La femelle a les teintes plus claires. Les jeunes remplacent par le gris ce qui est arboise dans les sudules. Ils ont la gorge et thablomen blanchattes.



Fig. 67 et 68. Poule d'eau ordinaire.

Séd. et CC dans tous nos marais, où elle niche parmi les roseaux. Son nid est épais et flottant, mais toujours mamré à quelques tiges susceptibles de l'empécher d'être entraîné par les crues subites. Ses œufs, au nombre de 6 à 8, sont roux clair, avec des taches et des points gris roux on brun noir. Diam., 41 et 28 millimétres.

La poule d'eau vit d'însectes, de plantes aquatiques, de graines de nénuphar; court ave légéreté sur les herbes et plonge très-bien, si elle est poursuivie, pour échapper aux chiens. Son vol est lourd, les pattes sont alors pendantes. Blessée, elle reste très-longtemps submergée, mais nou sans revenir à la surface pour respirer, ce qu'elle exècute avec une telle légéreté qu'à peine fait-elle rider la surface de l'eau. Elle a aussi la précaution, pour reparaltre à la surface et pouvoir respirer, de choisir une feuille, une herbe capable de cacher ses mouvements.

Beaucoup de pécheurs ont cru remarquer que la poule d'eau a la prévoyance des inondations; car si les eaux doivent dépasser les roseaux, elle a la précaution de nicher sur les saules. Médiocre gibier.

### SIXIÈME ORDRE DES OISEAUX. - PALMIPÈDES.



Les palmipèdes, destinés à vivre constamment sur l'eau, ont leurs pattes courtes, implantées à l'arrière du corps, les tarses aplatis et les doigts plus ou moins palmés, faisant l'office de rames. Un plu-

mage très-serré, enduit d'une sécrétion huileuse, et composé, outre les plumes ordinaires, d'une couche épaisse de duvet, remplit la double fonction de conserver la chaleur de l'animal et d'empêcher le contact immédiat du corps avec l'eau. La démarche de ces oiseaux à terre est génée; ils nagent, volent et plongent très-bien.

Presque toutes les espèces de cet ordre habitent les mers du Nord en été, et sont de passage chez nous au printemps ou à l'automne; rarement elles passent l'hiver sur le Jura.

## Tableau des Palmipèdes du Jura.

Palmipèdes ayant le bec :

1° Droit, médiocre ; pieds à tarses grêles ; doigts au nombre de 4, à demi palmés par des membranes à festons.

De forme variable; pieds courts ; sternum en carêne ; doigts entièrement palmés:

2º Ailes très-longues, dépassant la queue; doigts anterréunis par une membrane entière ou sub-entière, le postér. libre ; queue de longueur variable.

2º Famille. LONGIPENNES

3º Bec plus ou moins déprimé, denté, onguiculé; pieds courts, emplumés jusqu'au talon et retirés dans l'abdomen ; doigt postér. libre et articulé sur le tarse.

3º Famille. LAMELLIBOS-TRES.

4º Tous les doigts engagés dans une membrane commune; bec droit; mandibule supér. très-erocliue; face et gorge nues; pieds courts, forts.

4º Famille. TOTIPALMES.

5º Bec droit, robuste, anguleux en dessous; pieds comprimés, implantés tout à fait à l'arrière du corps; doigts antér, complètement palmés; le postér, réuni au doigt intér. par une petite membrane.

5º Famille. PLONGEURS.

### PREMIÈME FAMILLE DES PALMIPÈDES. - PINNATIPÈDES.

Tableau de la famille des Palmipédes Pinnatipèdes.

### Pinnatipèdes ayant :

1º Le bec plus court que la tête, comprimé, plus haut que large ; pieds grêles, longs ; partie infér. du tibia nue ; doigts | 1er Genre , très-longs; ailes médiocres; 2º et 3º rémiges les plus lon- } Foulque. gues; taille de 0m 40 cent.

2º Le bec droit, faible, déprimé, sillonné sur les 2 mandibules; pieds grêles; les doigts antér. unis jusqu'à la tre articulation, festonnés dans le reste de leur longueur ; ailes PHALAROPE. longues ; les 4re et 2e rémiges les plus longues ; taille de 17 à 18 centimètres.

3º Le bec droit, solide, comprimé, allongé en cône et pointu; pieds situés à l'arrière du corps, très-comprimés; les doigts 3º Genre. antér. très-déprimés, réunis à la base et pourvus d'une membrane festonnée; ailes courtes; les 3 1100 rémiges les plus longues; queue nulle; taille de 15 à 54 centimètres.

GREBE.

### Genre Foulque, Fulica. (Briss.)

Espèce unique. - Fouloue Macroule, Fulica Octra. (Linn.) Vulgairement Macrelle.

# Longueur 0<sup>m</sup> 35 à 45 cent.

Bec blanc rosatre; iris rouge cramoisi; pieds d'un cendré verdatre, teints de rouge au-dessus du genou; tête et cou d'un noir profond; parties supér, d'un noir d'ardoise; parties infér, d'un cendré bleuâtre; large plaque au front, d'un blanc pur. La plaque frontale chez les jeunes est d'un cendré olivâtre, ainsi que le bec et les pieds; dessous du corps blanchâtre.

En partie séd, et CC. Habite principalement les grands étangs, où

elle niche dans les roseaux. Pond 8 à 10 œufs d'un blanc brunktre, piquetés de points noirs. Diam., 50 et 33 millim. Se fait voir en autonne sur les petits étangs, les marais du Doubs. Vit d'insectes, de vers, de petits poissons et de végétaux. Cet oiseau est très-peu farouche; mais s'il est blessé, il plonge et souvent il s'accroche avec ses longs doigts aux herbes aquatiques, et meuri au fond de l'eau. Pris vivant, il cherche à creere les yeux du chasseur avec son bec acéré. Très-médiore quière.

### Genre PHALAROPE, Phalaropus. (Briss.)

1<sup>re</sup> Espèce.—PHALAROPE HYPERBORÉ, Phaloropus Hyberboreus. (Lath.) Long. 0<sup>n</sup> 18 cent environ.

Bec noir; iris brun; pieds d'un cendré verdâtre; tête et côtés de la poitrine cendrés; parties latérales et devant du cou d'un roux vif; gorge, poitrine et parties infér. d'un blanc pur, cendré sur les flanes; dos et pennes de la queue noirs; dessous de l'aile cendré.

RR, erratique. Cet oiseau des mers du Nord a été rencontré sur les grands lacs de la haute montagne, où il fait des apparitions dans les hivers rigoureux ou après les grands orages d'automne.

2° Esp.—Phalarope Platyrhunque, Plataropus platyrhincus. (Tem.) Long. 0° 22 à 23 cent.

Bec large, aplati à la base, qui est d'un roux jaunâtre, noir à la pointe; iris jaune rougsâtre; pieds condré verdâtre; dessous de l'aile blanc cendré. Hiver: tôte cendrée; tache noirâtre sur les nœulles et sur la nœuje; dos, scapulaires et croupion d'un cendré bleuâtre; front, côtés du cou et parties infer. d'un blanc pur; queue longue, très-arronide.

De passage, erratique, R. A été observé en novembre sur les lacs du Grandvaux. (Mihi.) Moins rare que le précédent, il fréquente en hiver les lacs de Châlin et des Rousses.

Je dois l'individu que je possède à M. Alexandre Fèvre, de Chaussin, qui l'avait tué au mois de mars 1832, au marais de l'étang du Mai, sur Neublans. » (Rossignol.)

## Genre GREBE, Podiceps. (Lath.)

1º Espèce. GRÈBE HUPPÉ, Podiceps cristatus. (Lath.) Vulgairement Grand-Bi.

Long. 0<sup>m</sup> 51 à 52 cent.

Bec rouge, à pointe blanche, plus long que la tête; parties supér, brun noirâtre, les infér. d'un blanc lustré; iris rouge cramoisi; pieds noirâtres, intérieurement blanchâtres; huppe et collerette noires; lorums nus. Les jeunes n'ont qu'une petite huppe ou n'en ont point du tout, et un commencement de collerette.

De passage, R. Se montre pendant les hivers rigoureux; quelques rares sujets repassent en mars en plumage parfait. Ceux qui passent en automne sont des jeunes qui ne portent pas encore de fraises ni de huppe. Voyage par couple; très-farouche; vit de poissons. Chair buileuse et détestable.

On fait avec sa peau de magnifiques manchons très-chauds.

2º Espèce. Grébe Jougnis, Podiceps rubricollis, (Lath.) Vulg. Bi. Billecul.

Long, 0m 43 à 44 cent.

Bec plus court que la tête, d'un jaune vif à la base, le reste noir; iris brun rougeatre : extér, des pieds noir, intér, vert jaunatre : joues et gorge grises : tête et humpe courtes, sans collerette, d'un noir lustré; une bande noire sur la nuque; cou et poitrine d'un roux vif; parties infér. blanches; lorums emplumés. Les jeunes ont les joues blanches, rayées de brun, point de huppe, la gorge blanche, l'iris rougeâtre.

De passage, errat., R. Se voit isolément ou par couples en hiver. Mœurs et habitat du précédent.

3º Espèce. Grèbe Cornu, Podiceps cornutus, (Lath.) Long. 0m 35 cent.

Bec noir, droit, à pointe rouge, fort, plus court que la tête; touffes de plumes rousses placées sur la tête, formant 2 cornes; iris à 2 cercles; sommet de la tête et une large collerette d'un noir lustré; cou et poitrine d'un roux vif; parties infér. d'un blanc pur; pieds noirs extérieurement, gris intérieurement. Les jeunes ont les teintes plus uniformes, sans cornes ni collerettes.

R, errat. A été tué plusieurs fois en hiver sur le Doubs et la Loue. à ses divers âges, mais surtout en plumage non adulte.

4 Espèce. GRÈBE OREILLARD, Podiceps auritus. (Lath.)

Vulg. Petit Bi noir.

Long. 0m 34 cent.

Hec noir, plus court que la tête, large à sa base, la pointe relevée en hau; irir rouge vermillon, sans douhle cerele; pieds noiràtres; 2 oreilles formées de plumes longues et effiliées, d'un jaune clair et d'un roux foncé; têle très-courre; huppe et petite collerette d'un noir intense; gorge, oftés du cou et parties supér. noires; flance et cuisses marroi, parties infér. d'un blane pur jase du be et nuidié rougealters.

R, erratique. Mœurs du précédent. 2 individus adultes ont été tués sur le Doubs en 1849. (M. Dode.) On cite encore 2 ou 3 autres captures. Il paraît être plus abondant que le précédent.

5° Espèce. — GRÈBE CASTAGNEUX, Podiceps Minor. (Lath.)
Vulg. Pelit Plongeon.

Long. 0m23 à 24 cent.



Fig. 70 et 71. Grébe castagneux, mâle et femelle.

Bee noi; trèt-court, fort, presque cylindrique; tris d'un brun rougeltre; tarse garnis posterieurement de longues aspérités; gorge et tête d'un noir intense; côtés et devant du con d'un marron vit; poirrine, flanses et parties infer: d'un cendré noirâtre; point de huppe ni de collerette; parties supér. d'un noirâtre teint d'olivâtre. Les jeunes ont le plumage d'un girs uniforme ou mouveleé de blanc.

Sed., CC. Se tient de préférence dans les marais et les étangs, où il niche. Son nid est composé d'une masse assez considérable d'herbages, de joncs grossièrement disposés en tas. Il pond 4 ou 5 œufs d'un blanc plus ou moins jaunâtre. Diam., 45 et 29 millim. Il ne les couve que la nuit ou quand le tenaps est couvert. Les œufs sont en partie dans l'eau, ce qui n'empéche pas l'incubation. Le nid est flottant, et l'oiseau recouvre légèrement ses œufs de quelques feuilles

aquatiques lorsqu'il le quitte, dans le but sans doute de le dérober à la vue de ses ennemis. Aussitôt éclos, les petits couverts de duvet quittent le nid, plongent avec habileté et suivent leur mère. Nourr. : petits poissons, insectes aquatiques.

Les jeunes sont communs sur nos rives, mais les vieux à gorge d'un beau roux sont rares.

#### DEUXIÈME FAMILLE DES PALMIPÈDES. - LONGIPENNES.

Ces oiseaux, à vol rapide et soutenu, habitent tous les mers du Nord; cependant on les rencontre accidentellement, et surtout après grands orages d'automne, à de très-grandes distances dans les terres. Les nombreux lacs ou marécages solitaires encadrès de bois, sur nos hautes montagnes, sont souvent visités, de septembre à décembre, par ces erratiques volatiles. En descendant du Nord de l'Europe, ils suivent la ligne des montagnes qui forment la limite naturelle de la France à l'Est. Le beau lac profond et solitaire de Châlin est presque continuellement couvert de longipennes, surtout de palmipèdes proprement dits, à l'automne et au commencement de l'hiver.

# Tableau de la famille des Palmipèdes Longipennes.

# Longipennes ayant:

4º Le bee aussi long que la tête, droit, comprimé, tranchant et pointu; pieds petits, gréles; partie infér, de la jambe nue; doigt postér. libre, les antér. réunis par une membrane découpée; ailes longues, acuminées; 4º rémissir la plus longue; queue fourchue; taille de 24 à 35 cent.

1 denre, Sterne.

2º Le bec fort, solide, comprimé, tranchant; pieds grêles, mus au-dessus du tarse; doigt postér. libre, s'articulant très-haut sur le tarse; les antér. entièrement almés; ailes longues; les 2 1º rémiges les plus longues; queue fourchue; taille de 34 à 60 cent.

2º Genre.

3º Le bec médiorre, fort, tranchant, courbé à la pointe; base de la mandibule supér. couverte d'une cire; pieds longs, grêles; doigts antér. entièrement palmés, le postér. très-petit; ongles crochus; ailes longues; 4º rémige la plus longue; queue arrondie; taille de 40 c.

3º Genre, Stercoraire.

4º Le bec court, très-comprimé, crochu; les deux mandiutes courbées en bas; narines reunies en un seul tible à la surface du bec; pieds longs, grêles; doigts antér. entièrement palmés; le postér. remplacé par un ongle très-pointu; ailes longues; la 2º rémige la plus longue; queue carrée ou légèrement fourchue; taille de 0° 12 cent.

4º Genre, Thalassi-Drome.

### Genre Sterne, Sterna.

Après les grands vents du printemps et surtout de l'automne, les sternes se rencontrent quelquefois en grande abondance dans le bas et le moyen Jura; ils sont tous erratiques et RR, à part le suivant.

1<sup>re</sup> Espèce.— Sterne Pierre-Garin, Sterna hirundo. (Linn.) Vulg. Azotte, Hirondelle de mer.

Long. 0<sup>m</sup> 37 à 38 cent.

Bec médiocre, rouge, à pointe noire; iris d'un brun rougeâtre; pieds rouges; tête et longues plumes de l'occiput d'un noir intense; desus du cou, dos et aites d'un cendré bleutire; parties infér. d'un blane pur; une nuance cendrée sur la poitrine; queue blanche, trés-fourchue, no dépassant pas les ailes.

De passage, C. Arrive en mai le long du Doubs et de la Loue. Niche sur les gravières dans une petite cavité. Pond 3 œufs verdâtres, tachetés irrégulièrement de brun, surtout vers le gros bout. Diam., 40 et 31 millim.

Si le nid est découvert, ces oiseaux volent autour du ravisseur, en jetant de grands cris et en tournoyant à petites portées de fusil. Aussitut éclos, les jeunes, qui naissent couverts de duvet, courent sur les gravières et se blottissent contre les cailloux au moindre signe de danger. Cette espèce rase incessamment la surface des eaux, ne se pose guère qu'à terre; elle vit de frai et de petits poissons qu'elle saisit babilement.

2º Espèce.— Sterne Épouvantail, Sterna nigra. (Briss.)
Vulg. Azotte noire.

Long, 0m 24 cent. environ.

Bee noir on orange; iris brun; pieds d'un brun pourpts. Hirer: parties supér. d'un centré bleudur; tile et dessus du con d'un noir intenne; gorge et devant du cou blanes; poirtine, ventre et abdomen d'un cendré foncé; queue peu fourchue, d'un ceudré bleudure, plus courte que les siles. Eft: étte, cou, poitrine, abdomen d'un noir profond; couvertures sous-audales d'un blanc pur. Parties infér. d'un gris clair. Pause; parties infér. d'un blance pur; parties supér à d'un gris clair.

RR, erratique. Se rencontre après les grands vents d'automne et de printemps sur le Doubs, la Loue et les lacs de la montagne, où elle a été tuée plusieurs fois: Châlin, Bonlieu, Ilay.

3º Espèce.—Sterne Moustac, Sterna leucoparareie. (Natterer.)
Vuls. Azotte noire.

Long. 0m 26 cent.

Bec court, brun, rougelure á sa base; pieds 'fun rouge de laque; iris noir; doige de unilien avec l'roughe beaucoup plus long que le tarse, qui meuer o 702 cent; i.: dessus de la tête, nuque et région des yeux d'un noir profond au printemps. d'un biance pur en hiere; un large trait biance au-desous des yeux; parties suple; d'un gris et all biance au-desous des yeux; parties suple; d'un gris et all biance au-desous des yeux; parties suple; d'un gris et alle d'étendent de 0° 002 millien. au des de son extrémolié. (Temm.)

De passage, errat., R. Très-peu farouche; vit comme les précédentes. On en voit parfois des volées nombreuses en hiver.

4º Espèce. — STERNE LEUCOPTÈRE, Sterna Leucoptera. (Meissner.) Long. 0° 24 cent.

Bee grele et brun; iris noir ; piels d'un rouge de corail; membranes des dojets tres-decouples, l'interne ne formant qu'un pelit midinent; logueure da tans, 0-002, c; itée, dos, poitrine, ventre et abdomen noirs; scapulaires d'un noir cendré; grandes couvertures des ailes d'un cendré blestère: tout le reas du planage blanz; queue trépen fourchee, les ailes s'étendent de 0=000 millim. au-delà de son extrémité; doigt médian, ongle compris, plus long que le tarse.

RR. Très-accid. de passage en automne sur les lacs de nos hautes montagnes. On connaît 2 captures de cet oiseau faites en hiver sur le lac de Châlin. 5° Espèce. - Petite Sterne, Sterna Minuta. (Linn.) Vulgairement Grande Hirondelle.

Long. 0º 22 cent.

Bec noir à la pointe, orange sur le reste de la longueur, iris noir; pieds oranges; longueur du tarse 0m 012 millim.; ailes ne dépassant pas la queue, qui est très-fourchue; front blanc; dessus de la tête et occiput noirs; parties supér. d'un gris tendre; doigt médiau un peu plus long que le tarse. (Temm.)

RR, errat. A été trouvée à l'automne de 1854, parmi d'autres oiseaux, sur le marché de Lons-le-Saunier. (Mihi.)

6º Espèce. - Sterne Caujek, Sterna Cantiaca. (Gmel.) Long. 42 à 43 cent.

Bec long, en grande partie noir; pieds noirs. Hiver; dos, scapulaires et couvertures des ailes d'un cendré bleuâtre très-clair ; nuque, haut du dos et parties infér. d'un banc pur; plumes de l'occiput noires, frangées de blanc. Printempt: front, sommet de la tête et occiput d'un noir profond; devant du cou et poitrine d'un blanc rose; doigt médian, l'ougle compris, et tarse égaux, ce dernier loug de 22 millim.; ailes dépassant un peu la queue, qui est assez fourchue. (Deglaud.)

De passage, erratique, R. Se montre parfois en automne, aprés les grandes pluies et les ouragans. Vit comme les précédentes. Très-peu farouche, si on la manque une première fois, elle revient sur le coup de fusil. (Rossignol.)

### Genre Goeland ou Mouette, Larus. (Linn.)

Ces oiseaux criards et lâches se tiennent presque constamment sur les bords de la mer, et se répandent dans les terres au moment des tempêtes. Ils se nourrissent de poissons, de cadavres d'animaux marins, de tout ce qu'ils trouvent, taut leur appétit est grand. Ils visitent le Jura erratiquement, et surtout après les grands vents d'automne ou de printemps.

1º Espèce. — Goéland a Manteau bleu, Larus argentatus. (Brun.) Long. 0° 62 cent. (måle), 0° 56 cent. (femelle).

Bec robuste, jaune : iris jaune clair : manteau d'un cendré bleuatre ; pieds livides ; doigt médian un peu plus loug que le tarse, qui mesure 0º 064 millim. ; les ailes dépasseut de très-peu le bout de la queue; extrémité des rémiges noire, à pointes blanches; baguettes des rémiges noiratres; bord nu des yeux jaune. Les jeunes ont les plumes bordées de blanc roussatre.



RR, erratique. A été tué sur les bords du Doubs en 1850 (Dode), et deux autres fois en automne sur le lac de Châlin.

2º Espèce. — Goéland a pieds jaunes, Larus fuscus. (Linn.)

Vulgairement Grande Azotte, Mouette à pieds jaunes.

Long. 0<sup>m</sup> 52 cent. (måle), 0<sup>m</sup> 49 cent. (femelle.)

Le bee, proportion gardée, est moins gros et plus court que celui des autres e-peces, d'un jaune três-clair. Ficusz: manteau d'un noir d'ardoise; pieds jaunes; doigi d'un jaune três-clair. Ficusz: manteau d'un noir d'ardoise; pieds jaunes; doigi median de la longueur du tance, qui mesur 56 à 37 millim; jes ailsé elgassent d'environ 0° 05 cent. l'extrémité de la queue. Les jeunes ont les parries supér. brunes, les infér. blanchêtres, le bee et l'Iris trans, les pieds d'un jaune dord.

De passage, erratique, AC.Se montre après les grandes pluies d'automne, quelquefois aussi au printemps.

3º Espèce. — Goéland Cendré, Larus canus. (Linn.)
Vulcairement Mouette à pieds bleus

Long. 0<sup>m</sup> 43 cent.

Rec petit, d'un bleu verdâtre à sa base; pieté d'un cendré bleukte, maculès de jauntier; rifs run; oleigt médian plus long que le tance, qui ne 90 66 millim; manteau cendré et queue blanche; les alles dépassant la queue; le 2 rémiges exter. Au baguettes noires. Le jeuner d'out le plumage complet qu'à 2 an; unparçant, lis ont les parties supér, gris brun, la porge et l'abdomen blancs, les autres parties infér. blanches, le bee noirbet et l'fris brun.

Erratique, R. Ces oiseaux ont été rencontrès plusieurs fois par nombreuses bandes, après les grandes pluies d'automne, sur les marais de la plaine, le long du Doubs et de la Loue. On en a trouvé sur le marché de Lons-le-Saunier. (Mihi.)

4º Espèce. — Goéland Tridactyle, Larus Tridactylus. (Linn.)
Vulg. Monette Tridactyle.

Long. 0<sup>m</sup> 38 cent.

Bec d'un jaune verdâtre; iris brun; doigt médian de la longueur du tarse, 0<sup>ss</sup> 04; au lieu de doigt postér, un moignon déponrru d'ongle; pieds d'un brun et d'un olivâtre foncés; queue blanche. Les jeunes de l'année ont le bec, l'iris et les pieds noirs, la queue presque noire.

De passage, AR. Se montre isolément dans les marais et sur les rivières au printemps (fin mars). Est très-peu farouche.

5° Esp.—Goéland Rieur ou à capuchon brun, L. Ridibundus, (Lin.)

Vulg. Monette rieur.

Long. 0<sup>m</sup> 37 à 38 cent.

Bec et pleist d'un rouge vermillon, un pen allongé, très-vit, inis d'un brun foncé; manteau d'un endré clair; un grand espace blane sur le millieu des l'évaignés doigt médian sessibilement plus court que le tarse, qui meure 42 millim; ailes dépassant de beaucoup la quere; les 4 reiniges primaires blanches, à pointe noire. En éde, la tête est expuebonnée d'un brun roussière terre; tête et eu bleux. Les jeunes ont le bec à base livide, à pointe noire, les pleis, jaundres et le plumage brun, avec les plumes des altres hordées de blane roussière.

De passage, AC. Arrive en autonne (octobre et novembre) sur les crues du Doubs, sur les étangs; quelques individus en plumage d'adultes se montrent au printemps. Ces oiseaux rasent la surface de l'eau et y saissisent les insectes et les petits poissons. Parfois, fatigués après de longues courses, ils se reposent sur l'eau et voguent à la manière des canards. Peu farouches, ils s'apprivoisent facilement.

# Genre Stercoraire ou Labbe, Lestris. (Illig.)

4<sup>re</sup> Espèce. — Stercoraire Pomarin, Lestris Pomarinus. (Tem.) Long. 0<sup>re</sup> 43 cent. environ, sans les filets.

Bec et pieds peu rohustes; les 2 filets de la queue larges jusqu'au hout, où ils sont arrondis; des aspérités trè-marquées à la partie supér. du tance; doig médian de la longueur du tarce, qui mesure 0º 00.53 millius; les 2 rectrieres médianes dépassant les latérales de 9 à 10 cent. chez les adultes, et de 2 cent. chez les jeunes.

De passage, erratique, RR. Arrive en octobre et en novembre. Se tient dans les eaux des prairies inondées, mais on ne voit que de jeunes sujets.

2º Espèce. — STERCORAIRE LONGICAUDE, L. Longicaudatus. (Briss.)
Long. 0<sup>m</sup> 38 cent.

Bec el pieds grèles; doigt médian à peine aussi long que le tarse; celui-ci mesurant 0° 035 millim; [se 2 rectrices médianes trè-longues dans les adultes, subulées en filets et terminées en fer de lance, dépassant quelquefois les latérales de 0° 20, arrondies, larges et dépassant de très-peu chez les jeunes sujets. (Degland.)

RR, erratique sur les lacs de la montagne à l'automne.

## Genre Thalassidrome, Thalassidroma. (Vigors.)

Esp. unique.—Thalassidrome Tempère, Thalass. Pelagica. (Vigors.) Long. 0<sup>m</sup> 45 cent. environ.

Tarses longs de 0m02 eent.; hec et pieds noirs, iris brun noir; queue arrondie.

de couleur noire; rémiges secondaires ordinairement terminées de blanc, quelquefois sans blanc. Les *jeunes* sont d'une couleur plus noire que les adultes. (Degland.)

A été tué une seule fois en décembre sur le lac du Grandvaux ; a été vu 2 fois en novembre sur le même lac. (Mihi.)

#### TROISIÈME FAMILLE DES PALMIPÈDES. - LAMELLIROSTRES.

Les oiseaux de cette division marchent péniblement, la position de leurs jambes n'étant pas tout à fait à l'équilibre du corps. Les uns, assez bons voiliers, franchissent en volant de fort longues distances; les autres ont un vol lourd et peu soutenu. Tous nagent avec grâce et facilité, et la plupart sont d'excellents plongeurs.

### Tableau des Palmipèdes Lamellinostres.

4° Bec plus court que la tête, conique, couvert d'une cire; cou de moyenne longueur; pieds longs, rapprochés du milieu du corps; ailes médiocres; taille de 50 à 80 cent.

2º Bec d'égale largeur sur toute son étendue, plus haut que large à sa base, déprimé à la pointe; cou très-allongé, pieds courts; jambes placées à la partie postér. du corps; doigt postér. court et libre; les antér. très-longs, entièrement palmés; taille de 4º 40 à 4º 55 cent.

3° Bec large, aplati dans la plus grande partic de sa longueur, à mandibules lamellées sur les bards; tarses docurts, comprimés; doigts antér. médiocres; ailes médiocres, étroites, pointues; queue variable, conique; taille de 32 à 86 centimètres.

4º Bec de forme et de longueur très-variables; tarses plus comprimés; doigts longs, à large palmure; pouce bordéd'une membrane très-prononcée; queue plus ou moins raide; tête plus grosse et cou moins long que chez les canards; ailes plus courtes; taille de 40 à 65 cent.

5º Dec plus ou moins long, droit, épais et déprimé à sa base, puis cylindrique et très-courbé à sa pointe, qui est onguiculée; bords des mandibules garnis de dents pointues è et inclinées en arrière; pieds courts; doigt postér. élevé; ailes médiocres; queue conique; taille de 42 à 63 millim.

5. Genre Harle.

# Genre Oie, Anser. (Briss.)

Ces oiseaux migratours, qui habitent le Nord en été et les contrées tempérées et chaudes en hiver, se plaisent sur les bords des eaux, dans les prairies et les champs ensemencés. Leurs migrations se font par bandes formées en triangle, sur 2 lignes, et simulent une espèce de V renversé. Lorsque la troupe est peu nombreuse, les individus qui la composent se tiennent sur une seule ligne. Ils annocent leur présence dans les airs en faisant entendre de très-loin une voix forte et sonore. A terre ou sur l'eau, ils ont l'œil sans cesse aux aguets, tant leur défiance est grande; un rien les inquiéte ou les fait fuir, et en se sauvant ils poussent un grand cri d'alarme.

Leur nourriture consiste principalement en herbages et en graines. Le mâle et la femelle se ressemblent; cette dernière est seulement un peu plus petite. Les jeunes ont des teintes distinctes.

La mue paraît double dans presque toutes les espèces.

4<sup>re</sup> Espèce.— Oie Cendrée, Anser ferus. (Tem.)

Vulgairement Grande Oie.

Long. 0<sup>m</sup>80 cent. environ.

Hee gros et fort, d'un jaune orange, ainsi que la membrane des yeux; iris d'un brun foncé; pieds couleur de chair juundire; plumage d'un cendre clair; haut du dos et scapulaires liseres de blanchâtre; abdomen et dessus de la queue d'un blanc pur; ailes attelignant à peine l'estrémité de la queue; les 7 setraires les plus laierales blanches, les autres brunes et terminées de blanc. La femélle est plus peille.

De passage, C. Les oies de cette espèce arrivent en novembre, repassent au printemps, et ne restent que quelques jours. Elles se montrent toujours en petites troupes, fréquentant pendant la journée les plaines découvertes, ensemencées de blés qu'elles broutent et endommagent beaucoup. Le soir, ces oiseaux quittent la plaine pour gagner les eaux; ils s'abattent fréquemment sur les étangs, et sont toujours plus farouches que dans la journée. Cette espèce est le type de notre oie domestique. Chair bonne à manger.

2° Espèce.— Oie Vulgaire, Anser sylvestris. (Briss.) Long. 0"75 cent.

Bec comprimé à la base, effilé vers son extrémité, qui est de 2 coulenrs; ailes dépassant sensiblement l'extrémité de la queue, avec le bord cendré brun; rectrices brunes et bordées de blanc. (Decland.)

De passage, C. Arrive en novembre, séjourne peu, repasse en mars pour allen richer dans le Nord. Si l'hiver n'est pas rigoureux, quelques bandes restent dans nos plaines, où elles font de grands dégâts dans les blés. Elles sont très-farouches. Comme les précédentes, elles fréquentent les eaux pendant la uii. Chair passable.

3° Espèce.— Oie Rieuse, Anser Albifrons. (Mey. et Wolf.) Long. 0° 70 cent.

Bec petit, tour des yenx et pieds d'un jaune orange; ongles blanchâtres; iris brun. front blanc; gorge blanche, entourée d'une hande de plumes noires; bord de l'aile cendré; pointine et ventre blanchâtres, variée de noir; retriess latérales brunes et terminées de blanc. La femelle est plus petite, elle a moins de blanc au front.

De passage régulier, RR. Arrive, part et vit comme les précédentes.

4° Espèce. — Oie Sauvage, Anser segetum. (Mey. et Wolf.) Long. 0° 75 cent.

Bee long, comprimé, noir à sa base et sur l'onglet, orange dans le militer; iris d'un bram foncé; joiné d'un rouge congg; tête et on consulters; parties inéte: d'un cendré étair; haut du dos, scapulaires et convertures des ailes d'un bram liseré de blanchiere; abdomet et desous de la queue d'un blanc par; les ailes dépassent l'extreminé de la queue. Les jemen ont les couleurs plus claires.

CC, hiverne. Cette espèce nous arrive en hiver, par volées souvent nombreuses qui sembient obéir à un chef, et qui s'abattent dans les champs cultivés de la plaine, voisins des eaux et loin des habitations. Elles pâturent les blés et causent assez souvent, surtout dans les hivers doux, des ravages considérables. Très-farouches, elles se laissent difficilement approcher. 5\* Espèce.— OIE BERNACHE, Anser Leucopsis. (Bechst.) Long. 0"63 cent. environ.

Bec et pieds noirs; iris d'un brun noirâtre; front, côlés de la lête et gorge d'un blanc pur; occiput, cou, poitrine, queue el rémiges d'un noir intense; parlies infér.

d'un blanc pur. La femelle est plus petite. Les jeunes ont les couleurs moins vives. RR, accid. 2 individus tués en hiver, près de Clairvaux, furent ap-

portés sur le marché de Lons-le-Saunier, et empaillés pour le Musée. 6° Espèce.— Oie Crayant, Anser Bernicla. (Temm.)

Long. 0<sup>th</sup> 18 cent, environ.

Bee et pieds noirs; iris d'un brun noirâtre; tête, cou, parties supér, de la poistine noirs; une hapde blanche sur le cou; dos d'un grênoné; plumes des flanes d'un cendré foncé. La femellé est plus petité. Les jeunes n'ont pas de bandes blanches; leurs couleurs sont plus claires et moins tranchées.

RR, erratique. A été trouvée 2 ou 3 fois en hiver sur le marché de Lons-le-Saunier.

## Genre Cygne, Cygnus. (Linn.)

Les cygnes, essentiellement nageurs, sont les plus grands oiseaux de la famille des palmipèdes du Jura; ils ne plongent jamais et on les voit rarement à terre.

1re Espèce. — Cygne Sauvage, Cygnus ferus. (Briss.)

Long. 1 55 cent. et plus.

Bec non tuberculé, plus long que la tête, la membrane colorée de la base s'étendant au-delà du bord antér. des narines et se terminant en pointe; plumes du front formant un angle aigu. (Degland.)

R. De passage irrégulier. Ils se montrent dans les hivers rigoureux, en petites troupes; fréquentent la plaine, les grands fossés des prairies pendant la journée, les rivières pendant la muit, et y vivent d'herbes aquatiques. Blessés, ils s'habituent facilement à la captivité. Ils jouissent d'une force extraordinaire dans les ailes. Avant qu'ils expirent, leur cri, exprimé par: coag, coag, coag, est loin d'être mélodieux, quoi qu'en aient dit les poètes.

2° Espèce.— Стопе Веwick, Cygnus minor. (Keys. et Blas.) Long. 1°26 cent. environ. Bee un peu proéminent à la base, pas plus long que la tête; la membrane colorée qui le recouvre ne s'étendant pas jusqu'aux narines et se terminant brusquement; plumes du front formant un angle obtus. (Degland.)

De passage irrégulier, R. Arrive en hiver comme le précédent, vit de la même manière, se tient dans les mêmes lieux et se mêle avec lui pour ses migrations. Il est beaucoup plus petit.

3º Espèce.—Cygne Tuberculé ou Domestique, Cygnus olor. (Vieil.) Long. 1 46 cent. et plus.

Bec rouge, plus long que la tête, tuberculé à sa base; tour des yeux noir; irisbrun; pieds d'un noir rougelatre; tout le plumage d'un blanc parfait; une protubérance sur le front. La femelle est plus petite. Le plumage des jeunes est parfait vers la 3° année; la 1<sup>re</sup>, il est d'un gris clair; la 2°, les plumes blanches commencent à paraltre.

Erratique et AR, en hiver seulement. Il a été tué en Bresse à l'état sauvage, pendant l'hiver de 1830, et donné au Musée par M. Ruty.

Cet oiseau, par les grâces qu'il déploie en glissant sur Peau, fait l'ornement de nos parcs, de nos jardins.

# Genre Canard, Anas. (Linn.)

Les canards, essentiellement nageurs, peu marcheurs et peu ou point plongeurs, se tiennent presque constamment sur les eaux douces. La plupart des espèces estivent dans le Nord et hivernent dans le Midi; elles s'arrêtent sur le Jura au double passage, et surtout au printemps.

Leur nourriture consiste principalement en vermisseaux, en frai de poissons ou de batraciens, en plantes et graines aquatiques.

La mue double s'opère en juin et octobre ou novembre. Le mâle, plus grand que la femelle, porte une livrée différente. Les jeunes resemblent à leur mère jusqu'à la première mue. Les petits naissent couverts de duvet, et quittent aussitôt le nid pour se rendre à l'eau. Chaque année, à la fin de l'hiver, au moment du dégel, nos étangs de Bresse sont littéralement couverts de ces oiseaux, qui ne se laissent approcher qu'en barque.

1" Espèce. — Canard Tadorne, Anas Tadorna. (Linn.)

Long. 0m 60 cent. et plus (le mâle), 0m 56 cent. (la femelle).

Bec arquéen laut; tarses élevés; une protubérance charmue, rouge, sur le bec: pieds couleur de chair; iris brun; tête verte; plumage varié de blanc et de noir; un ceinturon rous sur la politine; miroir d'un vert pourpré; couvertures infér. de la queue rousses. La femelle remplace la protubérance par une petite tache blanchâtre, ses couleurs sout plus ternes.

De passage irrégulier, R. II nous arrive en novembre ou en mars des couples de ces canards, qu'on ne voit jamais en troupes. Vivent de petits poissons, de plantes aquatiques. Peu sauvages, ils s'accommodent facilement de la domesticité. Chair médiocre.

2e Espèce.— Canard Soughet, Anas Clypeata. (Linn.)
Vulgairement Rougeot, Pochon, Canne-Poche.

Long, 0m49 cent.

Bec noir en dessus, jaunaltre en dessous, large, en forme de spatule: iris jaune; julesl jaunktres; têle et eou verts; poitrine blanche; ventre et flancs roux marron; dos brun; alles variées de blanc, de vert, de centré; miroir vert (oncé. Femelle: bet et spatule brun noiràtre; lête d'un roux clair, linéaté de noir; parties supér. brun noiràtre, bordées de roux.

De passage, AG. Les souchets arrivent en novembre et repassent en mars. Voyagent par petites troupes; se nourrissent de fretin, de mouches, d'herbes aquatiques; deviennent parfois très-gras, et leur chair est très-bonne à manger. Se trouvent principalement sur les étangs pendant le jour. Le soir, ils se répandent dans les champs et les prairies pour y pâturer.

3e Espèce.— Canard Sauvage, Anas Boschas. (Linn.) Long. 0m 50 à 0m 55 cent.

Bec d'un jaune verdătre; iris d'un brun rougelare; piech orange. Mile: tête et cou d'un vert fonce, iu noellier hiane; paries super, êtur burn encende; rigaquées de blanc; poirtine d'un marron fonce; parties inifer. d'un gris blanc, linéale en zigraç d'un brun cendre; miori de l'aile d'un vert violet avec une bande blanche au-dessus et an-dessous; quelques plumes refevées au croupion. La femelle a le plumage varie de brun sur un fond gristère. Cette espèce est la zoueche de notre canard domestique.

De passage; CG sur tous nos cours d'eau et nos étangs. Arrive à la fin d'octobre en grandes bandes disposées en triangles. Ils se jettent de jour sur nos étangs, nos rivières, où on les remarque en troupes serrées, soit sur l'eau, soit sur les rives; ils y ramassent des insectes, des graines aquatiques, etc. C'est pendant le jour que la chasse de ces oiseaux très-défiants est le plus profitable. Sur le Doubs surtout, on la fait en bateau, avec la canardière; on peut en abattre quelquefois un grand nombre. Le soir, ces canards quittent les cours d'eau pour se répandre dans les prairies et les champs, à la recherche des vermisseaux et des limaces. On en a tué plusieurs fois dont le jabot contenait beaucoup de glands, ce qui indique qu'ils fréquentent même les bois pour rechercher ce fruit. Il est certain que ces canards, lorsqu'ils sont blessés, abandonnent l'eau pour se réfugier dans les bois et les buissons. Quelques couples nichent dans nos contrées; choisissent les marais boisés, les œuues d'étangs.

La cane pond 8 à 14 œuss gris verdâtre très-clair, un peu plus petits que ceux de la cane domestique. Diam., 35 et 44 millim.

Au mois de mars, les canards sauvages repassent en moins grandes troupes qu'en automne; dès la fin de ce mois, on les rencontre déjà par couples; ceux qui ne nichent pas, et c'est le plus grand nombre, nous quittent en avril. Chair excellente à manger.

4º Espèce. — Canard Pilet ou a longue queue, Anas acuta. (Linn.)

Vulgairement Faisan de mer, Arquenot

Long. 0m 63 à 0m 65 cent.

Bec d'un bleu noiràtre, long et fétroit; iris brun clair; piets d'un cendre rougedtre on noiràtre; leis et cou bruns, variés de noiràtre et de violabre; d'essous du corps d'un blanc pur; miroir de l'aite d'un vert pourpré; les 2 pennes du milieu de la queue allongées, d'un noir verdaire. Fenedle: Parlies super, duu brun noiràtre; justies infér; juane rousskire et miroir rousskire; queue conique, mais aux longues pennes; bec noiràtre; piede d'un noir rougelaire. Elle est moins grande que le môde. Les jeanes lui resemblent.

De passage, CC. Les pilets arrivent, comme les précédents, fin octobre et novembre; quelques petites troupes séjournent si l'hivre n'ést parigoureux. Le plus grand passage chez nous se remarque au printemps et dès la fin de février jusqu'à la fin d'avril. On les rencontre sur toutes nos rivières, mais principalement sur les lacs et les étangs, quelquefois en grandes troupes, mais le plus souvent mélés avec des sifileurs et des sarcelles; ils vivent comme les canards et ont les mémes habitudes; il est probable que quelques-uns nichent ici, car dès le mois d'août on en tue des jeunes sur nos étangs; à cette époque, ils ne sont pas farouches; mais quand les bandes renferment des vieux, il est assez difficile de s'en approcher, même en bateau. La chair des pilets est regardée comme viande maigre, ainsi que celle de tous les canards du printemps ou rougents; elle est assez bonne à manger.

5° Espèce.— Canard Ridenne, Anas Strepera. (Linu.) Vulgairement Chipeau.

Long. 0°50 cent. environ.

lec noi; itis d'un brun clair; tarses et dolgs orange, à membranes noistures; itée et ou fond gis, pipuetés de brun cu, du set poirties marquis de crisosant noirs; ser et ou fond gis, pipuetés de bran cet de noir; moyennes couvertures alaires roux marron; agnades couvertures et croupion d'un noir intense, minori hance et noir. La femille et est moins grande, elle a les plannes du dos d'un brun noir, celles de la poitrine rou-pettres sinsi que ne croupion. Le s'eurone lair resemble et orangion. Le s'eurone lair resemble et orangion. Les peumes la resemble et orangion.

De passage, C, mais plus irrégulièrement que le précédent; il se tient de préférence dans les jones des étangs; se trouve quelquefois mêlé avec des bandes de siffleurs; il vit de même, et n'est pas très-farouche: c'est un bon aibier maiore.

6° Espèce. — Canard Siffleur, Anas Penelope. (Linn.) Vulgairement Vingeon, Miou.

Long. 0<sup>m</sup>47 cent.

Bee bleu, noir à la pointe, court; firs brun; pieds cendrés; front roux blanchlure tele et cou d'un roux marron; grope noire; poirtien le de vin; doss effanes zignagués de noir et de blanc; parties infér. blanches; miroir à 3 bandes, celle du milieu wrete et les 2 sutres noires; queme édagée, pointus . Penelle: Bee et pieds d'un cendré noistrer; siille plus peille; plumage rousslare, varié de blanc et de noir; poltrine et flancs roux. Le jeune li ressemblent.

De passage, CC. Depuis le mois d'août jusqu'en décembre ; beaucoup hivernent sur le Doubs et la Loue dans les hivers doux. En février, ils se rencontrent en abondance sur nos eaux stagnantes, mais c'est surtout au printemps qu'ils sont le plus abondants et font eutendre leur siffement le matin et le soir. La chair de ce canard, regardée comme un aliment maigre, ne vaut pas celle des précédents. Commun avec les oies au printemps, il pâture et fait beaucoup de mal dans les blés verts. Probablement plusieurs couples nichent dans les marais, puisque des jeunes sont tués dés le mois d'août sur nos étangs.

7e Espèce.— Canard Sarcelle d'été, Anas Querquedula. (Linn.)
Vulg. Grande Sarcelle, Rainette, Cric cric.

Long. 0<sup>m</sup>36 cent.

Bet noithtre; iris d'un brun elair; pieds cembris; sommet de la tête noithtre; une hande blandes sur les yeux; gorge noire, tête et cou d'un brun roughtre; miroir d'un vert cendré, bordé de 2 handes blanches; ventre blanc jaunktre; petites couvertures alaires contré bleuntre. La fesselfe, qui est plus petite, a le parties supérde la poittine brunes, bordées de rousstre, les infér- blanches; une bande sourcibre moins large et moins blanche que chez le mila. Les jeunes lui resemblent.

De passage, CC. Arrive en mars sur les rivières et les étangs, où un grand nombre nichent à proximité des eaux, dans les hautes herbes. Pond 6 à 8 œufs ovales, blanc sale, légèrement roussaitres. Diam. 42 et 33 millimètres.

Aussitot éclos, les petits suivent leur mère à l'eau et deviennent alors pour ainsi dire insaisseables, tant ils sont habiles à plonger pour éviter le danger. La chair de ce canard peu farouche, regardée comme maigre, est trés-saroureuse. Il se fait en automne un fort passage de jeunes qui disparaissent dès la fin de novembre.

8° Espèce. — Canard Sarcelle d'hiver, Anas Crecca. (Linn.)
Vulgairement Sarcelle.

Long. 0° 32 cent. environ.

Bee noirdre; pieds cendrés, iris brun; sur les côtés de la tête, une large bande d'un vert à reflets; le grand miroir d'un vert foncé et d'un noir profond, (Tenum.) Point de hande soureilière. Tête rousse et gorge noire; ventre blanc; le reste du plumage varié de noir et de blanc. Vaire suivant l'âge et le sexc; le môle fait entendre au printemps la syllabe r'ly, rlu. La femélle est plus petite.

De passage, CC. Arrive en mars, part en avril; les jeunes sont communs en septembre sur nos étangs et rivières. Cependant quelques petites bandes passent l'hiver sur le Doubs et la Loue, si cette saison n'est pas trop rigoureuse.

La chair excellente de cet oiseau peu farouche est regardée comme gibier maigre.

# Genre Fuligule, Fuligula. (Ch. Bonap.)

Les oiseaux de ce genre se distinguent des canards, non-seulement par des caractères physiques, mais encore par des mœurs et des habitudes différentes. Ils préfèrent en général les eaux salées, cherchent leur nourriture en plongeant, et vivent presque exclusivement de petits poissons, de mollusques bivalves et de vers.

Leur mue est double: le mâle, la femelle et les jeunes, avant la mue, ont un plumage qui les distingue entre eux. (Degland.)

1 re Espèce. — Canard Garrot, Anas Clangula. (Linn.) Vulgairement Rougeot, Berdot.

Long. 0m 49 cent. (måle), 0m 41 cent. (femelle).

Bee noir; iris jaune; piesé d'un jaune orange, à membrane noires; un espace hlane de chaque odris du bee; iltet eu out d'un veri foncé, à reflets pourprés; parries supér, d'un noir parfait; cou, haut du dos, grand espace sur l'aile et parties infér. d'un blanc pur; tête grosse, à plumes allongées en desus, celles du frost vancées sur le blanc pur; tête grosse, à plumes allongées en desus, celles du frost vancées sur les blanc parties de la différe beaucoup, a mois pour la taille; cou, poitrine et abdonne d'un blanc pur; pointe du bec jaunâtre; onglet noir; collier blanc; miroir blanc, barré de noir.

De passage, AC. Les oissaux de cette espèce à chair excellente, conidèree comme aliment gras, arrivent en février par bandes plus ou moins nombreuses, non disposées en triangle comme les canards, mais en ligne; leur vol excessivement rapide produit un sifflement aigu. Ils ne quittent pas les eaux, dans lesquelles ils plongent pour chercher leur nourriture, qui consiste en graines et plantes aquatiques. Ils disparaissent en avril, les bandes des jeunes voyagent séparément; reviennent en troupes serrées sur les étangs dès le mois de septembre, et y séjournent jusqu'en novembre. Si l'hiver n'est pas rigoureux, quelques petites bandes hivernent. Quelques vieux males voyagent à part, et se montrent erratiquement au printemps dans leur beau plumage d'été.

2\* Espèce.—Fuligule Milouinan, Fuligula Marila. (Ch. Bona.)
Vulgairement Rougeot.

Long. 0m 47 cent.

Bee large, d'un bleu clair; narines blanchatres; iris jaune; ake et cou d'un ooi à reflets verts; parties indie: du cou, baut du dos et de la politrine, croupion et couvertures sous-caudales, d'un n-ir intenes; ventre, flance et miroir d'un blanc pur, terninés par une bande noire; tarses et doigts centrés, à membranes noiràtres. La femelle a une bande blanche qui entonce la mantibules supér, cije el a les parties supér, xijezaguées de blanc, et les infér. d'un blauc plus ou moins pur, suivant l'àge. Les jeunes différent.

De passage irrégulier; RR, surtout les vieux. Ces fuligules se montrent en novembre ou en mars, toujours par petites troupes. Ils sont beaucoup moins farouches que les précédents. Chair grasse, de médiocre qualité.

3° Espèce. — FULIGULE MILOUIN, Fuligula ferina. (Keys. et Blas.) Long. 0° 45 cent. environ.

Tête et cou rougeâtres; un large plastron noir sur le bas du cou, le haut du dos et de la poitrine; miroir gris cendré; parties supér. et infer. d'un cendré blanchâtre. zigzaguées de brun.

RR. De passage irrégulier sur nos lacs de la montagne en hiver. Chair grasse, assez bonne,

4e Espèce. — FULIGULE MORULLON, Fuligula cristata. (Ch. Bona.)
Vulgairement Rongeot, Petit-Noir.

Long. 0<sup>m</sup> 40 cent.

Bec d'un bleu clair à onglet noir; iris jaune; pieds bleuktres, à membranes noires; teles, cou, haut de la politier et une huppe de plumes longues et effliées, d'un noir à refleux veréktres; parties supér. d'un brun foncet; parties inére, et miroir d'un blaue pur, ce dertuier rayée te terminé de noir; couvertures sous-caudales noires. La femelle a la luppe courte, ses couleurs sont sans reflets, son ventre est blanchâtre nuancé de roux. Les jemes roin pas de huppe.

AR. De passage irrégulier sur les bords de la montagne à l'automne, où l'on voit surtout de jeunes individus. RR dans la plaine et seulement au printemps.

5° Esp.—Fuliquie Nyroga ou à iris blanc, F. Nyroga. (Keys. et Bl.) Vulgairement Petit Rougeot, Sarcelle d'Egypte.

Long. 0" 40 cent. environ.

Bee d'un bleu noiràtre, à ongles noirs; iris blanc; pieds d'un bleu cendré, à membrans noirs; lète, cou et flance d'un roux vit; petit collier d'un brun foncé, à tache blanche sous la gorge; parties supér. d'un brun foncé à treflets pourprés, tachées de roux; miroir blanc, terminé de noir; parties infér. d'un blanc pur. La gendle n'à pas de collite; le roux de la tée, a cou et de la poitrine est nuancé de taches brunes.

285

De passage, AR. Se montre au printemps et en automne par petites troupes; quelques couples nichent prés des lacs de nos hautes montagnes, dans les joncs. Pondent 10 à 12 œufs d'un gris jaunâtre. Diam., 35 et 40 millim.

Vit comme les précédents, mais plonge encore plus habilement pour éviter les coups de fusil.

Je confirme ici l'opinion de M. Bouteille, qui dit que ce canard est beaucoup moins rare qu'on ne l'avait cru.

6° Espèce. — Fulique Eider, Fuliq. Molissima. (Degland.) Vulgairement Canard Eider.

Long, 0<sup>m</sup> 65 cent.

Bec plus long que la tête, se plongeant en 2 lamelles aplaties, entre lesquelles les plames frontales avancent en pointe. ( Degland.)

De passage accid., RR. De jeunes individus seulement se trouvent sur la Loue et le Doubs, presque toujours isolément. On ne les voit jamais qu'en décembre ou en janvier, lorsque le froid rigoureux les chasse du Nord. Pen farouches.

7° Espèce. — Fuligule Macreuse, Fuligula nigra. (Degland.) Long. 0° 48 cent. environ.

Iris brun; tanses et doiges d'un cendré brun; queue très-conique; tout le plumage d'un noir intense, quelquefois le cou varié de blanchâtre; une protubérance sphérique vers la base du bec; point de mitori à l'aile. La femelte n'a past de protubérance sur le bec, son plumage est d'un brun grisàtre. Les jeunes ont les teintes plus claires.

RR. De passage accidentel après les grands orages d'automne. A été apportée sur le marché de Lons-le-Saunier.

8° Espèce. — FULIGULE BRUNE, Fuligula fusca. (Degland.)
Vulg. Double Macreuse, Grande Macreuse, Rongeot noir.

Long. 0 55 cent. environ (le mâle).

Bec renflé et gibbeux à sa base; iris, tarses et doigts rouges, à membranes noires; plumage d'un noir profond; un petit miroir blane sur les ailes, quelquefois une tache blanchâtre à l'orielle. La femelle a le plumage supér, d'un gris de suie, les parties infér. d'un gris blanchâtre ; les jeunes lui ressemblent beaucoup.

Se montre pendant l'hiver sur nos rivières et nos étangs. Se nourrit d'insectes, de petites coquilles qu'elle va chercher au fond de l'eau; elle reste longtemps submergée, pour reparaître à de longues distances.

Chair huileuse et peu savoureuse.

### Genre HARLE, Mergus. (Linn.)

Les harles sont éminemment aquatiques, et très-reconaissables à leur bec dentelé en scie et allongé en oûne. On les voit rarement à terre; ils nagent le plus souvent le corps submergé, n'ayant que la tête hors de l'eau. Ils plongent profondément et pendant longtemps.

Leur nourriture consiste principalement en poissons.

Leur mue simple s'opère au printemps chez le mâle, en automne chez la femelle.

1<sup>re</sup> Espèce. — Harle Bièvre, Mergus Merganser. (Linn.) Vulg. Grand Harle, Harle commun.

Long. 0<sup>m</sup> 65 cent. (le mâle).

Ber rouge on rougêttre ; tirs ronge; pieds vermillon; tête et partie supfr. du cou' d'un vert foncé, a fredhe pourprés; les plumes de l'occipul forment une huppe courre et touffice, quelquefois allougé; l'haut du dos et scapalaires d'un noir intense; cou, portirine, flanse et abdomen d'un blanc vino-router; mierio blanc ur l'Aile. La frmelle a la tête et le haut du cou d'un hrun rousaire, la gorge blanche; partie supér, d'un cendré blanchère. La freude est beuccoup plus petile.

De passage accid., R. Ne se montre que pendant les hivers rigoureux; il nage et plonge avec la plus grande habileté, et poursuit sous l'eau les poissons dont il fait sa nourriture. Il remonte les courants rapides en s'aidant de ses ailes, et ne paralt pas très-farouche; man fois qu'il est blessé, le chasseur le perd facilement. Gibier très-médiore.

2º Espèce. — Harle Huppé, Mergus serrator. (Linn.) Vulg. Becquard.

Long. 0° 56 à 57 cent.

Bec et iris rouges; pieds orange; une huppe de plumes longues, d'un noir verdàtre, occupe la nuque et l'occiput; cou verdâtre et collier blane; parties supér. do doc et scapulaires d'un noir profondi, mitori blanc de l'alle traversé par 2 bandes noires; flancs zigzagués de blanc et de noir; hant de la poitrine d'un brun foncé; parties infer. d'un blanc pur. Femelle: Bec el iris rouges; pieds orange; tête et cou roussâtres; gorge blanche; parties supér. et flanes d'un brun cendré; parties infér. blanches; miroir de l'aile traversé par une seule bande bleue; huppe courte.

De passage accid., RR. On le voit aux mêmes époques que le précédent, dont il a les habitudes.

Se rencontre accid. en hiver sur les étangs de la Bresse et dans les méandres du Doubs.

3° Espèce. — Harle Piette, Mergus Albellus. (Linn.) Vulg. Nonnette, Petite Harle, Religieuse. Long. 0<sup>m</sup> 42 cent. (le måle.)



Fig. 72 et 73. Harle Piette.

De chaque côté du het et sur l'occiput, une tache d'un noir à refleus verdaires; sur l'occiput, une huppe d'un blanc pur; cou, seapulaires, petites conventures des ailes et parties infér. d'un blanc pur; jauxi du dos et 2 croissants sur les flance d'un noir intenses; flances aigragués de cendré; mitori de l'alle noir, terminé de blanc et traveré par un trait de cette couleur. Femelle: Tête et junes d'un brun roux; parties supér d'un brun fonce, les infér. d'un blanc pur.

AC. Arrive en novembre, passe l'hiver sur nos cours d'eau, y poursuit le poisson en plongeant comme ses congénères. Les males adultes sont beaucoup plus rares que les femelles, et ces dernières, qui arrivent en petites troupes, sont souvent mélées avec des jeunes qui leur ressemblent quant à la robe.

### 3º FAMILLE DES PALMIPÈDES. - TOTIPALMES.

### Genre unique, Cormoran, Carbo. (Mey. et Wolf.)

Rec droit, comprimé; mandibule supér. crochue vers la pointe; face et gorge nues; pieds forts, courts; ongle du doigt médiocre, éneuélé en scie; tous les doigts engagés dans une membrane commune; ailes médiocres.

Esp. uniq. — Le Grand Cormoran, Carbo Cormoranus. (Meyer.)
Vulg. Cro marin.

Long. 0m77 à 78 cent.

Bee d'un gris noirâtre à la base, jaune à la mandibule infér., fort et plus long que la tête; nudifé de la têle verdâtre; queue à 14 pennes; iris vert et pieds noirs; an collier de plumes blanches; tout le corps d'un noir verdâtre. Au printemps, des plumes blanches à la face externe des jambes; en été, june huppe verdâtre orne l'occiput.

De passage, AR. Arrive en avril; fréquente le Doubs, la Loue, où il péche très-habilement en plongeant et poursuivant sa proie sous les eaux avec facilité, dans les courants les plus rapides. Lorsqu'il revient à la surface, il a le soin de ne sortir que la partie supér. du cou; le reste du corps est immergé. La nuit, il abandonne les eaux et va coucher sur les grands arbres qui bordent les rives. Cet oiseau fait entendre un cri désagréable.

Quelques sujets séjournent si l'hiver n'est pas rigoureux, et ne partent définitivement qu'au printemps.

Son corps répand une odeur persistante très-désagréable, et sa chair est détestable.

### 4º FAMILLE DES PALMIPÈDES, - PLONGEURS.

# Genre unique, Plongeon, Colymbrus. (Lath.)

Bec fort, anguleux, très-pointu; doigts très-longs, entièrement palmés; le poster. court, portant une membrane làche; ongles plats; ailes courtes.

4re Espèce. — PLONGEON IMBRIM, Colymbris Glacialis. (Linn.)

Long. 0<sup>m</sup> 76 cent. environ.

Bee noir, à pointe cendrée, plus long que la têle, gros en dessous; iris et pieds brans. Jeunes: Tête, occiput et nuque d'un brun cendré; plumes des parties supér d'un brun foncé, entourées de cendré clair; parties infér d'un blanc pur. Vieux:

Tête et cou d'un noir verdâtre à reflets; pariies supér. d'un noir profond, taché de 2 carrés blanes sur chaque plume; gorge et collier rayés de blanc et de noir; parties infér. d'un blanc parfait.

De passage, errat., RR. Toujours isolément, se montre pendant les hivers rigoureux, sur les lacs et les grands étangs. C'est un excellent plongeur, qui vit de poissons. On n'a jusqu'ici observé que de jeunes sujets.

2º Espèce. — PLONGEON LUMME, Colymbus Arcticus. (Linn.)
Vulg. Grand-Bi.

Long. 0<sup>m</sup> 68 cent. environ.

Bee noithre, plus court que celui de l'Imbrim, peu anguleux en dessous; ¡iri ronge brun; jeté d'un cendré foncé; dos, croupion et flancs d'un noir sans tache; les espalaires travernées de bandes blanches formées de taches quadrialeres; groge et couvertures alaires piquetés de blance; parties infer, d'un blane pur. Les jeunes ressemblent à ceux de l'espéce précédente; ils s'en distinguent par leur hec, qui est moins long.

AR. De passage, erratique. Ces plongeons voyagent par couples, et fréquentent les mêmes lieux que l'Imbrim; ils ne paraissent pas très-farouches, mais évitent avec habileté les coups de fusil en plongeant, et n'ont recours au vol que quand ils sont trop pressés par le chasseur. On ne voit que des jeunes.

3\* Espèce. — Plongeon Cat-Marin, Colymbus septentrionalis. (Linn.)
Vulgairement Gros-Bi.

Long. 0<sup>m</sup> 60 à 62 cent.

Bee noir, légèrement courbé en haut, plus court que la tête, minec iris orange. Fivaux : Sonmet de la tête marqué de tacles noires; jone, côtés du cou et gorge d'un gris de souris; parties supér. d'un brun foncé, tachées de blanc; une bande d'un roux vif sur le devant du cou; parties infér: d'un blanc pur. Jennes: l'iniè reun roughtere; pielés muss; fète et cou striés de cendré et de banc; cette d'emiliè reun-leur Jennies sur la gorge et le devant du cou; parties supér. brunes, avec 2 tacles blanches sur chaupe plume; parties infér. blanches.

De passage, erratique, R. Les oiseaux de cette espèce se montrent par couples comme les précèdents; vivent de poissons; plongent avec la même habileté que les Lummes, auxquels ils ressemblent beaucoup.

Un individu jeune m'a été apporté en décembre 1854. Un autre, presque adulte, a été apporté sur le marché de Lons-le-Saunier.

#### Troisième Classe

#### REPTILES OU ERPÉTOLOGIE.

Animaux rertébrés, à sang rouge et froid; respiration complète et aérienne toute la vie; corps ordinairement couvert ou garai d'évailles. Pas de mamelles, ni de nageoires, ni de métamorphoses à aucune époque de la vie.

Ces animaux sont souvent organisés pour la double vie aquatique et terrestre; les uns sont pourrus de pattes courtes et placées latéralement, qui permettent la marche et la course; d'autres en sont privés et rampent pour se mouvoir, ce qui a valu à tout l'ordre le nom de reptiles.

Le toucher, en raison des écailles, est très-obus. La langue, trèsdévelopée chez la plupart et blûde chez un certain nombre, doit être sensible au goût, et tout tend à prouver qu'elle est aussi un instrument de toucher. Quant à l'odorat, il paraît peu développe. L'organe de l'ouie, très-simpifiée, est cependant bien impressionable in la vuen offre rien de remarquable, si ce n'est l'absence de paupières chez quelques-uns, et chez d'autres l'existence d'une 3° puujère comme chez les oiseaux. L'appareid digestif est très-simple.

L'appareil circulatoire est disposé de manière à ce que le sang veineux se mêle au sang artériel sans avoir traversé les poumons, dans lesquels l'air ne se combine qu'avec une partie de la masse du sang.

La respiration des reptiles s'opère par les poumons, mais elle est peu active ; aussi leur sang est-il froid.

Tous tombent en léthargie l'hiver. Ils vivent d'insectes, de batraciens, et sont ovipares; leurs petits naissent renfermés dans des œufs à coque molle ou dure, que le soleil fait éctore; quelquefois ils éclosent dans le corps de la mère, comme chez la vipère, qui, pour cela, est dite ovovivipare. Les petits, aprés leur éclosion, pourvoient immédiatement à leur nourriture. Les reptiles, dans le Jura, sont nombreux en espèces et peu en individus; cela tient, je crois, à la quantité de mammifères et d'oiseaux qui les chassent pour s'en nourrir. Ils aiment les endroits secs, exposés au soleil.

### Classification des Reptiles du Jura.

| Reptiles<br>ayant<br>le corps | court, ovale, enveloppé d'une carapace. |                | 110 Ordre,<br>Cheloniens. |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|
|                               | allongé,                                | des membres    | 2º Ordre,<br>SAURIENS.    |
|                               |                                         | pas de membres | 3º Ordre,<br>Ophidiens.   |

1 TORDRE DES REPTILES. - CHÉLONIENS.

Get ordre comprend les tortues marines et terrestres.

Parmi ces dernières, le Jura offre la Cistude reunoferne, Cistudo europaa. (Gray). Tête noirdtre, semée de taches jaumes, queue longue; carapace orale, ordinairement aplatie, d'un brun noirdtre ou noir, ou cercle terne marqué de taches jaunes disposées en rayons. Cette tortue m'a été signalée dans les étangs de la Bresse chalonnaise. (Coindre.) Elle a été apportée de la Nière, oir elle est commune, et jetée dans l'étang de Bersaillin. (Sauria.) Deux magnifiques individus m'ont été remis, l'un par M. Sauria, l'autre par M. Cloz. Ils ont passé l'été dans le vivier de l'école chrétienne. Pendant le jour, il sa inaimeint à se reposer au soleil sur une pierre; au moindre bruit, ils plongeaient et nageaient avec une grande vitesse. En hiver, ils s'enterrent pour se préserver du froid.

Nourriture: Vers, insectes et petits poissons. On dit la chair de cettle tortue bonne à manger et pouvant donner un excellent bouillon. L'acclimatation de cette cistude dans le Jura est un fait accompli.

#### 2º ORDRE DES REPTILES. - SAURIENS.

Reptiles à corps allongé, recêtu d'écailles, porté ordinairement par k pieds à doigts onquiculés; queue prolongée, avec un cloaque transerral à la base; un tympan apparent; des côtes et un sternum; des mâchoires à branches soudées et garnies de dents; œufs à coque dure.

Les reptiles de cet ordre sont tous ovipares; ils déposent leurs œufs au printemps dans la terre, sous les pierres ou dans les trous de murs; les petits éclosent avec les formes qu'ils doivent conserver toute la vie. Ils se nourrissent d'animaux vivants. L'ordre des sauriens ne donne au Jura qu'une seule famille, celle des lacertiens ou l'ezards.

### FAMILLE UNIQUE DES SAURIENS .- LACERTIENS OU LÉZARDS.

Corps très-allongé; queue conique; tête amincie en avant, couverte dequelques plaques polygones; bouche très-fendue, bordée de grandes écailles; langue libre, plate, extensible, bifide; écailles disposées par bandes transversales et parallèles; 4 pattes fortes, à doigts distincts, allongés, coniques, inègaux, onguiculès.

# Genre unique. — Lezard, Lacerta. (Linn.)

Vulgairement Lézard, Couleurre, Larmuse.

La taille de ces charmants reptiles varie considérablement chez la même espèce, suivant l'habitat; les individus de la montagne sont en génèral plus petits et plus colorés que ceux de la plaine. Tous offrent la singulière propriété de reproduire leur fragile queue, lorsqu'elle a été brisée.

Ces jolis petits animaux, aux couleurs souvent très-brillantes, d'une vélocit remarquable, courent, grimpent sur les murs, les rochers, les buissons et les arbres, où ils s'étendent au soleil, se mettent en embuscade pour saisir les insectes qui composent leur nourriture; au moindre bruit, ils se cachent dans des trous qui leur servent de gite pour la nuit. Aucun d'eux n'est venimeux, contrairement à la croyance générale, qui calomnie bien à tort la plupart de ces innocentes et utiles bêtes; cependant, lorsqu'ils sont saisis, ils mordent avec acharnement, mais sans faire de mal.

SECTION A. Écailles dorsales plus ou moins oblongues, étroites, hexagones, en dos d'âne, non imbriquées.

1º Espèce. — Lézard des Souches, Lacerta stirpium. (Daudin.) Long, totale, 0º 20 à 0º 25 cent.

Corps trapa et lourit; 2 plaques naso-frénales superposées; remps revêtues de puties jaques irréquiémemen polyporose, inégal-s; plaques ventrales formas les séries, dont 2 très-courtes et 6 longues, les 2 médianes plus étroites que les autres. Docousière ou couleur de brique uniforme, ou taletté de noirtre ou de hierbaire; côtés du corps verts ou lavés do brus; ventre bance ou plequet de noir (malér, besus et côtés du corps d'un hum chair ou faure; dons marqué d'une saite de tabense et constant de corps d'un hum chair ou faure; dons anarqué d'une saite de tabanc (femélo). Varie beaucou.

Cette espèce habite les coteaux, les haies, les jardins, les vignes, et ne dépasse guère le 2° plateau. C.

2º Espèce. Lézard Vivipare, Lacerta vivipara. (Jacquin.)

Ainsi appelé parce que les œufs éclosent immédiatement aprés la ponte.

Une seule plaque naso-frinkel; tempes revêues d'écilles polygones ou discolygones; pas de dreis a plaisit; écille dorales distinctence obloques, hestagones; plaques ventrales formant 8 téries, dont 2 trés-courtes, les muyinales externes composées de forr petites plèces; et 6 louques, dont les 2 médianes plus écriters que les a attres; dos brun veditées on roux, g'fanta de chaque céde une bande noire, listrée de blanc en haut et en bas, une rase noire le long du dox; ventre tacheté ou lavé de noir, sur un fond jume ornagé ou june clair; 9 à 21 pores fémoures.

Se trouve dans les bois ou dans les broussailles de la basse montagne et dans les endroits secs de la plaine: Lons-le-Saunier, St-Maur, Montaigu. Il aime à se cacher sous les feuilles mortes. AR.

3º Espèce.— LÉZARD VERT, Lacerta viridis. (Daudin.) Vulgairement Verdrau, Verderenu, Verdariot.

Long. totale, 0m 30 à 0m 40 cent.

Deux plaques naso-frénales, régulièrement superposées; tempes revêtues d'écailles

polygones inciquilatérales, parmi lesquelles une centrale plus grande que les autres ; une occipitale petite; des dens au palais; érailles dorsales granuleuses, hexagones, oblongues; plaques ventrales formant 8 séries, dont 2 courtes, les marginales excurens composées de très-petites pièces, et 6 longues, dont les 2 médianes plus étroites que les autres; 12 à 20 pores fémorards

Cette espèce offre une robe ornée de couleurs métalliques les plus brillantes et les plus variées.

Assez abondante dans la plaine, elle fréquente les haies, les buissons, les lieux pierreux et herbus exposés au soleil; on la voit grimper sur les arbres avec une très-grande rapidité.

Elle ne dépasse guère le 1<sup>er</sup> plateau; cependant on la rencontre encore dans les vallées chaudes des environs de St-Claude.

Section B. Écailles dorsales distinctement granuleuses, juxtaposées.

4° Esp.— Lézard des Murailles, Lacerta muralis. (Dum. et Bib.)

Une seule plaque naso-frénale; une très-petite occipitale; très-rarement des dents au palais; tempes offrant chacune une grande plaque discoidale, autour de laquelle sont de petités écalles sub-icirculaires; collier droit, non dentelé; écailles du dos petites, circulaires, convexes; 6 séries de plaques ventrales.

Les variétés observées sont :

Corps verdàtre, pointillé de noirâtre on de jaunâtre.

TC dans tout le Jura, sur les murs des jardins, dans les murgers des vignes, les endroits secs; on le rencontre jusqu'à Morez et aux Rousses, à 1,600 mètres d'altitude.

3º Ordre des Reptiles.— OPHIDIENS ou SERPENTS.

Corps allongé , serpentiforme ; pas de membres apparents.

Ophidiens

Genre ORVET, Anguis. (Linn.)

Écailles lisses et luisantes; une petite plaque rostrale; des rudi-

ments de sternum, d'omoplate et de bassin; branches de la mâchoire inférieure soudées entre elles.

Espèce unique.— Orvet Fragile, Anguis fragilis. (Linn.)
Vulgairement Enveux, Lenveux, Borgne, Anguille de haie, Serpent de verre.
Long. totale, 0° 35 à 0° 60 cent.

OEil mobile, protégé par 3 paupières; queue formant au moins la moitié de la longueur du corps. Les jeunes individus ont le dessus du corps d'un cendré blanchâtre. le dessous d'un noirâtre marron, ou grisâtre, on bleudre.

Dessus du corps roussâtre, ou rougeâtre, ou brunâtre; dessous noirâtre ou noir bianchâtre.

. C dans les prés secs, les broussailles, les bois, sur la montagne et dans la plaine.

Lorsqu'on le touche, il se raidit avec tant d'ênergie qu'il se casse alors avec la plus grande facilité. On en rencontre un certain nombre qui ont un moignon en place de la queue ainsi cassée. Ces innocents animaux, privés d'armes, ne cherchent pas même à se défendre forsqu'on les attaque; ils sont cependant accusés, dans le Jura, d'être trèsvenimeux, même par le simple regard.

### SERPENTS proprement dits.

Les serpents, objet d'une répulsion générale, se nourrissent de proio ordinairement vivante, telle qu'insectes, batraciens, oiseaux et petits mammifèrres, souvent d'une taille plus grande que la leur. Les aliments engloutis et non mâchés cheminent lentement en bloc le long du tube digestif, jusqu'à l'estomac.

Les rats, les unusarignes, les campagnols, les petits oiseaux et les grenouilles, à la rencontre d'un serpent qui les guette et les fix immobile, sont pris d'une terreur involontaire qui leur ôte tout l'instinct de la conservation; stupéfiés et comme anéantis, ils sautillent, se troublent, font entendre des cris plaintifs, s'approchent de leur fascinateur et finissent par devenir sa proie. La digestion des serpents se fait avec une telle lenteur, q'un seul repas suffit souvent à la viré ep pusseurrs mois. En 1882, ¿ pus nourrir une couleuvre à collier

pendant un an, avec 300 grammes de viande donnée en 3 repas à une distance de 50 jours en été; le reptile semblait parfaitement se trouver de ce régime économique.

Tous les serpents de nos pays s'engourdissent l'hiver dans des trous en terre, sous les pierres, entre les racines des arbres; au printemps, après ce sommeil l'éthargique, ils se débarrassent de leur peau comme d'un fourreau sous lequel se trouve une belle et riche robe d'été toute fraiche, parée ordinairement des couleurs métalliques les olus vives et les plus variées.

# Tableau des Serpents du Jura.

A. Dents toutes lisses, pleines et profondément sillonnées. Tête courerte de grandes plaques. — 1º Section. Serpents non venimeux.

| n                | Ecailles du dos et le plus souvent celles des                                                                                 | 1et Genre, |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Derniers cro-    | Ecailles du dos et le plus souvent celles des<br>flancs portant une ligne latérale ou une<br>sorte de carène ; queue médiore. | TROPIDO-   |
| séparés, ou sans | sorte de carène ; queue médiocre.                                                                                             | NOTE.      |
|                  | Tronc allongé ; queue médiocre ; écailles                                                                                     | z Genre,   |
| micronic noice   | Tronc allongé ; queue médiocre ; écailles<br>lisses ; museau arrondi et peu allongé.                                          | CORONELLE  |

Derniers crochets sus-maxillaires séparés des autres par un intervalle libre; écailles lisses; tête oblongue, carrée, à plaques sourcilières saillantes sur l'orbite; écusson central cétroit.

B. Dents dont les crochets antér, de la mâchoire supér, ont un canal pour donner passage au renin; tête couverte de petites écallles.— 2° section. Serpents venimeux.

Os sus-maxilnirestris-courts
Tête couverte sur la partie antér. seulele portant que ment de petits écussons planes, dont un
Pallade.

des crochets vecentral plus grand.
Tête déprimée, élargie en arrière, entièsous-cau dal 2s rement revêtue de petites écailles et nom
formantunedout
de plaques.

Vipine.

### Ire Section. Serpents non venimeux.

Cette section de serpents non venimeux, ou couleuvres, donne au Jura 3 genres et 4 espèces. Le vulgaire les croit dangereux, aussi sont-ils ponrsuivis comme tels et immolés sans pitié.

Lorsque les couleuvres sont irritées, elles dardent leur langue fourchue, relévent la tête, la retirent en arrière pour former ressort, en faisant entendre une espèce de sifflement analogue à celui de l'oje domestique : les replis de leur corps se relèvent ou s'abaissent, se déronlent ou se forment en arc ; l'animal s'élance alors en avant contre l'objet de sa colère. Ses dents très-petites, quoique trèsaiguës et recourbées en dedans, peuvent tout au plus occasionner une très-légère égratignure. On les accuse aussi de sucer ou de faire tarir le lait des vaches : la seule inspection des mâchoires, armées de dents aiguës; la disposition de la bouche et de la langue, qui ne permet pas de faire le vide et de sucer ; le peu de capacité de l'estomac du reptile, ne peuvent donner un instant prise à cette accusation complétement gratuite. Les couleuvres de nos pays se tiennent dans des endroits frais et ombragés, souvent prés des eaux, où elles aiment à se baigner et où elles tronvent plus facilement leur nourriture, qui consiste en grenouilles, crapands, poissons, oiseaux, qu'elles vont chercher jusque dans leurs nids, et en insectes. Toutes sont ovipares; elles déposent leurs œufs soit dans la terre, soit dans les tas de fumier, où la chaleur solaire les fait éclore.

# Genre TROPIDONOTE, Tropidonotus. (Kuhl.)

1 \*\* Espèce. — TROPIDONOTE A COLLIER, Tropidonotus natrix.

Vulgairement Couleurre à collier, serpent d'eau.

Dessus du trone et côtés d'un gris bleu plombé, avec des taches quadritaères noires; une sorte de collier de plaques d'un jaune pâte ou blanchâtre, s'élevant sur la nuque, univl ou bordé en arrière de grandes taches noires jointes ou réunies sur la tête, et qui, quelquefois, existent seules. La carêne des écailles n'est pas très-saillante. Celleseri sont déposées sur l'a pragées longituidaies. Il pond de



Fig. 74. Tête de Tropidonote à collier.

12 à 16 œufs qu'il dépose sous les feuilles sèches ou dans le fumier. Les principales variétés observées sont.

tre Variété. Brunâtre, à ventre noirâtre. C.

2º Variété. Rougeâtre, à côtés noirâtres et ventre noir. R.

3\* Variété. D'un jaune sale avec des taches jaunâtres sous le ventre. R.

Quoi qu'en disent les auteurs, J'en ai vu des exemplaires qui atteignaient et dépassaient même l = 50 cent. à 2 mètres. J'en possède encore une qui a plus de l = 50 c. et qui est grosse comme 3 gros doigts réunis. (Coindre.) l'ai vu un exemplaire qui se rapporatà à la 2° voriété, mais qui, sauf les taches et ornements ordinaires de cette joile couleures, était complétement d'un rouge brique foncé.

Ce reptile se rencontre surtout dans le voisinage des eaux, où on le voit souvent, soit pour se baigner, soit pour saisir les poissons, les batraciens et les insectes aquatiques dont il se nourrit; on le rencontre surtout dans la Bresse jurassienne et sur les rampes du 1" plateau. Il est beaucoup plus rare dans la moyenne et surtout la baute montagne. J'ai nourri longtemps un individu de cette espèce qui mesurait 0" 96 cent., et la queue 0" 26 cent.; il était devenu familier au point de monter sur moi lorsque j'étais assis dans ma chambre. Bas Jura, C; moyenne montagne, AC; haute montagne, R.

2º Espèce. — Tropidonote Vipérin, Tropidonotus Viperinus (Schl.) Vulgairement Couleurre, grande Vipère, Vipère de bois.



Fig. 75. Tête de Tropidonote vipérin.

Corps d'un gris verdatre ou d'un jaune sale, portant au milieu du dos une suite de taches brunes ou noiràtres, très-rapprochies ou unies entre elles, et formant une ligne situeuse. Les flancs sont souvent ornés de taches lsolées, en losange, dont le centre est d'une teine verdatre. Tête à museau épais: 9 plagnes sas-céphaliques ordinaires; narines grandes, percées entre 2 plaques; un préoculaire et quelquefois 2; toujours 2 postoculaires; l'èrre supér, protégée par 7 paires de plaques, dont la 3° et la 4° toucheut à l'oil; éc#lles en carène peu, saillante, disposées sur 19 rangées longitudinales.

Clare la plupart des individas, on remarque sur les parties latérales et postér, de la téte 2 lignes obliques qui, parante de derrière l'Ordice, se rémissent en V sur la nuque. Cette particularité donne encore à ces serpents le facies des vipéres. Les cicalifies du vertre son januer es plus ou moins couverte de taches d'un noir bleuktre, et disposées en séries plas ou moins régulières. Un individu, tué près de Montmorot. avait 34 certaintiers de lone ct? Gentinières de nuces.

Cette espèce, assez rare dans notre Jura, a été rencontrée plusieurs fois dans la Bresse, dans les environs de Sellières et de St-Amour. On me l'a aussi indiquée dans les environs de St-Julien. R.

## Genre Coronelle, Coronella. (Laurenti.)

Espèce unique. — Coronella levis. (Laurenti.)



Fig. 76. Tête de Coronelle tisse.

Corps d'un brun jaunâtre, à surface luisante, avec des marbrures noirâtres le plus souvent disposées en 2 séries longitud., parallèles; dessus de la tête offrant des lignes noires régulières; le dessous du corps varie pour les con-

lenrs, qui sont le plus souvent marbrées de gris. (Duméril et Bibron). Cette espèce a le corps cylindrique, la tête peu distincte du trone, la queue courte, très-forte à sa base, et les yeux petis. Ce beau serpent, très-alerte, donne les variétés suivantes l'evièté. Parties supés, d'un brun olivàtre et ventre damé de noirâtre sur fond gris.

- 2º Variété. Parties supér, olivâtres et ventre ponetué de noirâtre.
- 3º Variété. Parties supér. gris roussâtre, et ventre damé de noir sur fond jaunâtre. On dit cette espèce ovovivipare; cependant des femelles prises vivantes ont ponda 12 à 46 œuf.

On la rencontre fréquemment sur les berges de l'Ain, dans la vallée du Suran, dans la Bresse, moins souvent sur les pâturages secs et rocailleux que près des eaux.

Une étude plus sérieuse sur un grand nombre d'individus de ce genre permettra, je crois, d'établir positivement au moins une nouvelle espèce. Le temps et les matériaux de comparaison m'ont manqué pour ce travait, que j'espère terminer plus tard.

## Genre Zaménis, Zamenis. (Wagler.)

Esp. uniq. — Zaménis Vert et Jaune, Zamenis viridis flavus. (Wag.) Vulgairement le Serpent jaune, la Couleuvre verte et jaune.



Fig. 77, Tête de Zaménis vert et jaune.



Fig. 78. Profil.

Le dos el les flans d'un vert fozer, aver le centre de celliles en gierdat tudeis de jeune; les gastrostiges d'un jume pale et quedopes poista noise, (humierl.). Cette couleurre a la quene efflire, la bité noue d'iplaise et le museau légirment obtus; hui paires de plaques sus-labiales, dont les ée et 2º touchens à l'oii; parines tout à fait la-trielle et persées extre 2 plaques. Les céallés et protes centre 2 plaques. Les céallés et protes centre 2 plaques les céallés et protes centre 2 plaques. Les céallés et protes centre 2 plaques les céallés et protes de la consideration de la consid

Cette conleuvre présente dans le Jura 2 variétés qui paraissent constantes : 1ºº Variété. Fond vert sombre, à taches d'un jaune livide. AR. 2º Variété. Fond vert jaunàtre, à taches d'un jaune clair. C.

Se rencontre en même temps en plaine et en montagne, dans les lieux exposés au soleil; certains individus atteignent jusqu'à 1=20 cent. J'en ai vu qui avaient au moins 1=60 cent. de longueur. (D' Zédet.) C'est la plus longue couleuvre de nos pays. Abondante prés de l'Àin, dans la vallée du Suran, dans la Bresse montueuse, dans les environs de Poligny; elle est rare sur la montagne.

#### 2º Section. Serpents venimeux.

Les vipérins de nos pays ressemblent beaucoup aux couleurres. Ils s'en distinguent principalement par des crochets à venin placés à la màchoire supérieure; par une tête plus large, triangulaire et plus détachée du tronc; par une taille plus petite, des mouvements plus lents et un habitat plus sec; par de petites écailles sur la tête, au lieu des plaques qui couvrent celle des couleurres.

Ces reptiles, justement redoutés des hommes et des animaux,

sont les seuls dans le Jura dont le venin soit à craindre. La terreur qu'ils inspirent s'étend presque généralement à tous les ophidiens, une partie des batraciens et même aux lézards. On cite plusieurs cas de morsures qui ont produit la mort au bout de quelques jours; cependant, la plupart des accidents de ce genre qu'on a eu à déplorer depuis un certain nombre d'années, n'out pas produit ce résultat.

Les vipérins se servent de leurs terribles armes contre les petis animaux dont ils veulent se repattre; ils ne mordent l'homme que dans la colère, pour se défendre d'une agression; la lenteur de leurs mouvements permet d'ailleurs de les éviter lorsqu'on peut les voir. Pour inoculer son venin, l'animal redresse ses crochets empoisonnés, ouvre démesurément sa grande gueule, retire sa tête en arrière et la projette, en avant avec une grande rapidité contre l'objet de sa colère. Il a été reconnu que ce poison est sans action sur certains animaux inférieurs, tels que les annélides, les mollusques et certains reptiles, comme l'orvet et la vipère elle-même; mais sur les animaux inférieurs, des manmiféres et les oiseaux, l'introduction du venin produit des effets plus ou moins funestes et souvent suivis de la mort.

Ces effets de venin agissent differemment sur l'homme: quelquefois la morsure est très-peu dangereuse, d'autres fois elle est trèsgrave et peut même produire la mort. On comprend qu'une fouie de circonstances doivent faire varier l'action du venin; ainsi, par exemple, le fluide délétère pourre être sécrété en grande abondance, ou bien ne se trouver qu'en petite quantité; la blessure sera plus dangereuse si elle à été faite sur certaines parties du corps plutôt que sur d'autres; l'effet moral produit sur la personne blessée pourra avoir plus ou moins d'influence, etc. Elle est en général plus dangereuse pour les femmes et les petits enfants que pour les hommes robustes.

Ordinairement, la morsure est peu doulourense au moment où elle vient d'être faite; mais le plus souvent elle est presque instantanément suivie d'une douleur très-aiguë. Tantôt il n'y a qu'un seul crochet qui pénètre dans la chair, tantot ils y pénètrent tous les deux. Les piquères prodinies par ces deux crochets sont très-peu apparentes; une rougeur plus ou moins vive se montre bientôt autour de la piquère, la douleur augmente, la partie blessée et celle qui l'environne se gonflent et acquièrent une teinte jaune livide et rouge intense. Pendant le même temps, des symptomes alarmants se développent: le blessé éprouve un malaise général, des nausées, des vomissements bilieux, un mal de tête très-vif; les yeux deviennent rouges, se gonflent et laissent échapper d'àbondantes larmes. Si la main ou le pied ont été blessés, le gonflement, d'abord circonscrit autour de la plaie, gagne de proche en proche et ne tarde pas à envahir la totalité du membre.

Alors les symptômes ont acquis toute leur intensité. Le malade paraît sous le poids d'une fièvre très-violente; il a des sueurs froides, visqueuses; son haleine devient fétide; enfin, si des mèdicaments actifs ou des efforts puissants de la nature ne viennent pas à son secours, la mort ne tarde pas à terminer ses horribles souffrances. Le moyen le plus efficace à employer pour combattre les funestes effets de la morsure de la vipère, consiste à sucer immédiatement la plaie et à la laver avec de l'ammoniaque liquide. Il n'y a aucun danger à craindre par suite de cette succion, car ce poison si terrible, quand on l'applique sur une partie dénudée, n'agit pas sur les membranes muqueuses qui n'offrent pas de plaie; par précaution, on peut cracher le liquide sucé. Un autre moyen consiste à pratiquer au-dessus de la plaie une ligature convenablement serrée, de manière à ne pas interrompre complètement la circulation : on doit appliquer une ventouse sur la plaie, qu'on a soin d'ouvrir avec un instrument tranchant, lancette, canif ou rasoir, et de cautériser, soit avec l'alcali volatil, la potasse caustique, le beurre d'antimoine, la pierre infernale ou un fer rouge; les sudorifiques et les stimulants à l'intérieur sont recommandés.

Les vipérins sont ovovipares, se nourrissent des mêmes aliments

que les couleuvres, et fréquentent ordinairement les collines rocailleuses et boisées exposées au Midi.

Dans le Jura, ils sortent de leur engourdissement hivernal vers' les premiers jours de chaleur d'avril.

# Genre Péliade, Pelias. (Merrem.)

Espèce unique.— PÉLIADE BÉRUS, Pelias Berus. (Gray.)
Vulgairement la petite Vipère.

Corps allongé, presque sans érranglement à la noque; tête un peu convexe, ayans urs son nitieu use plaque polygons. Cett palque rostrale, kjévenent écharge, n'est pas relevés au-dessus du frout, ni prolongés comme dans l'espèce ommodiget, time ligne noire on bunne prolongée, continue ou interroupue, formant des carries on fromboldales unies par un lindament fin. Les couleurs sont le girb brier attre, le verdalter, le rongalter ou route or rouille. Une de ces couleurs nome vent seule le fond de la robe, tandis que les autres la maculent sur les côtés, On pour presque dire que chapue individu a sa coloration particulière.

Cette espèce se rencontre dans les environs de Dole, surtout dans les broussailles et les bois qui avoisinent la Cote-d'Or; on me l'a également citée dans la forêt de Chaux. R. Je l'ai recueillie plusieurs fois dans les environs de Dijon.

# Genre Vipère, Vipera. (Linn.)

1<sup>re</sup> Espèce. — Vipère commune ou Aspic, Vipera Aspis et prester. Vulg. la Vipère, Vipère noire, Vipère rouge.

Cette espèce est souvent confondue avec le Péliade Bèrus, auquel il ressemble par la coloration.



Fig. 79. Tête de Vipère commune.

Tête plate, couverte d'écailles, fortement diargie en arrière; corps d'un gris cendré ou noirâtre, avec une bande dorsale noire, flexueuse, continue, ou formée de taches continues distinctes, arrondies ou rhomboïdales; dessous du corps variable, d'un gris d'acier ou rougeâtre, avec des taches blanches irrégulières ;

museau tronqué. Cette espèce présente de si nombreuses variétés de couleurs, que la plupart des auteurs ont désigné les divers individus sous des noms différents. Nous

les réunissons sous un même article, et ponr les distinguer, 1º des Pélias, il suffira de comparer le dessus de la tête, et 2º de l'Anmodyte, l'extrémité du muscau. (Du-

La vipère commune est brune ou d'un gris condré, avec une raie noire en zignag. Ser le milieu du dos, et le plus ordinairement auss sur les fance, so vois une rangée de taches noires. Les écailles sont à 6 pans, oblongues, ensuilées ou carriénes; la dernière écaille de la queue l'embolte comme dans une sorte de petite orne. La lète est déprimér, en forme de ceur de carte à jouer renveres. Le dévant du musean, pui est oblus, amain, est recevorre de petites palques (ont i sont perécè par les nariases et surtout d'une teinte plus foncée. On roit aussi une teche de la même coaleur noistre an-dessus de charm des yeurs, formant na trait obligire vers le coin de la houebe, du côté du cou. Quelquefois une grande tache occupe le centre de la tiére, mais cette disposition n'est pas constante. Le plus souveut, la rait doraite commence sur la nuque, su-devant de l'étranglement qui réunit la tête à l'échine. Il y a tant de diversités que l'on ne peut tière a uneu caractère de est nebes; car quéques individus, surtout ceux qui sont d'une teinte foncée, n'out aueune marque sur la tête. (Duméril.)

Les Jurassiens distinguent 2 variétés bien tranchées de cette espèce: la noire et la ronge. Cette dernière se tient particulièrement dans les lieux exposés anx brûlants rayons du soleil; elle est plus agile et, dit-on, plus venimeuse que la noire? On pent distinguer les variétés suivantes:

4ºº Variéré. Vipère oscellée de Latreille et Daudin. Robe d'un gris roussatre, avec des taches arrondies, isolées, bordées de noirâtre et disposées sur 3 rangs. Forêt de Chaux. C

2º Variété. Vipére de Redi (Laurenti). Robe brune ou verdătre, à 5 lignes longitudinales, les 2 médianes formant la ligne dorsale. Forêt de Chaux et premier plateau. AR.

3º Varieté. La Vipére aspie de Merrem (la ripère rouge des Jurassieus). Robe rougeâtre ou rouillée, à taches noires, avec ou sans ligne dorsale. Forêts de Chaux et de la Serre, C; 1ºr plateau, etc., AC.

4º Variété. La Vipère Chersea (Linn.) Vipère rouge des Jurassiens. Robe rongelàtre ou ferrugineuse, avec des taches noires ovalaires de chaque côté d'une raie longitudinale sinueuse, noire.

Les Variétés 2°, 3° et 4° ont souvent sur le côté 2 lignes divergentes qui se réunissent en forme d'Y. Forêts de Chaux et de la Serre, AC; ça et là dans la plaine et le ter plateau, AR.

5º Varieté. La Vipère Prester on noire, ou Vipire noire des Jurassiens, a le corps noirètre avec des taches noires formant nne ligne continue ou interrompue. C Se tient plus communément dans les bois ou sur les montagnes.

6º l'ariété. Vipère cendrée. Robe cendrée, avec des taches noires formant 2 on 3 lignes longitudinales continnes, et le plus souvent les latérales interrompues se réduisent à des macules arrondies. Montagne, AR; plaine, RR. On observe aussi des individus qui forment le passage insemble à ces variétés.

Les vipères s'engourdissent l'hiver dans des trons en terre, dans

la mousse, sous les pierres; l'hivernation cesse vers les 4" jours chauds de mars ou d'avril, suivant l'altitude. Les femelles font leurs petits vers la fin de juillet ou au commencement d'août; la portée est de 45 à 30 vipéreaux. Un jour du mois de septembre 1835, j'ai eu occasion de voir tuer, à la chasse, 2 vipères femelles (V. commune et Chersea). Elles avaient chacune 10 vipéreaux de 15 centimètres au moins de longueur. Ces vipéreaux avaient déjà vu le jour, cela est certain; s'étaient-ils, à l'approche du danger, réfugiés dans l'estomac de leur mère? Forêt de Chailluz, près de Marchaux (Doubs). Ch. Zénex.

On croit que la mère, au moindre danger pour ses petits, qu'elle surveille que'que temps après leur naissance, les reçoit dans sa gueule, et, chargée de ce fardeau, se cache en lieu sûr. D'après les observations, il paratt que ce fait singulier serait vrai.

Depuis une dizaine d'années, ce reptile se développe étonnamment dans l'arrondissement de Dole; il serait utile que l'autorité départementale attribuât une prime, 50 cent., par exemple, pour chaque vipère détruite.

Arrondissement de Dole, CC; de Poligny, AC; de Lons-le-Saunier et de St-Claude, R.

On croit vulgairement dans le Jura: 1º Que les petits de la vipère percent le ventre de leur mère et lui donnent ainsi la mort en naissant; 2º Qu'une vipère qui a mordu, meurt nécessairement de la perte de son venin; 3º Que la vipère tête les vaches et surtout les chèvres; 4º Que l'eau de certaines fontaines peut engendrer des serpents dans l'estomac des personnes qui s'y désaltèrent, et que ces reptiles stomachiques grossissent aux frais et dèpens de l'individu qui les porte; 5º Que les œufs de coq (s'il en existe) couvés par le fumier des étables, donnent toujours naissance à un serpent terrible; 6º Qu'un certain serpent de feu, appelé Vouirve, portant un magnifique diamant sur la tête, vole pendant la nuit, et s'arrête près des fontaines. Pour étancher sa soif, il dépose sa précieuse pierre; heureux

alors le mortel qui peut s'en emparer : ni la misère, ni les autres maux ne sauraient fondre sur lui.

Des absurbités semblables, toutes contraires à la physiologie et au gros bon sens, n'ont pas besoin de réfutation.

2º Espèce. — Vipère Ammodyre, Vipera Ammodytes. (Latreille.)
Vulgairement la grande Vipère.

Formes générales de la vipère commune ou aspic, mais avec le museau prolongé en pointe mobile, couvert de petites écailles. Quant à la couleur de la robe, elle ressemble à la vipère commune, et varie comme elle du noir au rougeâtre, avec un linéaté et un ponctué semblables.

On me l'a indiquée comme se rencontrant dans la vallée du Suran et dans les environs de St-Amour? Les recherches faites par M. le docteur Zédet et par moi, pour nous la procurer, sont restées jusqu'ici sans résultat.

N'aurait-on pas confondu le tropidonote vipérin , qui se trouve dans les environs de St-Julien et de St-Amour, avec la vipére ammodyte, qu'on m'a signalée dans les mêmes localités? Ch. Zéder.

# Quatrième Classe.

# BATRACIENS.

Les batraciens ou amplibiens, longtemps confondus avec les reptilles, forment réellement une clases à part. Ces animaux, dans le juriles auge, respirent par des branchies; dans les métamorphoses qu'ils subissent, les branchies sont remplacées par des poumons, avant l'âge adulte. Comme les reptiles et les poissons, les batraciens sont des animaux à sang froid, à respiration peu active et à circulation incomplète. Leur corps sans écailles ni carapace est entièrement nu; leur squelette est trés-incomplet.

Quelques-uns, comme les salamandres, ont la forme générale des lézards; d'autres, comme la grenouille et le crapaud, ont le corps trapu, dépourvu de queue et à membres très-développés. Ils sont ovipares et déposent leurs œufs dans les eaux, où la chaleur solaire les fait éclore sous la forme de tétards.

Ces tétards ont une tête souvent énorme, d'où vient leur nom, une queue aplatie latéralement, qui leur sert à nager, et les pattes nulles. Ils portent de chaque côté du cou des espéces de panaches qui servent à leur respiration. Bientôt ces appendices respiratoires sont remplacés par des poumons; alors les pattes de l'animal apparaissent, la queue tombe, et le batracien possède les formes qu'il doit conserver le reste de ses jours.

Les batraciens se nourrissent d'insectes vivants. Ils habitent ordinairement les caux stagnantes, les lieux frais et ombragés. Ordinarement ils s'enfoncent dans la vase, se cachant dans des trous en terre, sous les pierres, où ils s'engourdissent tous pour passer l'hiver.

# Classification des Batraciens du Jura. Point de queue; corps large, court, aplati ; peau nue, 1 4et Ordre.

| souvent plissée, non adhérente aux musc<br>les antér. plus courtes que les postér.,<br>grosses et dont les métatarses sont allong | qui sont plus ou | s  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| Une queue grosse et longue; forme d<br>d'écailles; une peau nue, lisse et chagrine                                                |                  | 35 |

## 4" ORDRE DES BATRACIENS.— ANOURES OU SANS QUEUE.

Les Batraciens anoures du Jura sont ainsi caractérisés :

Langue divisée en 2 pointes en arrière; palais denté; orteils plus ou moins palmés, les doigts libres; apophyses transverses de la vertèbre pelvienne non dilatées.

Un disque dur, comé, tranchant au talon; tous les doigts et les orteils palmés et déprimés; dessus de la tête rugueux; paupière infér. plus longue que la supér., à tympan caché; un sac vocal sous-gulaire chez les males; les doigts antér. libres. 4er Genre, Grenouille.

2. Genre, Pélobate. Tympan distinct; dents palatines distribuées en 2 groupes; orteils déprimés, plus ou moins palmés; apophyses pelviennes, transverses, dilatées en palettes triangulaires.

3º Genre, Pelodyte.

Langue arrondie, entière, adhérente, sillonnée en long; un rang transverse de dents palatines; tympan distinct; orteils à demi palmés; un tubercule aux tarses; apophyses pelviennes dilatées.

4º Genre, Alvte.

Pas de tympan distinct; langue entière, adhérente; 4 doigts libres, orteils unis par une membrane. 5° Genre, Sonneur. 6° 'Genre,

Langue entière ou peu échancrée et peu libre; dents palatines; tête couverte d'une peau molle; orteils palmés; disque très-dilaté.

RAINETTE.

Tympan toujours apparent; bouts des doigts non dilatés; pas de dents; langue entière, libre en arrière; des parotides; apophyses transverses, pelviennes, un peu élargies.

7º Genre, Crapaud.

### Genre Grenouille, Rana. (Linn.)

# 1" Espèce. — Grenouille Verte, Rana viridis. (Roësel.)

Boigts et orteils cylindriques, légèrement renflés au bout; [palmures des pieds à bords libres, un peu échancrées en croissant. Surface de la paupière supér. falblement plissée en arrière; dessus du corps semé

Surface de la paupière supér. faiblement plissée en arrière; dessus du corps semé de petites pustules, ou de petits plis longitudinaux; parties supér. généralement marquées de taches noires, irrégullères, sur un fond vert.









ment et se transforment en une masse noire ovalaire, ayant 2 gros yeux et une grande queue plate qui sert à la locomotiona quatique; c'est ce qu'on appelle le tétard.



Après un certain temps, plus ou moins long suivant la tempèrature, le tétard laisse apparaître successivement les pattes postérieures, puis les antérieures; la queue disparaît bientôt, et l'animal possède les formes qu'il doit toujours conserver. Le cri incessant du mâle de cette espèce, si abondante dans la Bresse, est bien connu de tout le monde; la femelle, dit M. Dumèril, ne fait entendre qu'une espèce de grognement on harbotement.



2º Espéce. — Grenouille Rousse, Rana temporaria. (Linn.)
Vulgairement la Rousse.

Doigts et orteils à tubercules sous-articulaires bien prononcés; palmure des pieds à bords libres, échancrés en croissant et ne s'étendant pas jusqu'au bout des orteils, dont le 4 est d'un tiers plus long que le 5 ; un tubercule à la racine du 1er; une grande tache noire oblongue, allant du coin de l'orit à l'angle de la bouche. (Du-méril.)

Cette espèce, comme la précédente, varie beaucoup en couleur. On la rencontre habituellement dans les prés humides, dans les bois ou les broussailles, quelquefois à une très-grande distance des eaux, où cependant elle se reproduit en avril et en mai; à cette époque, elle fait souvent entendre sous l'eau un bredouillement monotone trèssingulier. A terre, son croassement est très-faible.

Les cuisses de cette espèce et de la précédente sont apportées par chaînes en mars et en avril sur les marchés du Jura, où elles sont vendues pour confectionner d'excellents bouillons, très-salutaires aux convalescents.

Un calcul approximatif, d'après les renseignements fournis par les revendeurs, donne un total de 50 à 60,000 grenouilles dont les cuisses sont annuellement consommées dans la seule ville de Lons-le-Saunier.

# Genre Pélobates, Pelobates. (Wagler.)

Espèce unique. - Pélobate Brun, Pelobates fuscus. (Wagler.)

Têle large, regueuse, fortement renfiée veu l'occipui; yeux saillants; museau court, arrondi; membres antérieurs aussi longs que le trone, les posiér, le double; éperon du talon aplait el tranchant, brun ou jamatre; déssus du corps gristire ou roussaitre, marbré ou non de noirâtre; dessous ordinairement blanchâtre ou blanc roussâtre.

Cette espèce fréquente les bois, les broussailles, et fraie au printemps dans les mares; lorsqu'on la touche, elle exhale une forte odeur d'ail.

Environs de Poligny, de Lons-le-Saunier, de Saint-Claude. Plus commune sur le 1<sup>et</sup> plateau que dans la plaine. On la rencontre quelquefois dans les jardins humides.

# Genre PÉLODYTE.

Esp. uniq. — Pélodyte Ponctué, Pelodytes punctatus. (Ch. Bonap.)

Vulgairement Grenouille ponctuée.

En dessu, ce petil barracion est agreiablement tacheté de vert tendre, sur un fonde darse mellangé de cendré. En dessou i els blanc, offeran garbois une teinde cendre, ses flancs cont souvent marquès de petits points orangés. Les plaques rugueuss qui se développent au printenps sur la poirtine et sur les membres audie. des malles, sont d'une belle teinie violette lorsqu'il extinuit est vivin, nointre lorsqu'il est mort. La couleur verte des parties supér, disparaît aussi avec la vivi, ¿'est une teinte noi-rêtre qui la remplace. (Dundril).

Cette espèce se rencontre quelquefois dans les eaux, dans les broussailles et même sur les buissons par un temps humide, dans toute la Bresse et le 1" plateau. Je l'ai observée plusieurs fois aux environs de Sellières et près de Dole, le long du Doubs. AC.

## Genre Alyte, Alytes. (Wagler.)

Espèce unique. — Alyte Accoucheur, Alytes obstetricans. (Wagler.)

Vulgairement Crapaud accoucheur.

Tête aplatie, à yeux saillants; an-dessus de l'oreille, nne glande oblongue, percée de petits pores; dessus din corps, qui est pointillé de petites verrues, grishtre ou olivaire, faiblement et irrégulièrement marqué de petites taches brandires ou rouge brique; dessous blanchâtre, piqueté de noritàre ou de brundire; pieds autér. libres, les postér, un pou palmée et savez longs pour faciliter le saut.

Cette espèce se reproduit à terre. On l'appelle accoucheur parce que le mâle aide la femelle à se débarrasser de ses œufs en chapelet, qu'il entortille en 8 autour de ses jambes de derrière et qu'il porte à l'eau, oû les tétards doivent éclore et subir leur transformation.

Cette petite espèce de crapaud fait souvent entendre de sa voix flûtée et argentine la syllabe clock, répètée à intervalles égaux, surtout le soir et pendant la nuit.

Le 24 juin 1856, à 10 heures du soir, j'ai pu compter dans les environs de Lons-le-Saunier jusqu'à 16 voix venant de divers endroits et semblant se répondre.

Il n'est pas rare dans la plaine et dans les lieux frais de la montagne.

# Genre Sonneur, Bombinator. ( Wagler.)

Esp. unique.—Sonneur couleur de feu, Bombinator igneus. (Merr.)
Vulgairement Cropaud rouge, Crapaud d'eau.

Dessus du corps d'un brun olivâtre ou blanchâtre sale, couvert de verrues inégales, irrégulières, sonvent terminé par une petite épine; mâchoire supérieure et orteils marqués de petites taches noires; parties infér. d'une belle couleur orangée, tachée irrégulièrement de bleuâtre qui est souvent surtaché de noirâtre.

Cette jolie espèce, la plus aquatque de nos crapauds, s'éloigne peu des eaux, où elle rentre précipitamment au moindre danger; lorsqu'on la touche, elle s'aplatit contre terre et retourne ses pattes sur son dos d'une manière bizarre. Son cri sourd, répété le jour et la nuit pendant l'été, fait entendre les syllabes bo nů. Très abondant près ou dans les eaux stagmantes de la plaine, plus rare en montagne.

## Genre RAINETTE, Hyla. (Laurenti.)

Espèce unique. -- RAINETTE VERTE, Hyla viridis. (Laurenti.)
Vulgairement Grenouille verte, Beine, Beinette.

Tête courte, épaise; yeux souvent d'un noirâtre asser grand, saillants; langue arrondic, épaise, libre dans le tier posté. de la lospue; ur ure fié de la peau, d'un la paise rougelire ou noirâtre, passe au-dessus du tympan et se prolonge au travers de la poltrine; clogie d'un junne rové, plantés au 167 de leur longueur et les oreités aux 457; dos lisse, d'un vert tendre ou vert clair ordinaire, unicolore; ventre blanchitre ou junulire, légérement grandic ; une vessie vocale sous-maiser chez les mâles.

La rainette se tient le plus souvent sur les arbres, où elle grimpe au moyen des pelotes visqueuses qui garnissent l'extrémité de ses doits; là, elle fait entendre son cri: cara, cara, pendant les mois de mai et de juillet. Elle se nourrit d'insectes, qu'elle guette à la manière des chats. En avril, elle se rend à l'eau pour travailler à la reproduction de son espèce; ses œufs sont réunis en groupes comme ceux des grenouilles.

Elle est assez commune en plaine, dans les endroits ombragés; elle est plus rare sur le plateau.

# Genre CRAPAUD, Bufo. (Laurenti.)

1" Espèce. — Crapaud commun, Bufo vulgaris. (Laurenti.)

Parties supår, fortement verruqueuses, quelquefois comme couvrets d'épines, d'un brun centrée, ou roussiter, ou diviter parties infér, ou dessous du corp d'un blanc jumaître quelquefois taché de noir, granulé saves fortement; paroidée s'étendant de l'effuil à l'arrière de l'épanle, bordées inférieurement de brun; peus de la élé épaisse et distincie; tympan assez distinci; (\*\* et 2º doigt égaux en longueur; cretch demipainés; 2 inbereiles au talon, l'un nont, l'autre ovaitier; pas de veusie vocale

Ce crapaud se rencontre dans les lieux humides ou ombragés, les caves, les jardins, les bois et les champs, sous les pierres ou dans les trous peu profonds qu'il se creuse, d'où il ne sort guère que la nuit pour chercher sa nourriture, qui consiste en petits mollusques, vers et insectes. Dans la Bresse jurassienne, où il est très-commun, on en rencontre qui sont d'une taille monstrueuse, pouvant peser près d'un kilog. Lorsqu'îl est inquiété, il gonfle sa peau comme la plupart des autres crapauds, en sorte que les coups qu'on lui porte sont considérablement amortis. Souvent aussi il éjacule un liquide jaunâtre, dont les propriétés sont moins malfaisantes qu'on ne le croit vulgairement.

La reproduction de l'espèce se fait dans l'eau, en avril; vers la fin de juillet et dans les 1<sup>en</sup> jours d'août, les jeunes crapauds ayant subi toutes leurs métamorphoses, sortent de l'eau en très-grand nombre; par les temps de pluie, il n'est pas rare de les voir par centaines. Le vulgaire croît à une pluie de crapauds ou de grenouilles. Pai conservé frais, bien portant et sans nourriture, pendant 2 ans, un magnifique individu de cette espèce, dans une botte remplie à moitié de terre que l'avais soin de tenir humide.

## 2º Espèce. CRAPAUD VERT, Bufo viridis. (Laurenti.)

Premier doigt aussi long que le 2°; peus recouvraul le crâne, épaisse, distinéer; parotides ellipsiques, vétendant en ligne droite depuis le typana jungvil \*Tarrière de l'épasale; tympan médierer, presque toujoure bien distinct. Otreits deni-painné; au staton, 2 tubercules médieres, l'une loneituellièren, Paure ovalaire. Une groue glande semblable aux parotides, sur chaque jambe. Une très-faible arête cusanée le long du bord interne du tane; une vessie vocale sous-quistin interne chec les mâles. Das marqué on non d'une raie longitudinale jaune; iris d'un vert junne, vermieulé de noir.

Commun partout, sous les pierres, dans les caves, dans les broussailles, etc.

# 2º Ordre des Batraciens.— URODÈLES ou a queue.

Les urodèles ont le facies des lézards, mais ils s'en distinguent immédiatement par une peau nue, sans écailles, et par une difficile locomotion terrestre; tous [habitent les eaux pour la reproduction, et la plupart ne quittent pas cet élément. A l'état de tétards, ils respirent par 3 paires de branchies extérieures, placées de chaque côté de la tête; contrairement aux anoures, les membres antérieurs se forment avant les postérieurs.

#### Tableau des Urodèles du Jura.

Corps allongé, sans écailles ni poils; 4 pattes courtes et égales.

Queue arrondie; dents petites et nombreuses aux 2 màchoires; oreilles non apparentes; 4 doigts aux pieds de devant et 5 à ceux de derrière; 2 parotides.

Peau verruqueuse ou chagrinée; 5 orteils; flancs arrondis; ventre plat; langue fixée en arrière; corps allongé; queue aplatic latéralement; 4 pattes courtes et égales; dents et doigts comme les salamandres; point de parotides.

Peau lisse, non verruqueuse.

TRITON.

3º Genre,

## Genre Salamandra. (Wurffbain.)

Vulgairement Té, Lézard d'eau, Lézard des cares, le Sourd.

Ces animaux sont terrestres et nocturnes; ils ne fréquentent les eaux que pour y déposer leurs petits, appelés tétards.

4<sup>re</sup> Espèce. — Salamandre commune, Salamandra maculosa. (Linn.)
Vulgairement la Brune, la Rousse, le Té.

Mouvements très-lents; corps d'un noir grisâtre ou verdâtre en dessus, avec des taches d'un heau jaune orangé sur le dos; des taches de même couleur, mais moins grandes, sur les pieds, les flancs et la queue; des tubercules sur les flancs, d'où suinte dans le danger une humeur blanchâtre, âcre et fétide.

Il n'existe pas d'animal plus innocent et plus calomnié; on croit vulgairement et bien à tort qu'îl est très-venimeux; que son regard est mortel lorsqu'îl voit avant d'être vu; qu'îl fait gonfler les bœufs et les animaux domestiques qui le mangent; la personne qui est mordue par cet animal, dit encore le vulgaire, doit, pour guérir, se faire autant d'incisions que ce reptile a de taches jaunes sur le corps. C'est une opinion que j'ai vu maintes fois avancer par les crédules montagnards suisses. On dit aussi qu'il éteint le feu et qu'il ne peut brûler.

C dans les lieux humides, les caves, les masures, etc.

2º Espèce. — Salamandre Notre, Salamandra atra. (Laurenti.)
D'un tiers plus petite que la précédente, cette capèce a la robe totalement noire,
une série de tubercules poreux sur les fânce, et la queue marquée de plus transverses. Teto plane et lisse, ainsi que le dessous du corps; quedques individus m'ont
offert des indices de ponctuation orangature vers les pattes.

Cette espèce se rencontre dans les creux humides des rochers, dans les grottes de la montagne et dans les bois. M. le docteur Zédet, qui s'est beaucoup occupé des reptiles, me l'a signalée à Montaigu; je l'ai reconnue moi-même à Conliège; il paraît qu'elle n'est pas rare dans la montagne. En général, les animaux nocturnes sont bien plus communs qu'on ne le croit ordinairement: leur vie de relation n'ayant lieu que la nuit, ils échappent ainsi à nos observations.

# Genre TRITON, Triton. (Laurenti.)

Vulgairement Garde-Fontaine, Té.

Ils se tiennent presque constamment dans l'eau toute l'année; de temps en temps ils montent à la surface du liquide pour respirer. Ces animaux possèdent à un très-haut degré la singulière propriété de reproduire plusieurs fois leurs membres coupés ou mutilés.

La femelle pond ses œus en chapelet dans l'eau; les petits qui en proviennent portent de chaque côté du cou 3 branchies, qu'ils perdent au bout de 3 ou 4 mois.

Les mâles, au printemps, se distinguent des femelles par une ou plusieurs crêtes qui longent le dos. Leur nourriture consiste en larves, insectes, petits mollusques, etc.

Dans l'eau ils sont assez vifs, mais à terre leur démarche est lourde et en zigzag.

Ces animaux, très-inoffensifs et sans aucun moyen de défense, passent pour renimeux.

4re Espèce. — TRITON MARBRÉ, Triton marmoratus.

Dessus du corps d'un vert sombre ou olivâtre, marbré de taches brancs, noirâtres

on noires, ou avec des taches d'un brun rougelate sur un fond plus brun; dessous d'un brun rougelatre pointillé de blane; queue large, lancéolée, plus courie que le corps. Ordinairement, une ligne d'un beau jaune ou d'un rouge caramin longe le dos jusqu'à la partie moyenne de la queue. Le mâle remplace cette ligne par une crête elévée et festonnée à l'époque de la reproduction; elle varie beaucoup.

On le rencontre abondamment dans les mares, les fossès : Savagna, Lons-le-Saunier, Dole. CC.

2º Espèce. - Triton Crette, Triton cristatus. (Laurenti.)



Peau chagrinée, noirâtre ou noir olivâtre, avec des taches plus foncées en dessus; quelques points hlancs sur les flancs; dessous du corps d'un jaune orange, taché de noirâtre, à gorge pointillée de hlanc; queue plus courte que le reste du corps,

ayant en dessous ume ligne ordinairement d'un jaune l'oncé. Le mèlle a sur le dos une crête trè-hante, noiztre, dennétée pendant la reproduction. La femélle s'à ni crête, ni ligne orangée sur le dos; la tranche inférieure de sa queue est d'un jaune orangé. Quand on saisi crête espèce, elle laisse transauler une liqueur hlanchâtre, épaises, d'une odeur fétide, qui donne une sensation de brûbre sur les parties de la main qui seraient égratignées ou no couvertes par la peau.

CC dans les fontaines, les eaux stagnantes, les rouissoirs, etc., particulièrement dans toute la Bresse.

## Genre Lissotriton.

On voit plus rarement les lissotritons hors de l'eau que les tritons; ils sont aussi plus agiles et plus nombreux en individus. Ils habitent les mêmes lieux que les tritons, avec lesquels le vulgaire les confond sous le nom de Garde-fontaine, de Té.

I<sup>m</sup> Espèce. — Lissotriton Ponctué, Lissotriton punctatus. (Bell.)

Peau lise, d'un brun cendré, verdâtre ou jamâtre en dessus, avec des taches onires, atroudies, dinitienes, disposée triberéquilérement que rilgues; 5 ligues noires plus ou moins distinctes, se joignant sur la partie supér. de la tête, dont une semble traverser l'œil pour se diriger sur les côtés du cou; le dessuss du corps est d'un jame plus ou moins foncée et mene rangé, avec de grandes taches noires, arroudies, disposées assez régulièrements sur 3 ou 3 lignes de chaque côté. (Dum. et lis). Le mâte pour le long du dos, surtous à l'évoque de la reproduction, une crête elsonnée; les

pieds postér, des 2 sexes sont palmés ou demi-palmés. Ils varient beaucoup suivant l'âge et la saison.

CC dans les mares et les fossés de la mi-montagne et de la plaine.

2º Espèce. - LISSOTRITON DES ALPES, Lissotriton Alpestris. (Bonap.)

Corps lise, de couleur cendrée plus ou moins foncée en dessu; des points noirs trés-marquis sur les flancs et sur le pourtour de la mheloire infér, Jordant aussi toute la partie infér. du ventre, qui est d'une couleur variable, quelquefois orangée ou citron, mais sans taches ni points noirs, d'une belle couleur rouge de ceries pendant la vie et à l'époque de la fécondation, mais devenant plus pâle ou d'un blanc junabler dans la liqueur spiritueuxe. Les pattes ponctues de noir. (Dun et Bil.)

Habite avec la précédente espèce, mais elle est moins commune.

3º Espèce. — LISSOTRITON PALMIPÈDE, Lissotriton Palmipes. (Bell.)

Peau pen granuleuse, d'un brun fauve en dessus, avec 2 lipnes silliantes dorsales suivant parallèlement la ligne silliante de l'échine; le dessous du corps d'une belle couleur orangée foncée, plus jaune vers les flancs. Le môle ayant au 1<sup>er</sup> printemps les paties postér, d'un brun noistère, avec les 5 oreits presque eniderent palmés. La femelle, d'une teinte plus claire, ayant la queue presque conde, surtout quand elle a fél longtemps hors de l'eau. (Bunt e Bib.) Le môle potre souvent, à l'époque de la reproduction, trois crètes saillantes sur le doc; à cette même époque, la queue, dans les 2 sexes, est terminée par un petit filet.

CC dans les rouissoirs de la Bresse et des rampes du 1° plateau.

#### Cinquième Classe.

# POISSONS.

Circulation complète et simple; respiration branchiale; sang rouge et froid; gènération ovipare; corps en général fusiforme, ordinairement couvert d'écailles; membres en nageoires; vie essentiellement aquatique.

Par ordre d'importance, relativement à l'économie domestique, les poissons tiennent le premier rang après les mammifères, à cause des produits qu'ils fournissent en grande quantité et à peu de frais à l'alimentation.

La respiration s'opère par des branchies, espèces de lames frangées,

suspendues à des arcs osseux placés par paires, au nombre de 4, quelquelois de 5, rarement de 7, près des cavités qu'on appelle unies; elles sont protégées et couvertes par des plaques osseuses nommées opercules, qui sont fixées par un de leurs bords aux os de la tête et se soulévent par leur bord opposé, à la manière d'une soupape. L'eau, avalée en quantité par les poissons, détermine comme un courant qui baigne les lamelles et sort par les ouies; le sang, répandu à la surface des branchies par les extrémités capillaires de l'artêre branchiale, absorhe l'oxygène qui est en dissolution dans l'eau, perd son acide carbonique et devient artériel.

Les os des poissons sont flexibles et à tissu compacte, sans moelle ni cellules; chez un certain nombre d'espèces, ils ne sont que cartilagineux.

On distingue dans le squelette : la tête, le tronc et les nageoires.

La tête est formée par plus de 60 os qui en font un chef-d'œuvre de charpente, parfaitement appropriée aux besoins de l'individu; les principaux sont les os operculaires, qui couvrent les cavités branchiales dont nous avons parlé. Ces os, au nombre de 4 de chaque côté, ont une grande importance dans la classification; ils se nomment préspercule, opercule, sous-opercule et intéropercule.

Le tronc du squelette est formé, 1° par des vertèbres creusées en cône sur chaque face, et empilées souvent en nombre très-considérable; 2° par les côtes, qui manquent rarement et qui souvent sont très-nombreuses.

Les nageoires, espèces d'ailes formées par des épines ou des rayons réunis par une membrane flexible, font l'office de rames.

Les nageoires prennent différents noms, suivant la place qu'elles occupent. Elles sont paires ou impaires. Les nageoires paires remplacent les 4 membres des quadrupèdes. Elles ont une position presque ou entièrement horizontale, servant au maintien de l'équilibre et un peu à la locomotion. Les deux antêr-, placées près de la tête, de chaque côté, sont dités petrolaire; les 2 placées sous le ventre, rem-

plaçant les membres postér. des mammifères, sont dites rentrales ou abdominales. Les nageoires impaires sont ordinairement au nombre de 3, quelquelois de 4 ou assez rarement de 5; elles sont toujours verticales parmi les espèces que nons allons étudier, et servent à la direction et à la locomotion. Les nageoires placées sur le dos prennent le nom de dorsales; ordinairement il y en a une, quelquefois 2, assez rarement 3.

Dans le cas de plusieurs dorsales, la plus rapprochée de la tête prend le nom de 4<sup>re</sup> dorsale, la seconde de 2<sup>st</sup> dorsale, etc.

La nageoire qui termine la queue se nomme caudale, et enfin celle qui est située en dessous, près de l'anus, anale.

Voici les signes d'annotation: Nageoires paires: P, pectorales; V, ventrales. Nageoires impaires: D, dorsale unique; D¹, 4<sup>re</sup> dorsale; D², 2<sup>e</sup> dorsale; D³, 3<sup>e</sup> dorsale; C, caudale; A, anale.

On distingue dans les nageoires 2 sortes de rayons: 1º les épineux; 2º les branchus, ou articulés, on mous. Les rayons épineux sont formés d'un seul os pointus. Les rayons branchus, d'une seule piéce à leur base, se divisent ensuite et se ramifient. Dans les nageoires pectorales, tous les rayons sont de cette dernière sorte. Le nombre et la nature des rayons fournissent de bons caractères de classification.

Le facies fusiforme, la matière huileuse on gluante, non soluble dans l'eau, dont un grand nombre de poissons sont revêtus, la puissance des nageoires et le peu de différence que présente la densité de leur corps avec celle de l'eau, leur permettent de glisser dans l'élément liquide avec une grande rapidité. La progression s'opére surtout par les flexions alternatives du corps et de la queue, aidées des nageoires paires; les nageoires verticales servent surtont à la direction.

Les organes des sens sont en général très-peu développés ; le toucher est très-obtns sur une peau écailleuse ou mucilagineuse ; les barbillons qui garnissent les lèvres de quelques espèces, et ces lèvres elles-mêmes, seraient des organes spéciaux de ce sens. La matière cornée et les dents qui garnissent ordinairement la langue et le palais, doivent diminuer considérablement la précision de la sensation du goût.

Les poissons sont ovipares, ou très-rarement ovorvipares; les œus ne sont ordinairement (écondès qu'après la ponte. La femelle, pour les expulser, se frotte ordinairement le ventre contre les pierres ou le sable, au fond des eaux. La ponte opérée, le mâle arrose les œus d'une matière blanchâtre qui les (éconde.

On désigne les œufs de poissons sous le nom de frai, et la matière fécondante du mâle sous le nom de laite ou de laitance.

L'action de la ponte s'appelle frager. Les œufs pondus sont abandonnés dans l'eau à la chaleur solaire, chargée de les faire éclore. Ils sont exposés, il est vrai, à une foule de dangers; mais la Providence a pourvu à toutes les éventualités de destruction, par une excessive fécondité; ainsi, certaines espèces pondent jusqu'à plusieurs millions d'œufs; la carpe, dans une seule année, peut en donner plus de 500 mille, et la tanche 6 à 700 mille !

Admirable fécondité, destinée à assurer la propagation de l'espèce et, par là même, une nourriture abondante, non-seulement aux populations vivant des produits de la pêche, mais encore aux nombreux oiseaux aquatiques qui doivent à leur tour nous servir d'aliments!...

Par la pisciculture ou éclosion artificielle des poissons, nous pouvons même multiplier à notre gré ce précieux élément culinaire, et peupler de myriades d'individus de notre choix les cours d'eau, les rivières et les étangs qui en sont dépourvus.

L'époque de la ponte ou du frai est un temps de perturbation générale parmi les habitudes des poissons: ceux qui vivent dans les eaux profondes, se rapprochent des rivages pour donner à leurs œufs la bienfaisante influence de la chaleur solaire; plusieurs espèces marines remontent, par troupes nombreuses, très-avant dans nos cours d'eau. Les espèces vivant constamment dans les eaux douces vont chercher des lieux solitaires et tranquilles, des lacs ou des étangs, pour y déposer en toute sécurité leur progéniture. Les vannes, les digues, les barrages et les cascades ne les empéchent point d'opérer leur migration remontante: ils franchissent ces obstacles par des sauts prodigieux, qu'ils exécutent en plaçant leur corps à plat sur l'eau, en le courbant en arc en dessous, et en le débandant brusquement et avec force. Le choe produit contre le liquide les lance quelquefois à plusieurs mêtres de hauteur. Ils exécutent cette manœuvre curieus qu'ac equ'ils aient franchi l'obstacle qui la motivait. Dans ces déplacements réguliers, nous trouvons à recueillir de nombreux tributs et à prélèver une large part dans ces dons que nous envoie la bonté de Bieu.

La vie des poissons est ordinairement très-longue; leur presque insensibilité, le peu de force qu'ils dépensent et la stabilité de température du milieu qu'ils habitent, usent peu leur organisme. On a des exemples certains de carpes ayant vécu plus de 200 ans.

L'accroissement des poissons dure toute la vie; certains individus acquièrent avec l'âge une taille vraiment monstrueuse. Nous avons vu nous-même une truite, pêchée dans le lac de Genève, dont le poids était de 32 kilog.; elle est actuellement au Musée de Dijon.

Le sens du goût, peu développé chez les poissons, les rend trèsfaciles pour la nourriture, qui consiste en mollusques, insectes, batraciens, œufs, frai, petits poissons, et en substances végétales chez les espèces privées de dents. Beaucoup de poissons, surtout les herbivores, s'enfoncent dans la vase et s'engourdissent pour passer l'hiver.

Le Jura, possédant des cours d'eau assez nombreux, des lacs et des étangs, soit sur les plateaux, soit dans la plaine, donne de bons produits en poissons. La rivière du Doubs en fournit des quantités énormes, qui se consomment à Dole, dans les environs ou dans les départements voisins. L'Ain est peu poissonneux, à cause de l'irrégularité de ses eaux et de son cours, et surtout à cause des masses de sable calcaire alluvien qui chargent ses eaux de carbonate de chaux. Cette dernière cause du non-repeuplement de l'Ain s'applique

encore aux rnisseaux qui prennent naissance dans des grottes où se trouvent en abondance des stalactites; ainsi le ruisseau de Baume. par exemple, quoique réunissant toutes les conditions topographiques nécessaires à un avantageux peuplement, fait périr, au bout de quelques jours, les poissons qu'on y dépose. Les nombreux lacs ou étangs de la montagne renferment du poisson excellent et en assez grand nombre ; les étangs de la Bresse sont exploités pour la pêche, de temps immémorial : le poisson qu'ils produisent en quantité n'a point la chair aussi délicate que celui des lacs des montagnes ou des rivières. Pour livrer un étang à l'empoissonnement, on pratique, soit en aval. soit en amont, 2 ou 3 réservoirs destinés à la reproduction des diverses espèces qu'on désire propager : ce sont ordinairement des brêmes, et surtout des carpes et quelques brochets. Dans l'un de ces réservoirs, on dépose le fretin ou carpillon d'un an: l'autre recoit les carpeaux, aussi appelés feuilles de 2 ans ; le 3° renferme une des espéces particulières que l'on désire pêcher à volonté pendant l'année. La 3º année, on empoissonne le grand étang, qui reçoit par hectare environ 200 carpeaux, avec quelque tanches, et 4 pour 100 environ de petits brochets, destinés à dévorer le frai ou la feuille que produiraient les carpeaux. Ces poissons passent l'année dans ce grand réservoir, pour être pêchés après les froids.

Quelques étangs restent toujours pleins et donnent chaque année une pèche; d'autres, dont les eaux ont un écoulement plus facile, sont desséchés après 2 ou 3 pèches, cultivés en avoine, maïs, blé noir, etc., pour être rendus ensuite à la pisciculture; ce sont les plus productifs: ils donnent ordinairement par hectare 180 à 200 têtes de poissons, pesant 00 à 80 kilog., d'une valeur de 55 à 70 fr.

La superficie des eaux dormantes du Jura est d'environ 869 hectares, Soit 860: en supposant un rendement moyen de 50 fr. par hectare, on aurait un chiffre de 43,000 fr. par an. La pêche fluviale produit au moins 3 fois plus; les amodiations faites par l'État pourront servir d'aperçu:

323

| RIVIÈRES. | Nos                                    | NOMS DES LOTS                                                                                                                                             | ÉTENDUE<br>EN MÉTRES                                                                                                                 | ANOD IATIONS.                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doubs.    | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Fraisans. Rans. Audelange Audelange Rochefort Falletans Azans Dole Choisey Gevry Fort-Auberte Champdhivers Peseux Longwy Neublans. Sortie du département. | 2,250m<br>3,250<br>5,000<br>4,600<br>4,700<br>4,700<br>4,700<br>4,700<br>2,800<br>6,700<br>3,800<br>6,700<br>3,400<br>5,000<br>5,200 | 500 f.<br>610<br>700<br>260<br>450<br>365<br>128<br>122<br>900<br>1,000<br>1,060<br>685<br>420<br>800<br>1,000<br>700 |
| LOUE.     | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8   | Cramans. Chissey . Chamblay . Ounans . Montbarrey . Belmont . Augerans . La Loye . Totaux .                                                               | 3,000°<br>4,000 6,250<br>3,500<br>2,200<br>3,000<br>3,750<br>4,000                                                                   | 9,700<br>210 f.<br>330<br>560<br>365<br>365<br>365<br>161<br>365<br>770<br>3,426                                      |
| Ain.      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                  | Pont-du-Navoy.  Id                                                                                                                                        | 313 <sup>m</sup><br>2,618<br>4,140<br>4,741<br>2,244                                                                                 | 40 f.<br>80<br>180<br>160<br>100                                                                                      |

| RIVIÈRES. | Nos                                                                    | NOMS DES LOTS.                                                                                                                                                                                                                    | ÉTENDUE<br>EN MÉTRES                                                                                                                          | AMODIATIONS.                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ain.      | 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>14<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | Report. Prépavin. Mesnois. Mesnois. Meulin-Poitte Moulin Grinçalet Moulin Grinçalet Moulin Grinçalet Bott de la Pile. Les Vingt-Chênes Brillat Vaucluse Fenil. Pré-des-Jambes Saut-du-Mortier L'Abbaye L'Avrecha Cury. Thoriette. | 14,056<br>2,260<br>3,780<br>6,830<br>4,600<br>7,360<br>5,000<br>3,970<br>4,500<br>4,300<br>9,433<br>4,218<br>4,388<br>4,145<br>4,035<br>2,307 | 560<br>135<br>110<br>260<br>90<br>65<br>35<br>30<br>75<br>60<br>25<br>30<br>25<br>65<br>65<br>30 |
|           |                                                                        | Totaux                                                                                                                                                                                                                            | 84,902                                                                                                                                        | 1,660                                                                                            |
| BIENNE.   | 1<br>2<br>3                                                            | Bienne                                                                                                                                                                                                                            | 6,500 <sup>m</sup><br>6,900<br>5,500<br>18,900                                                                                                | 390 f.<br>469<br>400                                                                             |

Les 4 rivières qui fournissent des lots d'amodiation pour la pêche donnent le résultat suivant :

| LONGUEURS ET PRODUITS.                                                                                                                          | DOUBS.                                   | LOUE.                                              | AIN.                                  | BIENNE.                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Longueur totale des lots amo-<br>dies<br>Produit total des amodiations.<br>Amodiation par kilomètre.<br>Produit approximatif par ki-<br>lomètre | 56,670 ==<br>9,700 f.<br>171 16<br>300 > | 29,700 <sup>m</sup><br>3,126 f.<br>105 25<br>220 > | 84,902 m<br>1.660 f,<br>19 55<br>30 + | 18,900 m<br>659 f.<br>34 86 |

Il résulte de ce tableau: 1° que la rivière de la Lone est presque aussi poissonneuse que celle du Doubs; 2° que la rivière d'Ain est à peu près 5 fois moius poissonneuse que la rivière de la Loue; 3° que le Doubs, dont le débit des eaux est au moins 6 fois plus fort que celui de la Loue, n'est presque pas plus poissonneux que cette rivière; 4° que la moyenne du rendement de ces 4 rivières étant de 160 fr. par kliomètre, soit seulement 100 fr., et la longueur des 6 principales rivières du Jura (Doubs, Loue, Ain, Bienne, Suran et Seille) estant de 3,600 kliomètres, soit 3,000, leur rendement moyen annuel donnerait le chiffre de 300,000 fr., qui, joints aux 43,000 fr. produits par les étangs, fourniraient une somme de 343,000 fr. pour duits par les étangs, fourniraient une somme de 343,000 fr. pour duits par les étangs, fourniraient une somme de 343,000 fr. pour duits par les étangs, fourniraient une somme de 343,000 fr. pour duits par les étangs, fourniraient une somme de 343,000 fr. pour duits par les étangs, fourniraient une somme de 343,000 fr. pour le produit annuel des prêches dans le Jura. Ce chiffre, qui de prime abord paralt exagéré, est encore au-dessous de la vérité, car on n'a pas tenu compte des pettes rivières ou ruisseaux qui sillonnent le Jura, et qui (fournissent leur contingent d'évectlents produits.

pas teut compte des petides l'interes ou l'uniscaux qui sinoinient.

Les poissons de la rivière d'Ain sont en général plus vifs, plus colorès et d'un bien meilleur goût que ceux des autres rivières; la Bienne vient ensuite nour la qualité, puis la Loue et enfin le Doubs.

La Loue est la plus favorable à la propagation du poisson, tant à cause de ses rivages herbus et solitaires que de son excellente eau roulant sur un fond caillouteux.

La rivière d'Ain semblerait être dans d'excellentes conditions pisciculturales; mais les crues sublies qui ravinent sans cesse ses immenses bancs de graviers alluviens calcaires, quoique peu nuisibles aux poissons adultes, font périr le frai et les jeunes individus.

Le Doubs, so joignant au Rhin par le canal et au Rhône par la Saône, dans laquelle il verse ses eaux, présente un certain nombre de grosses et bonnes espèces de poissons qu'il reçoit de ces fleuves. Les mortes ou flaques stagnantes qui le bordent, les gours profonds qui s'échelonnent sur son cours assez régulier, à rives herbnes et graveleuses, lui permettent de nourrir un grand nombre d'espèces, dont quelques-unes peuvent atteindre des dimensions assez grandes. Tous les cours d'eau du Jura ont en général une pente rapide et sont sujets à des crues énormes, souvent torrentielles, qui entraînent des cailloux et autres détritus; au milieu de ce cataclysme, le gros poisson résiste, quoique avec peine; mais les œufs, l'alevin et les jeunes individus sont rejetés ou laissès à sec sur les rives, ou mutilés, ou entraînés dans des lieux non propiecs à leur développement. Aussi toute la question du repeuplement de nos cours d'eau se réduit presque à l'éclosion, et surtout à la conservation des jeunes individus.

Nous joignons à ces préliminaires des instructions pratiques sur cette matière, fournies par la direction générale des eaux et forêts, et appropriées par nous au Jura.

#### PISCICULTURE.

Instruction pratique pour le repeuplement des cours d'eau.

Les poissons qui peuplent les eaux douces du Jura peuvent être divisés en deux catégories, eu égard aux dimensions qu'ils sont susceptibles d'acquérir, ou à leur degré d'utilité dans la consommation publique.

La 4<sup>re</sup> catégorie comprend l'alose, l'anguille, le barbeau, la brême, le brochet, la carpe, le chevanne ou meunier, le cabotin, la lamproie, la lotte, l'ombre, la perche, la tanche et la truite.

La 2° comprend l'ablette et les autres poissons blancs, le chabot, la rousse, le goujon, la loche, la vandoise, le véron, etc. Les poissons de cette catégorie ont, pour la plupart, de petites dimensions et servent en général de pâture aux gros poissons voraces.

Ces diverses espèces ne se trouvent pas indifféreniment dans toutes les eaux; car les unes recherchent les fonds pierreux ou sublonneux et les eaux vives, froides ou courantes; les autres se plaisent sur les fonds limoneux ou vaseux et dans les eaux tranquilles, stagnantes ou dormantes. Toutefois, quelle que soit la nature du fond ou du terrain, l'influence prédominante paraît être la température même de l'eau, dans certaines limites de froid ou de chaleur.

Pour retirer des cours d'eau, avec les espèces existantes, les plus grands et les meilleurs produits possibles, il faut d'une part favoriser la propagation des bonnes espèces, et d'autre part protéger leur développement.

#### CHAPITRE I'T, - DE LA PROPAGATION.

#### Fécondation naturelle.

A l'époque du frai ou de la ponte, on doit scrupuleusement s'abstenir de pêcher ces espèces, de les troubler dans leurs mouvements et de les déranger en quoi que ce soit dans l'acte de la reproduction; on doit même leur faciliter l'accès des frayères de leur choix habituel.

Il serait important qu'après la ponte, la fréquentation de ces frayères pût être interdite aux oies et aux canards, qui détruisent souvent le frai déposé sur les herbes et dévorent le fretin.

Pour prendre utilement les mesures propres à favoriser la fécondation du poisson, il est nécessaire de connaître aussi exactement que possible, pour les espéces importantes, les époques du frai.

Dans le Jura, le frai s'accomplit habituellement aux époques désignées ci-après :

Brochet: février et mars.
Perche: avril et mai.
Alose: mai et juin.
Barbeau: avril et mai.
Carpe: mars et avril.

Tanche: avril et mai.

Lotte et Brême: avril et mai.

Truite: novembre et décembre.

Ombre: janvier et février.

Vandoise : avril et mai

Cheranne: février et mars.

Il n'est pas moins nécessaire de connaître les particularités du frai des diverses espèces de poissons.

4º Anguille.— Ce poisson fraie dans l'eau de mer, à l'embouchure des fleuves et des rivières; il ne se reproduit point dans l'eau douce.

2º Alose et lamproie. - Ces 2 poissons voyageurs ou migrateurs

quittent la mer chaque année au printemps, et remontent les fleuves et les rivières, d'où ils pienternt dians les affluents qui leur conviennent. Au moment de la ponte, les aloses se réunissent en groupes nombreux, composés de mâles et de fennelles, et choisissent les bras ou les portions de rivières dont l'eau n'est pas trop froide (elles évitent toujours les eaux vives). Les jeunes aloses devenues adultes reviennent en général chaque année au lieu de leur naissance, et, comme leur migration peut fournir une pêche très-abondante, les fermiers d'une rivière devraient toujours s'abstenir de troubler le frai, et rejeter à l'eau, quand elles ne sont ni blessées, ni mutilées, les aloses dont les œufs ou la laitance s'écoulent naturellement au moment de la péche.

3° Saumon. — Ce poisson, migrateur par excellence, quitte la mer à diverses époques de l'année pour remonter les fleuves et les rivières, souvent jusqu'à leur source; c'est ainsi que, par le Rhin, il s'engage quelquefois dans le Doubs jusqu'à bole.

4° Truite.— Ce poisson recherche toujours une eau claire et vive, coulant sur un lit de cailloux ou de gros graviers; îl ne fraie point dans la vase ou le limon, ni dans un fond terreux, et il évite soigneu-sement les eaux qui peuvent geler et celles qui peuvent devenir troubles ou être bouleversées par de fortes crues. Il se porte, à l'époque du frai, soit dans la partie supérieure d'une rivière, vers les sources, soit dans les petits alluonts d'eau vive.

La truite et le saumon font un véritable nid au moment de la ponte; à cet effet, le poisson choisit un lit ou un amas de gravier, pierres ou cailloux, les remue et les bouleverse pour en faire sortir les matières terreuses ou étrangères déposées par l'eau. Quand ces matériaux sont convenablement appropriés, il y creuse des trous, potets ou sillous, dans lesquels la femelle fait écouler ses œufs. Au fur et à mesure de leur sortie, le mâle les féconde par quelques gouttes ou jets de laitance, dont il provoque ou facilite l'écoulement en se frottant contre les pierres ou les cailloux. Le poisson recouvre

ensuite ses œufs avec les cailloux qu'il avait déplacés, et forme ainsi des tas, monticules ou digues, que l'on reconnaît au premier coup d'œil.

5º Carpe. — Ce poisson ne fraie pas dans les eaux courantes; quand l'époque de la ponte arrive, il quitte les rivières ou les grands courants pour gagner des endroits retirés, des anses, des étangs et des marais, où il trouve une eau tranquille et douce, que les rayons solaires peuvent porter à une température tiède.

La carpe fraie parfaitement dans des mares dont l'eau est complètement stagnante.

Les males et les femelles se réunissent en groupes nombreux; ils battent l'eau avec bruit, et, au fur et à mesure que les œufs s'écoulent, les mâles les fécondent; en agitant et en battant l'eau, ces poissons empéchent les œufs de s'agglomérer et les disséminent sur les corps environnants, notamment sur les végétaux aquatiques, où ils adhèrent immédiatement.

Ces conditions de frai s'appliquent en grande partie à la tanche, à la brême et au gardon.

6° Barbeus, cheranne, cabatin, gaujon, réron. — Ces poissons, le barbeau et le cheranne notamment, fraient en pleine rivière, sur des pierres ou des graviers lavès par des eaux courantes; les œufs se collent immédiatement, et restent adhérents jusqu'au moment de l'éclosion.

7º Chabot.—Ce petit poisson fraie sous les divers matériaux déposés dans l'eau, tels que racines d'arbres, débris de planches, pierres, etc.; il choisit, de préférence à toute autre chose, les pierres creuses ou concaves; les œufs déposés par la femelle adhèrent immédiatement à ces pierres, oû le mâle vient ensuite les féconder.

8° Brochet.— Ce poisson quitte les grandes eaux ou les courants au moment de la ponte, pour aller chercher des eaux dormantes et tranquilles; on le rencontre ordinairement par paires. Il se reproduit parfaitement dans les étangs, les mares et les fossés. 9º Perche.— Ce poisson quitte aussi, à l'époque du frai, les eaux dont le courant est rapide, et recherche les lieux tranquilles, les anses et les gares. Il fraie d'une manière toute spéciale. Ses œufs, soudés les uns aux autres par petits groupes, forment un harge ruban qui a l'aspect d'une guipure. D'our empécher que ce ruban ne soit entraîné par les eaux ou en contact avec la vase et le limon, la perche a la précaution de l'enlacer autour des herbes, des joncs, etc., et en général de tout corps plongeant dans l'eau.

### Fécondation artificielle ou Pisciculture.

Abandonnés à eux-mêmes dans les eaux naturelles, les poissons ne sont pas toujours placès dans des conditions favorables à la reproduction; et quoique, chez la plupart des espèces, les femelles donnent un nombre d'œuſs très-considérable, le frai est quelqueſois sonmis 4 tant de chances d'insuccès, que, dans certaines années, la quantité d'alevin produite est insuffisante pour assurer un bon repeuplement.

Par suite, en effet, des variations survenues, soit dans l'état de l'atmosphère, soit dans le régime des eaux, le frai s'opère mal.

Quelquesois aussi le cours des rivières, modifié par la main de l'homme et les obstacles créés par son industrie, ne permet pas à certaines espèces de poissons d'établir leurs frayères dans des stations convenables; alors le poisson ne fraie pas, ou bien le frai est perdu.

C'est pour parer à ces chances d'insuccès que l'on a eu recours à la fécondation artificielle.

La fécondation artificielle des œufs de poissons se compose de 2 opérations principales: 1° de la récolte des œufs et de la laitance en bon état de maturité; 2° de la mise en contact des œufs avec la laitance.

Pour la fécondation artificielle, il est indispensable que les œufs et la laitance soient bien mûrs et parfaitement sains. Le meilleur moyen de satisfaire à ces conditions essentielles, c'est de pêcher les poissons quand ils commencent à frayer. A cette époque, les ceufs de la femelle coulent naturellement quand on la ssisit, on bien quand on lui presse légèrement le ventre. Les œufs bien mûrs sont isolés les uns des autres (excepté pour la perche); ils sont alors clairs et transparents, et ressemblent en général à de petits globules de verre d'un gris verdâtre (carpe), d'un jaune d'or (barbeau), ou à des groseilles blanches et roses, comme pour la truite ordinaire et la truite saumonée. Quand les œufs sont ternes et opaques, quand ils coulent à l'état pâteux ou sirupeux, il faut les rejeter.

Chez le mâle, la laitance est généralement bonne quand elle s'écoule en jets ou gouttes semblables à du lait ou à de la crême, soit naturellement, soit par une légère pression au ventre.

Si, au moment de la pèche, la sortie des œufs ou de la laitance n'était pas naturelle ou facile, si elle venait à s'interrompre pendant l'opération, il faudrait mettre les poissons dans l'eau pour s'en servir quelques jours après.

Toutefois on doit éviter, autant que possible, de tenir les poissons en captivité, surtout pendant longtemps, parce que quelques espèces délicates ne supportent pas cet état, et que les œufs et la bitance peuvent s'altérer et se perdre. En captivité, il faut mettre le poisson dans des conditions qui le rapprochent le plus possible de l'état de nature.

Quand on est en pleine campagne, sur le bord d'une rivière, on remet le poisson dans l'eau, après lui avoir passé par la bouche et par une des ouïes une petite corde retenue au rivage, ou bien on le tient rensermé dans une nasse ou sous une botte percée de trous.

Pour la fécondation artificielle, on établira une distinction entre les espèces qui donnent des œufs libres et non adhèrents, et celles dont les œufs, immédiatement après leur expulsion, se collent ensemble ou s'attachent contre les objets environnants.

#### 1º Mode d'opération avec les œufs libres.

On prend un vase bien propre (botte plate, terrine, plat creux, etc.) et l'on y verse de l'eau claire et froide, à une hauteur de quel-ques centimètres; l'eau dont on se sert doit être celle même dans laquelle le poisson fraie naturellement. Pour la truite, l'eau doit avoir une température d'environ 3 à 10 degrés.

On prend la femelle et on la tient aussi près que possible de la surface de l'eau contenue dans le vase à fécondation; il est même préferable de plonger la partie inférieure du poisson dans cette cau, de manière à ne pas laisser les œufs en contact avec l'air extérieur; on reçoit dans le vase la totalité des œufs ou seulement la portion qui, au fur et à mesure de l'écoulement, tombe au fond. On ne récolte, dans chaque opération, que la quantité absolument nécessaire pour faire une ou 2 couches au fond du vase, et l'on empéche se œufs des staser et de s'agglomèrer. Si, par l'effet d'une contraction quelconque chez la femelle, les œufs ne s'écoulent pas naturellement, on en facilite la sortie en pressant légérement le ventre, de la tête vers la queue, ou en arquant faiblement le corps du poisson.

On peut prendre les œufs sur des femelles mortes depuis quelque temps: on a ainsi le moyen d'utiliser les œufs des poissons livrés à la consommation; mais il est toujours préférable de les récolter sur des femelles vivantes ou venant de mourir.

Quand on retire la femelle de l'eau, on prend en même temps le mâle, et, au fur et à mesure de l'écoulement des œufs ou immédiatement après et écoulement, on les arrose avec quelques jets ou gouttes de laitance, de manière à blanchir légèrement l'eau, qui prend alors une teinte blanchâtre ou opaline. On agite doucement le vase ou l'eau alitancée, afin que tous les œufs soient mis en contact avec les particules fécondantes. Dans la pratique, il est indispensable que la laitance soit prise sur un mâle vivant. Si l'on peut disposer de deux de de plusieurs malès, il convient d'employer successivement qualques gouttes ou jets de laitance, de 2 sujets au moins, pour avoir plus de chances de réussite.

Au bout de 4 à 5 minutes, on fait écouler doucement l'eau blanche on laitancée, en la remplaçaut, au fur et à mesure de son écoulement, par de l'eau claire pour laver les œnfs. Cette eau doit avoir la température de celle qui a servi à faire la fécondation.

On évitera autant que possible, dans ces opérations, pour les espéces telles que les truites, qui enternet ou qui cachen leurs œufs, Taction d'une vie lumière et surtout celle des rayons solaires, dont l'influence est souvent nuisible, et, pour toutes les espèces, l'action des vents froids, les variations brusques de température et la mise à sec des œufs en totalité ou en partie.

#### 2º Mode d'opération avec les œufs adhérents.

Quand on opère sur des œufs qui sont adhérents, comme ceux des carpes, tanches, gardons, etc., il faut introduire dans l'appareil à fécondation, soit des plantes aquatiques, soit des rameaux ou brindilles de végétaux, ou même des filaments ou des fils de matières inertes.

En tombant sur ces objets, les œufs s'y colleut et y adhèrent fortement. Il faut avoir le soin d'agiter l'eau et de disséminer les œufs, au fur et à mesure de leur écoulement, afin de ne pas former d'agglomération qui, pour certaines espèces, nuirait au développement des petits.

Pour la carpe, la tanche, etc., l'eau doit être douce et presque tiède (23 degrés centigrades environ); on évitera toujours d'employer l'eau froide des puits, des sources et des fontaines.

Si l'on opère sur des perches, on se borne à recevoir dans l'eau le ruban que chaque femelle donne, et à l'arroser avec quelques jets de laitance.

### Observations générales.

Quand on procède à des fécondations artificielles, il est indispen-

sable que la laitance, au moment où elle tombe et se divise dans l'eau, soit mise immédiatement en contact avec les œufs; car son pouvoir fécondant n'a qu'une durée d'une à 2 minutes, elle n'est même que d'une 4/2 minute environ chez les truites. On devra donc s'abstenir de faire tomber la laitance dans l'eau ou de préparer une eau laitancée, avant d'y avoir introduit les œufs. Le mode le plus rationnel, parce qu'il est le plus naturel, consiste, ainse que nous l'avons indique précédemment, à faire tomber la laitance dans l'eau au fur et à mesure de l'écoulement des œufs, ou immédiatement après cet écoulement. A cet effet, deux personnes opèrent à la fois : l'une tient la feméle et l'autre le mâle.

Pour toutes les fécondations d'eufs, un appareil à la fois simple et commode est un tamis en canevas ou en toile métallique. Cet appareil, très-léger et facile à manier, peut toujours être tenu à un degré convenable d'enfoncement dans l'eau, à l'aide de quelque flotteurs; il sert à faire les fécondations, soit dans les eaux naturelles en le retenant près des rives, soit dans un seau ou un baquet rempli d'eau. On laisse tomber les œufs sur le fond du tamis, on sur des herbes, ramilles, etc., préslablement introduites. Les ordures, les matières étrangères et la laitance devenue inutile passent à travers les mailles.

Quand on a fécondé les œufs, il reste encore à les mettre dans des conditions convenables pour l'éclosion, c'est-à-dire pour la naissance ou la sortie de l'œuf du petit poisson. Le temps qui s'écoule entre la fécondation et l'éclosion se nomme la période d'incubation; c'est durant cette période que le germe contenu dans l'œuf est vivifié par la laitance, se développe graduellement sous l'inflence d'une eau plus ou moins chaude, selon les espèces, et devient ce que l'on nomme l'embryon.

Si l'incubation doit avoir lieu sur place, on peut laisser les œufs dans le tamis; on le ferme ensuite avec un couvercle semblable au fond: on a ainsi un tamis double. Mais dans un grand nombre de circonstances, l'incubation ne peut être faite sur les lieux mêmes de récolte, et il devient nécessaire de transporter les œufs, soit immédiatement, soit peu de temps après la fécondation.

## Transport des œufs fécondès.

Le transport dans l'eau a des avantages réels quand il s'effectue à de courtes distances, surfout pour les œufs de quelques espèces (la carpe, par exemple), dont le développement primitif de l'embryon se fait rapidement. On peut ainsi déplacer les œufs sans les soumettre à l'action de l'air extérieur, qui est souvent nuisible ; mais si les transports sont de longue durée, les dépenses peuvent devenir considérables; les difficultés et les chances de perte augmentent, d'ailleurs, en raison de l'éloignement et du nombre d'œufs.

Il faut donc avoir recours à d'autres moyens. Dans les eaux naturelles, l'œuf trouve l'humidité qui l'empêche de se dessécher et l'air qui est nécessaire au développement du germe; par conséquent, pour conserver les œufs en bon état, il suffit de les placer dans un lieu aéré et humide. On remplit cette condition en déposant les cufs entre des corps qui conservent un degré d'humidité convenable, et qui, d'ailleurs, ne soient pas de nature à s'altérer promptement et à endominager les œufs. A cet effet, on les place par couches peu epaisses dans des paniers on des bottes plates, soit entre des herbes fratches, soit entre des morceaux de linge humecté, etc., etc. Rendus à destination, les œufs sont retirés avec les herbes ou le linge qui les supporte, et décosés dans les eaux auxquelles ils sont destinés.

Pour ralentir la dessiccation et pour paralyser les effets des secousses et du tassement, on peut emballer les œus entre des lits de mousse humide préalablement lavée et nettoyée.

Ces moyens de transport sont particulièrement applicables aux œufs libres, tels que ceux des truites.

Pour les œufs adhérents, on enveloppe l'objet qui les supporte avec des linges humides, et on les place ensuite dans des corbeilles ou des paniers garnis de pailles ou d'herbes fraîches, en prenant d'ailleurs les précautions nécessaires pour empêcher une dessiccation trop rapide.

Toutes les fois que les œufs peuvent être mis en incubation, soit sur les lieux de l'écondation, soit à proximité de ces lieux, il ne faut, en général, commencer à effecture le transport que vers le milieu on les 2 tiers de la période d'incubation, c'est-à-dire à partir de l'époque oil les traces de l'embryon sont nettement visibles à l'œil nu, et où le seux du jeune poisson forment 2 points noirtiex, bien apparents.

Dans le cas contraire, on si l'on ne peut pas attendre ce degré d'avancement dans le développement de l'embryon, il y a avantage incontestable à effectuer le transport immédiatement ou très-peu de temps après la fécondation; il faut, en général, éviter de toucher à l'ouf durant la première période de l'incubation, parce qu'il est alors très-sensible aux secousses, aux déplacements de position et aux influences extérieures.

## Éclosion des œufs.

Les œufs fécondès doivent se trouver ensuite dans des conditions telles, que la période d'incubation leur devienne profitable et que l'éclosion se fasse convenablement.

Les œufs, déposés ou placés dans les eaux naturelles, sont souvent exposés à des causes de destruction qui compromettent les repeuplements: les eaux, dont le niveau vient à baisser, laissent les œufs à sec ou trop directement exposés aux influences atmosphériques; dans et crues, elles les détachent et les entralnent, on bien les envasent en les couvrant de limon; enfin elles subissent quelquefois, après la ponte, des variations brusques de température qui sont funestes an déveloumement des œufs.

Les fortes vagues ont surtout un effet destructeur, en jetant sur les rives le petit poisson nouvellement éclos. Les animaux aquatiques, les poissons notamment, détruisent généralement une quantité considérable de frai de plusieurs espèces, quand il n'est pas protégé contre leur voracité. C'est pour parer à ces diverses causes de destruction que l'on a organisé des appareils d'incubation ou d'éclosion, dans lesquels on place les œufs fécondés. On les fait fonctionner, soit dans les eaux naturelles, soit en debors de ces caux.

### Opération dans les eaux naturelles,

Quand on opère dans les eaux naturelles, on procède de différentes manières, suivant la nature des œufs :

1º O'Eufs libres ou non adhérents. — Les œufs de truites et de saumons appartiennent à cette catégorie; en général, le mode le plus simple consiste à les enterrer, comme la femelle le fait elle-même, dans les interstices des graviers ou des cailloux; mais, ainsi qu'on l'a déjà vu, les grands cours d'eau ne sont pas, à cet égard, dans des conditions favorables. Il faut alors choisir un petit affluent, un simple ruisselet ou une source limpide dont les eaux ne gétent pas; on depose au fond quelques tas de gros graviers on de pierres concassées, que l'on étend avec un râteat; puis, à l'aide d'un bâton, on trace des potets ou des sillons dans lesquels en sême les œufs; on cache cette graine animale sous un lit de pierre ayant une épaisseur de quelques centimètres. Il suffit ensuite que ce semis soit recouvert de quelques centimètres d'une eau claire et vive, qui en lave constamment la surface.

On peut aussi organiser de petits ruisseaux artificiels, des rigoles ou des auges de hois dont on garnit le fond avec les matériaux indiqués précédemment; et, en y adaptant des couvercles mobiles, on met le semis à l'abris de ses ennemis. Il est même prudent d'appliquer de Adapte extremité une plaque de tolie métallique, qui, tout en laissant couler l'eau, empêche l'introduction de divers petits ani maux aquatiques, notamment de ces petites crevettes d'eau douce qui pullulent dans les sources et les ruisseaux des productions de divers petits ani maux aquatiques, notamment de ces petites crevettes d'eau douce qui pullulent dans les sources et les ruisseaux per les productions de divers petits ani maux aquatiques, notamment de ces petites crevettes d'eau douce qui pullulent dans les sources et les ruisseaux per les productions de l'active de l'acti

Des tamis doubles en toile métallique galvanisée, des bottes de zinc criblées de petits trous peuvent, dans certaines circonstances, être employés avec succès pour l'éclosion. On y place les œufs entre des couches de gros gravier.

Après un certain laps de temps, dont la durée est toujours subordonnée à la chaleur de l'eur (33 à 4) guirs à proximité des sources), l'éclosion a lieu et la truitelle ou le saumoneau sort de l'eurf, portant sous le ventre une poche ou vésicule ombilicale qui suffit à son alimentation; dans cet état, le jeune poisson reste enfoui ou cachée entre les interstices des pierers. Quelques semaines plus tand, quand la vésicule a disparu, il vient à la surface pour y chercher sa nourriture. C'est alors qu'il faut donner aux jeunes poissons toute liberté, en ouvrant ou en dégageant les appareis d'incubation; c'est aussi le moment favorable pour les répandre dans les eaux qu'ils sont destinés à peupler. On peut aussi les conserver pendant quelques mois dans des réserves spéciales, oû on leur laise atteindre les dimensions d'un véron ou d'un petit goujon; on favorise leur accroissement en faisant pulluler dans ces réserves des coquillages aquatiques, de petits vérons, des chabots et autres meux fretins.

2º Œuţa adhirents. — On n'enterre pas les œufs de cette catégorie; quand ils sont collés sur des pierres, graviers ou cailloux (comme ceux des barbeaux, chevannes, goujons, vérons, etc.), on peut les faire éclore dans des stations d'eau claire et courante; quand ils sont adhèrents à des ramilles ou à des herbes (comme ceux des carpes, tanches, brêmes), on les épose, avec les objets qui les supportent, dans des eaux tranquilles et même dormantes, ou bien on les enferme dans des paniers, corbeilles ou tamis doublés, munis de flotteurs.

## Opération en dehors des eaux naturelles.

Dans certaines localités, les eaux naturelles ne présentent pas toujours des conditions favorables à l'éclosion des œufs ; il devient alors nécessaire d'opérer en dehors de ces eaux.

Pour les œufs libres (ceux des truites), l'incubation a lieu dans un

cellier, une cave ou une chambre dont l'intérieur est à l'abri de la gelée; on y dépose des rigoles, baquets ou ruisseaux artificiels, dans lesquels on établit un petit courant à l'aide d'un filet d'eau provenant soit d'une pompe, soit d'un réservoir; les œnfs sont déposés sur le fond, garni de graviers, ou bien sur des chàssis de canevas, de toile métallique inaltérable, etc.

Pour les œufs adhérents, l'incubation peut avoir lieu en plein air, soit dans des rigoles, soit dans de petits bassins alimentés par une eau courante.

## Frayères artificielles.

On voit, d'après les explications précédentes, que la méthode de fécondation artificielle exige des opérations assez délicates et une certaine habileté de manipulation. D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les insuccès sont presque toujours à redouter quand la main de l'homme agit sur la matière organisée. Aussi, dans les opérations de pisciculture, doit-on, pour en assurer le succès, se rapprocher autant que possible des faits naturels. C'est en partant de ce principe que l'on a cherché à rendre les opérations plus simples, plus économiques et plus s'arcs.

Les frayères artificielles paraissent réunir ces précieux avantages; dans leur organisation, il faut prendre pour modèles les frayères naturelles, et se conformer autant que possible aux mœurs et aux habitudes des diverses espèces de poissons à l'èpoque de la ponte.

4° Truite, saumon et ombre. — On choisit, soit des pièces d'eau ou des rigoles alimentées par des sources, soit des bras de rivières ou des ruisseaux dans lesquels l'ean ne gèle pas, reste claire, vive et courante, et se maintient en hiver à peu près au même niveau.

Si le lit est garni de gros graviers ou de cailloux, on utilise ers matériaux sur place; on se borne alors à les remuer avec une pelle ou un râteau pour en former, sons l'eau, des tas, des monticules ou de petites digues en pente douce. Il est essentiel de bien approprier ces matériaux, pour les débarrasser de toutes les matières étrangères telles que sable, terre, dèbris organiques, etc. En les remuant avec un râteau, surtout à quedques centimètres de profondeur, on arrive facilement à les nettoyer complètement; car le courant entraîne inmédiatement toutes les matières les plus ténues et les plus lègères. If faut surtout que la frayère ne présente point de ces végétations aquatiques, de ces espèces de mousses ou conferves qui tapissent quelquefois la surface des pierres ou cailloux. On ménagera à proximité des frayères quelques trous ou cavités sous les berges, des touffes de plantes aquatiques, des bois ou des fascines, sous lesquels le poisson aime à se réfugier et à se reposer, surtout pendant la pértiode du frai. Toutes ces dispositions ont pour but d'attirer et de retenir le poisson sur le point que l'on a choisi; l'appropriation des frayères a d'ailleurs pour objet d'épargner aux poissons un travail souvent long et périble, dans le nettovage des matériaux.

Si le fond ne présente pas de matériaux convenables, s'il est formé de terre, de vase, etc., on y introduit du gros gravier, des cailloux on des pierres ayant, en général, une grosseur comprise entre celle d'une noix et celle d'un œuf de poule; quelques brouettées suffisent pour former plusieurs frayères. La nature des matériaux est à peu près indifférente, cependant on devra donnet apréférence aux cailoux d'alluvion, et généralement aux matériaux dont les arètes sont émousées ou arrondies par érosion, parce que les angles trop aigus et les arètes trop vives blessent et fatiguent le poisson quand il creuse les trous et les recouvre. Les cailloux roulés offrent, d'ailleurs, dans leur superposition, des intervalles et des vides qui présentent de honnes conditions pour l'incubation et l'éclosion des œufs, et pour le développement des jeunes poissons dans le premier âge.

L'établissement de ces frayères artificielles a, parmi beaucoup d'autres avantages, côui de retenir les truites et les saumons dans les cours d'ean que l'on veut repeupler. Ce résultat est très-important pour les fermiers de la péche, qui sont exposés à voir chaque

année, à l'époque de la ponte, les poissons des eaux dont ils ont la jouissance se dirigier dans les affluents, et aller frayer sur des points où ils sont péchés soit par les riverains, soit par les marandeurs. Ces frayères ont aussi l'avantage d'assurer la reproduction dans des rivières et en général dans des eaux où le frai ordinaire était impossible.

Il faut avoir le soin, et c'est là une règle générale, d'organiser les frayères quelques semaines avant l'èpoque ordinaire des pontes, avant que le poisson commence à les explorer. On peut les établir à des profondeurs trés-variables, soit à quelques décimètres, soit à pluséeurs mêtres sous l'eau; mais il faut, dans tous les cas, avoir la précaution de les placer hors de l'atteinte des canards, des oies, des cygnes, et en général des oiseaux aquatiques.

2º Barbeau, cheranne, goujon, etc. — Pour ces poissons, on forme dans les endroits où l'eau est courante et peu profonde, des grèves en pente douce, des tas ou des monticules de pierres et de gravier de rivière, en ayant le soin de remuer et de nettoyer ces matériaux à la pelle ou au râteau, de manière à les rendre bien propres. Dans les intervalles, on peut placer des pieux, des piquets ou quelques branchages, qui servent à briser les courants et à abriter le poisson.

3° Carpe, bréme, tanche, gardon, etc. — On dispose les frayeres dans une eau tranquille et douce, que les rayons solaires peuven porter à une température tiède. Les bassins ou réservoirs doivent être en cuvette et les bords en pente douce, garnis sur certains points de plantes aquatiques, notamment d'herbes fines, déliées, mais à tiges résistantes, et de gazons, tertres ou petits monticules garnis d'herbes et de racines déliées et dures.

On peut établir des frayères mobiles, formées de clayonnage, de fascines, de bottes de jonc, de balais de bouleau, de bruyères, etc., que l'on pose sur les bords en plans peu inclinés. On les tient enfoncés dans l'eau à l'aide de piquets, de pierres ou de gros gazons.

On se sert aussi avec avantage, notamment pour la brême et le

gardon, d'une cage ou caisse à claire-voie, dans laquelle on renferme les poissons mâles et femelles avant la ponte, après y avoir placé des ramilles. Quand la poute est terminée, ou fait sortir les poissons reproducteurs en ouvrant les ramilles, ou bien on les enlève pour peupler d'autres eaux.

4º Brochet. — On organise ses frayères dans les eaux dormantes et même stagnantes, soit avec des gazons ou mottes garnies d'herbes et de racines, soit avec des branchages et des ramilles que l'on tient en bon état de propreté.

5º Perche. — Dans les lacs, les étangs et les viviers, on peut récolter des œufs de perches sur des fagots ou fascines plongés dans l'eau, soit à quelques centimètres de la surface, soit à plusieurs mêtres de profondeur.

Pour préparer les frayères artificielles, on met dans l'eau des mottes de joncs ou d'herbes, des fascines ou des branchages; ou, mieux encore, on pique sur les rives, à une profondeur de quelques décimètres, des branches garnies de légers rameaux, des branches de saule, par exemple. Il est toujours facile de recueillir les cuté; rai i suffit de soulever les rudans avec un bâton ou une petite fourche, et de les dégager du point où ils étaient fixés. On peut aussi très-facilement déplacer et transporter les œufs, les détruire ou en diminuer le nombre dans les eaux où la trop grande multiplication de la perche serait préjudiciable, car ce poisson est très-vorace.

### CHAPITRE II. - CONSERVATION ET POLICE.

Nous avons donné les moyens d'obtenir des œufs fécondès et de créer de jeunes poissons; mais il ne suffit pas de créer, il faut surtout savoir conserver. En effet, les sacrifices de temps et d'argent que l'on pourrait faire pour avoir des poissons à l'état d'alevin ou de fretin, et les meilleurs résultats que l'on pourrait obtenir dans cette voie deviendraient en général inutiles ou en pure perte, si le repeuplement artificiel ou naturel des eaux et la conservation du poisson n'étaient pas protégés d'une manière très-efficace.

La première mesure à prendre est d'établir un bon service de surveillance sur les divers cantonnements de pêche, et d'étendre cette action sur toutes les caux qui sont en communication avec ess cantonnements; car il ne faut pas perdre de vue qu'à l'époque de la ponte, la plupart des espèces quittent le lit principal d'un grand cours d'eau, quand elles n'y trouvent pas des conditions favorables à la reproduction, et vont frayer dans des gares, des anses, des canaux, des fossés, des étangs, de petites rivières et même des ruisseaux, où elles peuvent devenir une proie facile, soit pour les maraudeurs, soit pour des propriétaires ou riverains imprévoyants.

Les fermiers de la pêche ne sauraient trop se convaincre qu'ils seront amplement dédommagés de toutes les dépenses à faire dans l'intérêt d'une bonne surveillance, qu'il serait facile d'établier de rendre très-efficace en utilisant le concours simultané des gardes de l'administration, des gendarmes et des gardes champêtres.

La surveillance ainsi constituée peut réprimer le maraudage et assurer, d'ailleurs, l'exécution des lois et règlements qui protègent la pêche.

Parmi les mesures les plus propres à protéger le repeuplement des rivières, il en est quelques-unes qui doivent être signalées ici d'une manière toute particulière.

4º Usines et barrages. — Sur la plupart des cours d'eau, notamment sur les petites rivières, on construit soit des usines, soit des barrages, qui ne permettent pas aux poissons de circuler librement et surtout d'aller frayer dans des lieux convenables. Il en résulte nécessairement que la reproduction de plusieurs espéces devient impossible ou du moins insuffisante, et que, par suite, le dépeuplement des eaux s'opère avec rapidité. Sans porter aucune entrave au service régulier des usines, on peut facilement concilier les exigences de ces dernières avec celles de la reproduction naturelle du poisson. Il suffirait, en effet, d'établir sur les points où la libre circulation et surtout la remonte du poisson sont devenues impossibles, soit des passages-libres, toujours faciles à franchir par les poissons migrateurs, tels que l'alose, la lamproie, le saumon, soit des plans inclinés avec barrages discontinus, qui feraient l'office de déversoirs ou qui serviraient à l'écoulement des eaux surabondantes, soit enfin des chuses que l'on tiendrait ouvertes à l'époque de la remonte ou de la descente.

Les fermiers de la pêche doivent intervenir auprès des autorités locales, et particulièrement auprès de M. le préfet, pour que l'organisation de ces passages naturels ou artificiels soit rendue obligatoire.

Dans un grand nombre de localités, les usiniers et notamment les meuniers ont établi et entretiennent soigneusement des appareils de péche (les anguillères, par exemple ) qui sont très-destructeurs. La destruction de ces appareils peut être requise par les autorités locales ou ordonnée par les tribunaux, sur la demande des parties lésées.

2º Dragage. — Le dragage bouleverse souvent et détruit les lits ou amas de graviers et de cailloux, qui forment d'excellentes frayères naturelles. Il conviendrait, pour concilier le service des eaux et des usines avec les conditions de la reproduction des poissons, de faire dans les opérations du draguage quelques réserves sur les points essentiellement favorables à la ponte des meilleurses espèces.

3º Péche en temps de frai. — La pêche en temps de frai est prohibé par les règlements; mais les fécondations artificielles n'étant praticables qu'à cette époque, il y aurait liteu de faire une exception à l'égard des personnes qui seraient autorisées à procéder à ces fécondations; les fermiers de la pêche doivent s'adresser, pour cet objet, à M. le préfet.

4º Fauchage. — Il conviendrait de ne point procéder radicalement à la coupe des herbes, à l'époque de la ponte, dans les cours d'eau où fraient la carpe et la tanche, car les œufs de ces espèces s'attachent aux herbes sous l'eau; d'ailleurs, le jeune fretin y trouve un refuge et un abri dans le premier âge. Les fermiers de la pêche peuvent demander que l'on mainitenne en herbes, sur l'une des rives, un 6° ou un 7° de la surface totale dans les cantons favorables à la ponte. Cette réserve aurait un résultat réellement utile, non seulement pour le frui de plusieurs espèces et la protection de l'alevin, mais aussi pour la conservation et la propagation des larves, des coquillages et d'une multitude d'animaux qui contribuent, dans une forte proportion, à l'alimentation des poissons.

5° Oies et canards. — Parmi les animaux nuisibles, il faut surtout compter les oies et les canards, qui, abandonnés en tout temps sur les cours d'eau, y détruisent beaucoup de frai dans les herbes, ou bien dévorent le fretin. Les fermiers de la pêche doivent intervenir auprès des autorités locales pour faire interdire la divagation des oies et des canards, sur les cantons les plus exposés à leurs ravages, pendant le temps du frai et le développement du jeune fretin. (Code pénal, art. 674, n° 45).

# Chapitre III. — Exposé général des mesures a prendre.

Pour obtenir la plus grande quantité de produits et les meilleurs possibles, les fermiers de la pêche doivent prendre les dispositions suivantes:

4º Organiser un bon service de surveillance, en établissant des garde-pêche spéciaux, et en utilisant le concours des gendarmes et des gardes champêtres;

2º Arreter le développement et l'envahissement des mauvaises sepèces, c'est-à-dire de celles dont la chair est peu productive et peu sestimée. A cet effet, on laisserait le moins possible de gros poissons appartenant aux espèces telles que chevannes, vandoises, garalons et brêmes, qui absorbent une grande quantité d'aliments recherchés par les bonnes espèces, et qui dévorent quelquefois beaucoup de fretin. 3° Favoriser la propagation des bonnes espèces, tout en restreignant dans de justes limites le brochet et la perche, qui sont très-voraces.

La carpe, la tanche, le barbeau sont des espèces peu nuisibles aux autres poissons, et se nourrisent presque exclusivement de détritus animaux et de matières végétales, que les eaux naturelles contiennent généralement en grande quantité. Pour subvenir aux besoins d'un riche peuplement en carpes et en tanches, on peut, outre les frayéres artificielles, organiser à proximité du cours d'eau de petits réservoirs ou étangs d'alevinage. Pour hâter le développement du jeune fretin, qui, emprisonné en quantité dans des espaces assez circonserits, ne trouve point une quantité suffisante d'aliments, on aura le soin de jeter dans l'eau, au fur et à mesure de la consonnation, du sang caillé, des bouses de vaches, du crottin de cheval (ordinairement on pétric es matières avec de la terre glaise), quelques poignées de son, des grains avariés, etc. Pour le barbeau, il suffira d'approprier, dans le lit même de la rivière, des frayéres naturelles, et au besoin d'établir des frayères artificielles.

La truite peut être propagée avec avantage dans tous les cours d'eau du Jura, surfout dans les parties à courant rapide; mais le régime des eaux de plusieurs rivitres n'est pas toujours favorable à la reproduction naturelle de cet excellent poisson; il sera donc indispensable d'établir des frayères artificielles, ou de faire éclore des cufs fécondés artificiellement dans des ruisseaux ou des viviers choisis pour cette destination; on pourra y conserver les truitelles jusqu'au moment de leur dissémination dans la rivière, ainsi qu'on l'a indique précédemment.

Un autre poisson de la même famille, le saumon, qui a des conditions d'existence analogues à celles de la truite, mérite une attention toute particulière; la rapidité de sa croissance, les qualités de sa chair, les abondants produits qu'il peut fournir à la consommation, doivent engager les fermiers de la péche à favoriser sa propagation dans la plupart de nos cours d'eau. Les conditions dans lesquelles se trouvent la plupart des cours d'eau des parties supérieures du bassin du Rihône, sont très-favorables à l'éclosion des œufs de saumon et à l'é-lève des saumoneaux, et celles de l'embouchure de ce fleuve ne paraisent pas présenter d'obstacles sérieux aux migrations de ce poisson voyageur, ni, par conséquent, d'impossibilité absolue à la réalisation d'une entreprise qui aurait des conséquences incalculables, soit au point de vue de l'industrie de la pêche, soit au point de vue de l'alimentation publique.

L'anguille est un poisson dont la croissance est rapide, la cluir très-estimée, et dont la péche peut fournir d'excellents produits. Mais dans la plupart des cantonnements, surtout dans ceux qui occupent les parties supérieures d'un cours d'éau éloigné de l'embouchure en mer, ce poisson est peu abondant, quelquelois même assez rare; cela vient de ce que l'anguille nes reproduit point dans l'eau douce.

Son alevin, connu vulgairement sous les noms de montée, civelles, bouirons, apparait chaque année à l'embouchure des fleuves et des rivières, pour en remonter le cours et se disseminer dans tous les affluents. Les anguillettes pénètrent ainsi dans les plus petites rivières, les canaux, les ruisseaux, les lacs, les étangs, partout enfin ol les obstacles ne sont pas insurmontables; elles se fixent dans les stations où le sol est bon et la nourriture abondante; le surplus, déjà considérablement réduit en nombre, ne parvient dans les parties supérieures des rivières qu'aprés avoir affortot mille dangers. Par conséquent, pour obtenir un bon repeuplement en anguilles dans une rivière, il faut nécessairement y introduire chaque année, on de 2 en 2 ans, une certaine quantité de jeunes anguilles prises à l'état de montée, vers l'embouchure des fleuves et des rivières. On évitera, autant que possible, de faire effectuer les envois par un temps chaud et surout oraceux.

Tableau des familles de Poissons du Jura.

| tous épineux; corps comprime; jour déclépée; os operculaires épineux.  Nouche armée de dents.  Sous-orbitaires.  Sous-orbitaires.  Une seuls  U | 1re Famille, Percoidiens.<br>2. Famille, Épinochiens. | 3. Famille, Carpoidiens.                                          | pas de barbillons 4º Famille, Ésociers. des barbillons . 5º Famille, Silvaiers. | 6. Famille, Clupriens. 7. Famille, Salmoniens.               | 8° Famille, Gadoïdiens.<br>9° Fam, Pleuronectiens. | 10° Famille, Mureniens. | 11. Famille, Sturoniens<br>12° F am. Lamprojdiens. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| tones épirieux ; corps comprimé;  bouche armée de dents.  Os sous-orbitaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | peu développés; os operculaires épineux<br>ou dentés  | petite, armée de dents aux<br>non dentée os pharyngiens seulement |                                                                                 | dentée en seie                                               |                                                    |                         | n un museau pointu                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ux; corps comprimé;<br>armée de dents.<br>bitaires    |                                                                   | en arrière<br>des<br>pectorales.                                                |                                                              | sons les pec                                       | s de nageoires ventrale | libres; tête prolongée<br>fixes, exprimés par de   |
| The state of the s | tous épine bouche de la sous-orl                      | -Įənb                                                             | s rayons                                                                        | plus ou moins<br>cartilagineux;<br>branchies et<br>opercules |                                                    |                         |                                                    |

#### 1re FAMILLE. -- PERCOÏDIENS.

### Tableau de la famille des Percoïdiens.

1º Corps carpoïde; un ou plusieurs aiguillons et une dentelure aux opercules; 2 dorsales presque égales, la 1ºe très-épineuse; museau sans écailles.

1er Genre, Perche.

2º Corps carpoide, allongé; écailles rudes; préopercules dentelés et opercules épineux; museau très-saillant, mousse; dents en velours; bouche en croissant; 2 dorsales peu inégales.

2º Genre, Apron.

3º Corps allongé; bouche petite; dents en velours; tête sans écailles, à fossettes à sa surface; préopercules armés de 8 à 10 crochets; épine pointue à l'opercule; une seule dorsale; écailles à bords dentelés.

3º Genre, GREMILLE.

### Genre Perche, Perca. (Linn.)

Espèce unique. — Perche Fluviatile, Perca fluviatilis. (Linn.)

Vulg. la Perche, le Perchat (Dole).

P, 14; V, 1-5; D1, 15; D2, 1-13; C, 17; A 2-8 (1).

Longueur moyenne, 0°40; maxim., 0°60. Poids moyen, 750 grammes; quelques individus fournis par le Doubs ont pesé 4 kilogrammes.

70 écailles de l'épaule à l'anale; corps d'un jereditre doré, maculé de larges bandes transversales noirlatres; nageoires inférieures rouges; une tache noire à la 1<sup>er</sup> dorsale, qui est brunâtre; écailles très-adhérentes à la peau. On en trouve de brunâtres et de blanchâtres, pariiculièrement dans l'Ain; d'un appétit vorace, elle se nourrit de vers, d'inecetes, de mollisques et de petits poissons.

Cette excellente espèce, à chair blanche, légère et estimée, vit solitaire et aime les eaux tranquilles, couvertes d'herbes; elle peut frayer à 3 ans. Le frai a lieu en mai, parmi les roseaux; ses œufs, au

(1) Si une rageoire renferme les 2 sortes de rayons, les épineux et les branchus, ou les sépare par un -; ainsi, V, 1-8 indique un rayon épineux et 5 branchus. Les rayons de la caudale qui n'atteignent pas l'extrémité, ne sont pas comptés. On donne le nombre de tous ceux des autres naccoires.

nombre de 300,000 à 1,000,000, sont réunis en chapelet par une matière glaireuse; elle abonde dans les rivières, mais surtout dans les lacs et les étangs de la montagne, où elle devient très-grasse et donne une viande délicieuse. Les mortes de l'Ain et du Doubs en fournissent d'excellentes se vendant 75 à 80 centimes pièce. On la péche à l'èpertier, à la senne, aux varvaux, etc.

# Genre Apron, Aspro. (Cuv.)

Espèce unique. — Apron commun, Aspro vulgaris. (Cuv.)
Vulg. Roi des poissons, confondu avec le Tétard ou Cotte meunier.
P. 14; V. 1-5; D<sup>1</sup>, 8; D<sup>2</sup>, 1-12; C, 17; A, 1-12.

70 à 80 écailles de l'épaule à l'anale; corps d'un brun jaunâtre, à 4 ou 5 grandes taches brunâtres, transversales, irrégulières; ventre blane jaunâtre; nageoires jaunâtres, arrondies; caudale petile, fourchue; queue grêle et effilée.

Ce petit poisson épineux est ordinairement rejeté par les pécheurs, quoique sa chair, blanche et délicate, soit assez bonne en friture. Il fraie en mars; se nourrit d'insectes, de mollusques et de vers; fréquente les eaux courantes du Doubs et de l'Ain. AR.

## Genre Gremille, Acerina. (Cuv.)

Espèce unique. — Gremille commune, Acerina rulgaris. (Cuv.)
Yulg. Goujon perchat, Perche goujonnière, Chagrin.

P, 13; V, 1-5; D, 14-12; C, 17; A, 2-7; Long. 0<sup>m</sup>15 à 0<sup>m</sup> 20 cent.

Long. 0<sup>m</sup> 10 à 0<sup>m</sup> 20 cent.

53 écailles de l'épaule à l'anale; tête grosse, sans écailles; corps très-gluant, brun jaunâtre, à grandes laches brunes, Iransversales, ondulées; nageoires dorsale et caudale tachées de noir; l'ête marquée de 2 dendeures, dont une au-dessous de l'œil, l'autre sur l'opercule, qui est épineux; des fossettes nombreuses sur les joues.

Il est très-abondant dans le Doubs et les eaux environnantes; il fraie en mars. Avant 1830, on ne le connaissait pas à Dole; il vient en grande quantité par le canal du Doubs au Rhin. Sa voracité est telle, qu'il avale les amorœs très-avant et ferme la bouche lorsqu'il

est sorti de l'eau, en sorte que la démorce devient très-difficile; il se nourrit de frai, de petits poissons et d'insectes; il vit en troupes souvent nombreuses. Il est déclaigné à Dole, tont à cause de sa visquosité que de ses nombreuses épines; cependant sa chair est saine et d'un excellent goût; il est bon de rejeter la tête, qui est couverte d'epines.

#### 2º FAMILIE - ÉPINOCHIENS.

### Tableau de la famille des Épinochiens.

1º Tête épineuse, plus large que le corps, qui est presque conique; caudale arrondie; 2 dorsales; pectorales très-grandes et à plus de 3 rayons; pas de barbillons.

1er Genre, Chabot.

2º Corps carpoide, un peu allongé; une seule dorsale, ayant en avant des aiguillons espacés; 2 ou 4 épines au lieu d'abdominales; caudale arrondie.

2º Genre, Épinoche.

## Genre Chabot, Cottus. (Linn.)

Espèce unique.— Charot Meunier, Cottus gobio. (Bloch.)
Vulg. Chabot, Tétard, Mathieu (Si-Claude), Meunier, Sorcier, Culot, Aze, Ane.
P, 14; V, 1-3; D<sup>1</sup>, 6-9; D<sup>3</sup>, 18; C, 11; A, 13.

Long. 0m 09 à 0m 10 cent.

Corps conique, à écailles microscopiques, très-visqueuses; 2 aiguillons recourbés à chaque opercule; dos et côtés d'un gris brunâtre, taché de noirâtre variable, suivant les caux; nageoires tachées de noir; pectorales très-grandes, dentclées, à plus de 3 rayons.

Il se lient sous les pierres des caux courantes; fraie en avril dans le sable; C dans toutes les eaux du Jura; se nourrit de vers, petits poissons et insectes aquatiques. La petitesse de son corps ne permet de le manger qu'en friture, aussi n'est-il pas mis en vente; sa chair, qui devient rougeâtre par la cuisson, est assez estimée. On le pêche à la nasse on à la fourchette; il sert d'amorce au cabotin.

## Genre Épinoche, Gasterosteus. (Linn.)

4re Espèce. — Gastérostée Épinoche, Gasterosteus trachurus. (Cuv.)
Vulg, Picot, Épine, Pinoche, Épinouse

P, 10; V, 1-1; D<sup>1</sup>, 3; D<sup>2</sup>, 11; C, 12; A, 1-9. Long. 4 à 5 cent.

Pas d'écailles véritables; corps allongé, d'un brun verdâtre, piqueté de noir en dessus; venire blane, argenlé; gorge etpoitrine rougeâtres au moment du frai; nageoires jaunes; 3 aiguillons sur le dos et un de chaque côté du milieu du corps, tenant la place des abdominales.

R. Cette petite espèce vit en petites troupes, et se rencontre dans et juin. Nourriture: vers et petits poissons, qu'elle détruit en grande quantité après l'éclosion; sous ce rapport, elle est le fléau des rivières, et sans aucune compensation de ses dégâts: car, étant trop petite pour servir à l'alimentation, ses épines, qu'elle hérisse dans la détresse, la mettent à l'abir des attaques des gros poissons.

2\* Esp. — Gastérostée queue armée, Gasterosteus pungitius. (Cuv.) P, 41; V, 4-5; D1, 9; D2, 10; C, 12; A, 4-9.

Long, ordin., 0"04 à 0"05 cent.

Corps jaune verdâtre, maculé de noir en dessus et argentin en dessous; 9 aiguillons sur le dos; côtés de la queue pourrus d'écailles carénées. C'est le plus petit des poissons d'eau douce; on le trouve aux mêmes lieux, mais plus abondamment que la précétente espèce.

Il construit un nid circulaire en forme de voîte, de 8 à 10 cent, de diamètre. Ce nid, qui apparaît au fond de l'eau comme une petite taupinière, est composé de gravier fin et de plantes aquatiques liés par le mucus qui suinte du corps du poisson.

Le mâle construit le nid, veille sur les œufs, au nombre de 1,000 à 2,000, et protége les petits après leur éclosion.

La nidification a lieu du mois de mai au mois d'août, et la ponte plusieurs fois dans cet intervalle.

#### 3º FAMILLE. - CARPOIDIENS.

### Tableau de la famille des Carpoidiens.

1º Corps comprimé en ellipse un peu allongée; dorsale étendue, dont le 2º rayon est ordinairement à épine dentelée; bouche avec ou sans harbillons; caudale fourchue; taille de 15 à 30 cent.

2º Corps fusiforme; museau prolongé; 4 barbillons; caudale fourchue; une seule dorsale; taille de 60 cent. environ.

3° Corps assez large, comprimé; dorsale médiocre; taille de 4 cent. environ.

4° Corps fusiforme; 2 barbillons; une dorsale; caudale fourchue; taille de 12 à 15 cent.

5° Corps carpoide, trapu'; de très-petits barbillons; écailles très-petites; nageoires épaisses; dorsale unique; caudale peu fourchue; taille de 25 cent. 6° Corps large et comprimé; dorsale étendue; anale

très-étendue; lobe infér. de la caudale un peu prédominant; taille de 20 à 70 cent.

7° Corps carpoïde, plus ou moins comprimé; dorsale unique et anale peu étendues; ni barbillons, ni piquants

à la dorsale; taille de 5 à 40 cent. 8° Corps carpoïde, petit, épais; écailles très-petites; pas de barbillons; pas de piquants à la dorsale; caudale fourchue: taille de 8 cent, environ.

9° Corps cylindroïde; yeux rapprochés au sommet de la tête; des barbillons à la bouche; peau gluante, à écailles microscopiques; une seule dorsale; caudale plus ou moins arrondie; taille de 12 à 18 cent. 1º Genre, CARPE.

2º Genre, Barbeau.

3º Genre, Bouvière. 4º Genre, Goujon.

5° Genre, Tanche.

6° Genre, Brême.

7º Genre, Able.

8° Genre, VAIRON.

9° Genre, Loche.

## Genre Carpe, Cyprinus. (Cuv.)

SECTION A. - Carpes proprement dites.

à barbillons à la bouche; dorsale étendue, ayant, ainsi que l'anale, un 2º rayon à épine dentelée.

1re Espèce. — Carpe commune, Cyprinus Carpio. (Blach.)
Vulsairement Carpe longue on la Carpe.

P, 16; V, 9; D, 4-19; C, 17; A, 3-5.

Long. ordin., 0° 40 cent. ; maxim., 4 mètre. Elle atteint souvent le poids de 6 à 8 kilog.

Écailles grandes, au nombre de 37 à 38 rangées de l'oufe à la caudale; dos d'un brun verdâtre; côtés blancs ou verdâtre argentin; ventre jaunâtre; écailles grandes et rayées; ligne latérale ponetiée de noir; 2 petits barbillons à la mâchoire supér et 2 très-courts au nez; anale d'un rouge brun; caudale violacée.

On appelle carpe à miroir, reine des carpes, une variété constante, à grandes écailles souvent bleuâtres ou argentées, et carpes à cuire une variété noirâtre, à écailles très-petites; ces 2 variétés se rencontrent dans quelques rivières et surtout dans les viviers où les rayons solaires pénétrent difficilement.

Les pécheurs sur le Doubs distinguent les carpes en longues et en courtes. On en trouve aussi qui sont bossues, borgnes, et quelquefois aveugles. Les carpes vivent en troupes nombreuses dans les rivières ou les étangs, et fraient en mars et avril parmi les herbes, les endroits où le courant est peu rapide.

CC dans toutes les rivières du Jura, où elles sont l'Objet d'un commerce très-lucratif. Les carpes de l'Ain et surtout celles du Doubs sont très-estimées; celles qui sont péchées dans les étangs de la Bresse sont plus noires et ont un goût de marécage très-prononcé; leur poids moyen varie entre 1 et 2 kilogr., se vendant 75 cent. à 1 fr. On les pèche de mai à novembre, à la ligne amorcée de vers, au filet, à l'épervier, etc.; pendant l'hiver, elles s'enfoncent dans la vase.

#### Section B. - Pas de barbillons.

2º Espèce. — Carpe Dorade de la Chine, Cyprinus auratus. (Bloch.) Vulgairement Poisson rouge.

Les couleurs de cette espèce, qui nous vient de Chine, varient depuis le rouge tendre doré jusqu'au noir foncé; les individus rouges sont ordinairement petits, et la taille des noirâtres se rapproche de celle de la earpe.

R. On trouve ce poisson, mais rarement, dans la Seille, la Vallière et dans les petits ruisseaux de la plaine; sa chair est plus estimée que celle de la carpe commune.

La dorade vit très-bien dans des bocaux, où on la conserve pour l'agrément.

3º Espèce. — Carpe Gibèle, Cyprinus Gibelio. (Blach.)
Yule, Carpe ronde ou Carpeau.

Long. 0m 24 cent., maxim. 0m 40 cent.

Écailles grandes, formant 30 rangées des oufes à la caudale; corps large et oblong; tête et bouche petites; opercule grand et arrondi; dos arqué, bleuâtre; ligne latérale courbée; nageoires infér. d'un jaune brun; dorsale bleuâtre; le 3er et le dernier rayons doubles.

Cette espèce, AR, se rencontre quelquefois dans les mortes du Doubs et surtout dans les lacs de la montagne, où elle atteint une helle taille et fournit une excellente chair.

## Genre Barbeau, Barbus. (Cuv.)

Espèce unique. — Barbeau-commun, Barbus vulgaris. (Cuv.) P, 15; V, 10; D, 4-8; C, 19; A, 8.

Long. 0<sup>m</sup> 50 à 0<sup>m</sup> 80 cent. Atteint le poids de 2 à 3 kilog.

66 rangées d'écailles de l'oute à la caudale; tête allongée, olivâtre; mâchoire supér. Iris-avancée; dos arrondi, d'un brun olivâtre; ligne latérale ponetuée de noir; ventre blane ventâre métallique; nageoires rongeâtres; doractale bleutâre, arnée d'une forte épine; écailles rayées, denticulées et fortement attachées à la peau.

Les barbeaux virent en petites troupes de 45 % 20 individus, dans les grands courants à fond caillouteux; rarement ils se rencontrent dans les eaux stagnantes. Ils fraient dans les 4 m jours de mai, entre les pierres, dans les endroits les plus rapides. Nourriture: vers, insectes. Ils habitent toute l'année les cours d'eau un peu considérables, principalement le Doubs, où ils sont très-abondants. A l'époque du frai, ils viennent à la surface de l'eau, et on en pèche des quantités considérables avec toute espèce de filets ou avec les varvaux; ils mordent peu à la ligne. Leur valeur varie entre 75 cent, et 2 fr. la nièce.

Cette espèce fournit à une très-grande consommation dans le bas Jura et surtout à Dole; sa chair, très-bonne et de facile digestion, est assez ferme pour permettre le transport au loin: on l'enveloppe dans de la paille. Les œuts sont un violent purgatif.

## Genre Bouvière, Rhodeus. (Agas.)

Espèce unique. — Bouvière commune, Rhodeus amarus. (Agas.)
Vulgairemeni Blanchaille, Bouvière, Véron blanc.

P, 12; V, 9; D, 10; C, 19; A, 11. Long. 0<sup>m</sup> 06 à 0<sup>m</sup> 08 cent.

36 rangées d'écailles de l'ouve à la caudale; tête petite; œil grand; dos jaune verdâtre, un peu caréné; flancs d'un blanc rosé clair; côtés de la queue lavés de bleuâtre.

Cette petite espèce, qui ne peut être mangée qu'en friture, se rencontre abondamment dans tous nos cours d'eau vive de la plaine et plus rarement dans ceux de la montagne. On lui a donné le nom d'amarus, à cause d'une certaine amertume communiquée à sa chair par ses intestins, qu'on ne prend pas la peine d'extraire. Elle sert surtout de pâture aux grosses espèces voraces.

## Genre Gouson, Gobio. (Cuv.)

Espèce unique. — Gouson commun, Gobio vulgaris. (Cuv.) P. 14: V. 7: D. 9: C. 18: A. 7.

Long. 0<sup>m</sup> 10 à 0<sup>m</sup> 20 cent.

32 rangées d'écailles de l'ouïe à la caudale; tête étroite, allongée, d'un brun verdâire; dos brun noirâtre; flancs et ventre d'un blanc jaunâtre; nageoires jaunâtres ou rougeâtres, maculées de brun; écailles peities; caudale ravée de brun

CC. Vit par troupes nombreuses dans toutes les eaux courantes;

fraie de mai à juin. Cette petite espèce a une chair excellente et d'une facile digestion; se nourrit de poissons, insectes, chairs corrompues, végétaux, etc. Elle se vend de 60 à 70 cent. le kilog. On la prend à la ligne amorcée d'un ver de fumier.

## Genre TANCHE, Tinca. (Cuv. )

Espèce unique. — TANCHE VULGAIRE, Tinca vulgaris. (Cuv.) P. 18; V, 9; D, 12; C, 19; A, 11.

Long. ord., 0 30 cent. Son poids moyen est de 500 grammes.

100 à 130 rangées d'écaliles de l'ouie à la caudale; corps recouvert d'un enduit viqueux; dos arrondi, d'un verd fonce; flancs olivières au-dessus de la ligne la-térale; jaunes au-dessous; ventre blanchure; nageoires d'un gris violàtre; caudales legierment échanterées un milleu. Les mêter on lis coultem plus châres et les na-geoires ventrales plus grandes; leur chair a, dit-on, un meilleur goût que celle des femetles.

Le Doubs fournit dans ses mortes ou flaques demi-stagnantes une variété jaunâtre ou dorée assez estimée, dont certains individus pèsent jusqu'à 3 kilog. La tanche fraie, entre avril et mai, 300,000 à 400,000 œufs très-petits, d'un vert jaunâtre, agglutinés aux plantes quatiques. Cette espèce, qui aime la vase, est très-abondante dans les étangs. Les tanches de l'Ain deviennent moins grandes que celles du Doubs, mais elles sont meilleures; celles que fournissent les étangs de la Bresse on un godt de marais très-prononcé. Avant d'apprêter les tanches pêchées dans les étangs boueux, il est essentiel de les faire dégorger dans de l'eau vive. Celles des rivètres se vendent 60 à 80 cent, y cet celles des étangs de 30 à 40 cent.

On pêche la tanche soit à la ligne amorcée d'un ver, soit surtout à la nasse ou aux varvaux; l'habitude qu'elle a de s'enfoncer dans la vase, rend l'épervier presque inutile.

# Genre Bréme, Abramis. (Cuv.)

1<sup>re</sup> Espèce. — Brème commune, Abramis Brama. (Cuv.) P, 19; V, 9; D, 12; C, 19; A, 28. Long. moyenne, 0" 40 cent.; maxim., 0" 60 cent. Le poids moyen est d'un kilog. environ.

54 écuilles sur la ligne latérale; corps très-aplati latéralement; dos arqué, caréné, noirâtre, à grandes écuilles; flanes maculés de jaune, de noirâtre, sur un fond blane argentin; dorsale et caudale bleues; une tache noire au-dessus des yeux; ligne latérale courbe, marquée de points noirs.

Cette espèce, qui vit par troupes nombreuses, est CC dans toutes les rivières du Jura, surtout dans la Loue et le Doubs; elle fréquente aussi, mais plus rarement, les étangs et les lacs de la montagne; fraie en avril ou mai; pond plus de 150,000 ceufs; se vend de 50 cent. à 70 cent. la pièce. La chair de la brême, sans étre délicate, est cependant agréable et saine; on en fait une grande consommation à Dole, en été. On la prend facilement à la ligne amorcée d'un ver, d'un grain de turquie encore en lait, ou de blé cuit ou pour

Les grandes pêches se font avec l'épervier, les nasses, les varvaux et la senne.

2º Espèce.— Brème Bordellère, Abramis Blicca. (Cuv.) P, 46; V, 9; D, 40; G, 19; A, 23.

Long. moyenne, 0"20 cent; maxim., 0"30 cent.

§2 à 46 écailles sur la ligne latérale; corps très-aplati latéralement, ovale, lancéole; fèle et bouche petites; dos bleuâtre; côtés et dessous du corps d'un blane bleuâtre; ligne latérale courbe, marquée de points d'un noir jaunâtre; caudale et anale un peu rougeâtres; dorsale et ventrale brun rouge bordé de bleu.

Cette petite brême fréquente les bords de l'eau, ce qui lui a valu son nom. On la rencontre dans l'Ain, le Doubs, la Loue et la Valouse, où elle vit par petites troupes. AR. Fraie fin mars ou au commencement de juin. Les arêtes dont son petit corps est rempli font généralement dédaigner ce poisson.

> 3° Espèce.— Brème Sore, Abramis Ballerus. (Cuv.) Vulgairement la Bisole.

Corps aplati latéralement; tête petite; dos verdâtre; mâchoires égales, l'infér. un peu courbée; côlés et dessous du corps d'un blane argentin un peu rougeâtre; nageoires jaunâtres, brodées de bleuâtre.

Cette espèce, plus rare que la précèdente, se rencontre dans la Valouse, près d'Arinthod, dans le Doubs et la Loue, où elle atteint les dimensions de la brême commune, avec laquelle on la confond. R. 4\* Espèce. — Brême de Buggenhagen, Abramis Buggenhagii. (Agas.)

Long. moyenne, 0m 20 cent.; maxim., 0m 30 cent.

48 écailles de l'oufe à la caudale; corps aplati latéralement, plus allongé que dans les précédentes espèces; une dépression en avant et en arrière de la tête, qui est petite; dos d'un gris bleultre et ventre argentin; ligne latérale courbée en 8 et formée par des points noirs; nageoires d'un brun bleultre, jaundires à la base.

Se rencontre de temps en temps dans la Loue et le Doubs. AR.

### Genre Able, Leuciscus. (Cuv.)

Vulgairement Poisson blanc.

4<sup>re</sup> Espèce. — Able Vandoise, Leuciscus rulgaris. (Cuv.) Vulgairement Cabotin.

P. 46; V. 9; D. 9; C. 19; A. 10.

Long. ord., 0m 27 cent.; maxim., 0m 32 cent.

Poids moyen, 200 à 300 grammes.

46 écailles sur la ligne latérale; tête petite; iris argenté; corps allongé, lancéolé, brunâtre en dessus; côtés et dessus argentin jaunâtre; ligue latérale courbée vers le ventre et marquée de petits points noirs; pectorales et anale orange; dorsale et caudale d'un gris verdâtre, quelquefois nuancées d'un jaunâtre clair.

C. Cette belle espèce, très-véloce, se trouve plus particulièrement dans les rivières du Doubs, de la Loue et de l'Ain; fraie au printemps et nage avec rapidité. Sa chair n'est pas à dédaigner.

P, 16; V, 9; D, 10; C, 22; A, 11.

Long. maxim., 0° 55 cent.

43 écailles sur la ligne latérale; corps épais, fusiforme; dos et côtés verdâtres, argentés au-dessus de la ligne latérale, qui est légèrement courbée en bas; dorsale à base rougeâtre; abdominales et anale rougeâtres; pectorales jaunâtres; caudales bleu verdâtre.

Cette espèce fréquente les courants rapides de toutes nos rivières; on la voit surtout près des moulins, ce qui lui a valu le nom de *Meunier*; fraie en avril et mai. Pond 25 à 30,000 œufs dans les flaques

profondes; sa chair, comme cello de tous les poissons blancs, est molasse et peu agréable. Cette espèce et la suivante, confondues à Dole sous le nom de Cabotin, y fournissent à une consommation considérable; le prix moyen d'un individu pesant un kilog. est d'environ 40 cent.

3º Espèce. — Able Chevanne, Leuciscus Chub. (Bloch.)
Vulgairement Cabotin. Chevasson.

P, 49; V, 9; D, 40; C, 49; A. 44.

Long. moyenne, 0° 40 cent.; maxim., 0° 50 cent.

Ce poisson peut acquérir le poids de 2 à 4 kilog.

35 à 60 écailles sur la ligne latérale; tête grosse, à museau rond; corps large et robuste, bleu noirâtre en dessus; côtés argentins; dos noirâtre en dessus de la ligne médiane, qui est presque droite, et argentin en dessous.

Ce poisson, un des plus gros de ce genre, est très-commun dans le Doubs, la Loue, la Furieuse et l'Ain. Il se tient de préférence dans les caux courantes, peu profondes; on le prend à la ligne appâtée d'une cerise, ou d'un grain de raisin, ou de blé cuit, ou de boyaux, etc. Il se vend de 30 à 50 cent.

4° Espèce. — Able Rotengle, Leuciscus Erythrophtalmus. (Cuv.) Vulgairement Charin, confondu avec la Rosse.

P, 16; V, 9; D, 10; C, 19; A, 15.

Long. 0° 48 à 0°25 cent.; pèse de 1 à 2 kilog.

Corps aplati latéralement, d'un brun rougeâtre; dents coniques, crochues; dos un peu arqué, d'un vert branâtre; ligne latérale obscure, ponetuée; opercule à grosse deut obtuse; toutes les nageoires d'un beau rouge.

Se rencontre dans la Loue et l'Ain. AC.

5º Espèce. — Able Rosse, Leuciscus Rutilus. (Cuv.) Vulgairement la Rousse, le Rousset, le Gardon.

P, 19; V, 9; D, 12; C, 19; A, 12.

Long. maxim., 0m 30 cent.; pèse environ 1/2 kilog.

45 écailles sur la ligne latérale; tête petite, à opercule aigu; dos d'un noir verdàtre, ventre argentin; ligne latérale pue courbée; toutes les nageoires d'un rougeàtre vil; 5 dents aplaties et sur un seul rayon, à chaque màchoire.

Cette espèce, C, vit en troupes nombreuses dans les eaux vives du département: Doubs, Loue, Ain, etc. 6° Espèce. — Able Spirlin, Leuciscus Bipunctatus. (Vallot.)
Vulgairement le Mirli.

P, 45; V, 9; D, 40; C, 21; A, 49.

Long. de 0 00 06 à 0 00 08 cent.

50 écailles traversant la ligne latérale; lête un peu renflée, d'un bleu argenté; ventre saillant; des arqué, d'un gris foncé ou brunàtre; ligne médiane ou latérale rougédre, à l'arngé de points nois. (Le rouge s'eflece à la mort du poissou.) Écailles petites, pointées de noir; candale et ventrale verdâtres; les autres nageoires rougedares.

C dans la plupart des eaux courantes. Chair médiocre et molasse.

7° Espèce. — ABLE ABLETTE, Leuciscus Alburnus. (Cuv.) P. 46: V. 8: D. 9: C. 19: A. 48.

Long. ord., 0m 15; maxim., 0m 24.

50 écailles environ sur la ligne latérale; corps allongé, étroit; màchoire infér, depassant la supér; jones bleues; yeux blancs; dos presque droit, verdâtre on brunâtre; côtés et ventre argentins, à écailles caduques; ligne latérale en forme d'S; pectorales d'un blanc mélé de rouge; anale grise.

L'ablette, CC, vit par grandes troupes dans toutes nos eaux douces; elle est peu recherchée, mais on pourrait la pécher pour en extraire la matière argentée qui recouvre le dessous de ses écailles. On détache avec précaution les écailles des ablettes, en évitant d'enlever les dorsales, dont le pigment est verdâtre. Après un premier lavage pour faire disparattre le monas, on agite fortement ces écailles dans l'eau, et l'on filtre sur un tamis lâche; la ponssière argentée passe avec l'eau. On décante, on lave à plusieurs reprises, et on obtient une poussière impalpable que l'on conserve dans l'ammoniaque, et qu'on livre au commerce sous le nom d'esence d'Orient.

Cette matière, introduite et collée dans de petites boules de verre, donne les fausses perles. Il faut environ 20,000 ablettes pour 4/2 k. d'essence d'Orient.

# Genre Vairon, Phoxynus. (Agas.)

1<sup>th</sup> Espèce. — Vairon commun, Phoxynus Lævis. (Agas.)
Vulgairement le Véron, le Voiron.
P, 15; V, 9; D, 9; C, 49; A, 9. — Long. 0<sup>th</sup> 08 cent.

Écailles très-petites et presque cachées sous une couche épaisse de mucus; on en compte 80 à 85 sur la ligne latérale. Corps allongé, arrondi; une tache noire à la base des caudales; corps doré, nacré rougeâtre ou noirâtre, selon les eaux; toutes les nageoires aigués.

Ce charmant petit poisson, qui vit par colonies nombreuses dans toutes nos eaux vives à fond sablonneux, joint l'éclat et la variété de la robé à des formes gracieuses et à une grande vélocité; il exécute mille mouvements rapides qui font briller au soleil, comme un éclair, ses écailles d'or, d'argent, d'émeraude et de rubis. Il fraie en mai et aux premiers jours de juin, dans les eaux des rivières et des ruisseaux. Il n'est point sauvage et défiant; souvent, dans ses évolutions raiment curieuses, il vient se buter contre les personnes qui sont à l'eau. Sa chair est excellente, mais la petitesse de son corps ne permet pas de le manger autrement qu'en friture. Dans toutes nos rivières, il sert de pature ordinaire à la truite, qui le recherche de préférence à tout autre. On le pêche à la ligne amorcée d'un petit ver, et il sert d'appit au brochet, à l'alose, à la perche, à l'anguille et à tous les salmones.

2e Espèce. — Vairon Montagnard, Phoxynus montanus. (Agas.) Vulgairement Vernhe, Verre, Vare (St.-Claude).

Corps oblong, asser arrondi, surtout vers la queue; ¡feie un peu allongée, striée au soumer, comprimée latéralement; mâchoire supér. dépassant un peu l'infér; une tacho rouge à l'angle de la bouche; dos grishire, macufé de brum ou d'dirattre; cotés à taches bleues, jaumes et verdâtres d'un bel effet, argentins en dessons de la ligne latérale; petendes et ventrales à base d'un jaume rougeaftre, à sommet objus

Cette charmante petite espèce a été trouvée dans l'Ain, près de Champagnole, par M. Jourdan, directeur du Musée de Lyon, qui ent l'obligeance de m'en remettre un échautillon. Je l'ai trouvée en très-grande abondance dans toutes les eaux vives de la montagne, jusqu'au-dessus de la cascade de la Queue de Cheral, près de Saint-Claude; elle aime à lutter contre le courant, et se plait à faire mille évolutions qui font vivement scintiller ses écailles; as chair, extrémement délicate, sert de pâture habituelle à la truite saumonée.

## Genre Loche, Cobitis. (Linn.)

1re Espèce.— Loche de Rivière, Cobitis tænia. (Linn. et Bloch.) Vulg. Moutelle de rivière, Dormille, Moustache, petit Barbet.

P, 8; V, 7; D, 8; C, 15; A, 6.

Long. ord., 0°08 cent.; maxim., 0°12 cent.

Écailles peu visibles; corps légèrement comprimé sur les côtés, gris jaundure ou verdâtre, sablé de noir, avec des raies de même couleur; d'un jaune doré sur les côtés et d'un blanc pur en dessous; un petit aiguillon mobile en avant de l'œil; 2 barbillons à la lèvre supér. et à l'l'idér.; uno petite tacho noiro à la hase de la queue,

Cette espèce est CC dans l'Ain, le Doubs, la Loue et les autres cours d'eau, sous les pierres ou dans les herbes; mais elle préfère toujours les petits ruisseaux. Elle fraie en mai; se nourrit de vers et d'insectes; sa chair est assez bonne en friture. On la prend à la nasse, à la main, ou à la fourchette.

2º Espèce.— Loche Franche, Cobitis Barbatula. (Bloch.) Vulg. Montelle, Berling (St-Claude).

P, 10; V, 9; D, 9; C, 20; A, 6.

Long. 0° 08 à 0° 12 cent.

Écailles invisibles à l'œil nu; corps piqué de points bruns et de taches brunes irrégulières, sur un fond hrun jaunâtre clair; une lacho noire à la hase de la queue; 6 harbillons, dont 2 à la lèvre supér, et 4 à l'infér.

Cette petite espèce est extrèmement commune dans les ruisseaux et les fontaines de la plaine; fraie en mai; vit d'insectes; sa chair, d'un goût exquis et d'une digestion facile, se prépare en friture. On la prend à la nasse et à la main.

## 4° FAMILLE. - ÉSOCIENS.

Genre unique. - Brochet, Esox. (Linn. et Cuv.)

Corps allongé, comprimé; point de barhillons; opercules lisses; rayons pectoraux réunis; uno seule dorsale opposée à l'anale; boucho et langue hérissées de dents; corps couvert d'écaillés dures et corisces. Nourriture: poissons vivants.

Espèce unique.— Ввоснет соммин, Esox lucius. (Linn.) P, 45; V, 11; D, 20; С, 19; A, 48.— Long. 0<sup>m</sup> 30 à 1<sup>m</sup>. 135 rangées d'écailles; tête grosse, aplatie, allongée; bouche fendue jusqu'aux yeux, gamie de plus de 700 dents; mâchoire infér. plus longue que la supér; corps d'un noir verdâtre en dessous, gris et tacheté de jaune métallique sur les flancs; blanchâtre ponctué en dessous.

Le brochet est le plus vorace et le plus carnassier de tous les poissons d'eau douce; c'est le requin de nos rivières: les poissons, de quelque taille qu'ils soient, même ceux de son espèce, les petits mammifères, les oiseaux aquatiques, les reptiles et les batraciens, deviennent sa proie.

Dans le Jura, il fréquente toutes les rivières, mais plus particulièrement le Doubs; on en pêche assez souvent de 8 à 40 kilog. L'Ain, la Loue, la Bienne, la Seille, la Yalouse et presque tous les étangs ou lacs de la montagne, surtout celui de Châlin, en fournissent de beaux individus.

Le Doubs en renferme 2 variétés bien distinctes :

4º Noire sur le dos et en général de couleur sombre. Se trouve dans les eaux vives et claires; c'est la meilleure.

 $2^{\rm o}$  Jaune sur le ,dos et presque par tout le corps ; dans les mortes ou étangs. Ces 2 variétés se modifient avec les milieux qu'ils habitent.

Le brochet préfère les eaux courantes, couvertes de jones ou de plantes aquatiques, qui lui permettent de dissimuler sa présence. Il fraie en février ou vers les l'" jours de mars; pond environ 150,000 œufs, qui sont purgatifs. Il est sédentaire; à l'époque du frai, il vient à la surface de l'eau; on le tue alors à coups de fusil, ou on le prend au lacet. Sa chair est trés-estimée. Il fait quelquefois la chasse aux cygnes et aux canards, et il ose même disputer aux loutres les poissons qu'elles ont prises. Son corps allongé est trés-flexible; sa force prodigieuse et les armes terribles qui hérissent ses mâchoires, lui donnent une supériorité incontestable sur tout ce qui vit dans l'eau de nos rivières. Il peut vivre plus de 200 ans et peser jusqu'à 30 kilogrammes. A Dole, on appelle lancirons les petits brochets d'un quel de kilogr. et au-dessous; brochets d'un quel de kilogr. et au-dessous; brochets d'un quel vivron.

Le poids moyen est d'environ 1 kilog., se vendant de 2 fr. à 2 fr. 50. On le pêche avec toute sorte d'engins, mais surtout à l'épervier.

### 5° FAMILLE. - SILURIENS.

### Genre unique. SILURE, Silurus. (Linn.)

Une seule dorsale très-courte, à rayons osseux; anale fort longue, arrivant près de la caudale; bouche au bout du museau; des barbillons.

Espèce unique. — Silure Glanis, Silurus Glanis. (Linn.) D, 5; A, 90.

Long. maxim., 3 à 4 mètres. Poids de 40 à 60 kilogr.

2 barbillons à la métobire supir. et 4 à l'infér, ible grosse et déprinée; museau obtus, comme troqué; nécheire infér, plus avancée que la supéri, yeux treis-peuis; peus risquoses, sans écaliles, d'un vert noithtes un le dos, plus chir sur les côtés; pertoniles, dorsale et ventraie noithtres, quelquélois à extremité bleature chez les que inscribérés; consale très-peuis, rornolei, juantire, borréed ev foiltre ainsi que l'année, qui est très-longue; l'er nyon de chaque pertorale très-fort et denséé sur son bori intériere, equi lui considere une armé dangereur ce qui lui considere une armé dangereur.

Le poids et les dimensions colossales que peut atteindre ce poisson, justifient le nom de baleine des rivières qu'on lui a donné. Vit dans les grands fleuves ou lacs de l'Allemagne, et particulièrement dans le Danube; on le pêche aussi, mais très-rarement, dans le Rhin; c'est probablement de ce fleuve que nous viennent ceux qui, de loin en loin, sont pêchés dans le Doubs. Le 4er octobre 1858, on s'empara d'un individu vivant'de cette espèce vers les prés Gaudard, près de Dole; il pesait 6 kil, et 1/2, et mesurait en longueur 1" 15 c.; on le prit pour une lotte monstrueuse : c'était un ieune silure. Il n'est pas rare d'en pêcher de plus petits dans la même rivière. La chair de ce gros poisson est blanche, grasse, d'une saveur agréable, mais un peu lourde. Il serait utile d'essayer sa naturalisation dans le Doubs, entre Neublans et Dole; dans ces creux profonds, très-poissonneux et couverts de bois submergés, il pourrait se cacher, trouver une nourriture abondante, et acquérir les dimensions de 3 à 4 mètres et le poids de 40 à 60 kilogr, que donnent les vieux individus.

#### 6º FAMILIE. - ALOSIENS.

## Genre unique. - Alose, Clupea. (Linn.)

Corps carpoïde, allongé, comprimé, écailleux : mâchoire supér. bordée au milien par les intermaxillaires; une seule nageoire sur le dos ; nez court.

Les poissons de ce genre ont les ouïes très-fendues; aussi ne peuvent-ils rester longtemps hors de l'eau sans périr.

4re Espèce. — Alose commune, Alosa communis. (Cuv.)
Vulgairement Alose.

P, 46; V, 8; D, 19; A, 24.

Long. moyenne, 0<sup>m</sup> 40 à 1<sup>m</sup>. Poids moyen, 4,500 grammes.

Dos verdàtre; reste du corps et queue argentés; une grande tache noire, ronde, vers les ouïes; 2 taches brunes sur la nageoire caudale; lèvre supér. anguleuse.

Pour frayer, cette espèce remonte de la mer dans nos rivières, par troupes très-nombreuses, vers la mi-avril jusqu'à la fin de mai. Dans le Doubs, elle dépasse rarement un endroit qu'on appelle la Corne aux aloses, près de l'écluse de Crissey. La pèche de ce poisson, qui est de médioere qualité, dure une vingtaine de jours et donne de bons produits; on en prend d'énormes quantités, et certains individus pèsent jusqu'à 2 kilogr.; valeur moyenne, 60 cent. le kilogr.

Les aloses, qui échappent à la pêche, disparaissent tout à coup et descendent à la mer vers le mois de juin; les pêcheurs croient qu'elles meurent après le frai. La descente des petites aloses a lieu vers le mois de septembre.

> 2º Espèce.— Alose Feinte, Clupea Fallax. (Lacép.) Vulgairement Alose on petite Alose.

P, 15; V, 9; D, 18; A, 21.

Long. ord., 0<sup>m</sup> 45 à 0<sup>m</sup> 30 cent.

Dos d'un noir verdâtre; reste du corps d'un blanc argenté métallique; nne tache noire vers les outes, suivie de 7 autres noiràtres, orhiculaires, de chaque côté du corps; lêvre supér, échancrée en demi-cercle.

Cette espèce, confondue avec l'alose, a la taille moins grande, les mâchoires plus larges et plus épaisses; elle remonte de la mer après l'alose commune, ordinairement en petit nombre.

367

#### 7º FAMILLE. - SALMONIENS.

### Tableau de la famille des Salmoniens.

1 Forme carpoide, etances; ueus otas; caudale fourchue; taile de 0 - 30 à 1 - 50.
2 Corps très-allongé, bouche très-peu fendue ; écailles 2 Genre, OMBRE.

Genre Salmone ou Saumon, Salmo. (Artédi.)

1re Espèce. - Salmone Saumon, Salmo Salar. (Cuv.) P. 14; V. 9; D. 14; C. 19; A. 13.

Long. 4 30; maxim., 2 ...

Dos noirâtre, taché de noir ou de brunâtre; ligne latérale noire, presque droite; côtés bleuâtre argentin; dessous d'un jaune rougeâtre; tête cunéiforme; opercules ovales, arrondis ; pectorales jaunes, bordées de bleuâtre ; ventrales et anales jaunâtres ; caudale bleuâtre et en croissant. Fraie en mai,

Les jeunes individus n'ont presque pas de taches sur le dos; ce sont les seuls qui, de temps en temps, nous viennent au printemps dans le Doubs, par le Rhin. R.

2º Espèce. — Salmone Ombre Chevalier, Salmo Umbla. (Linn.) Vulgairement Ombre.

D, 14; A, 11.

Long. ord., 0 35 cent. Poids moyen: varie vers un kilog.

Corps carpoïde: dos d'un brun verdâtre: ventre d'un blanc argentin sombre: écailles petites; mâchoire infér, plus courte que la supér., à 2 rangées de dents; nageoires d'un jaune verdâtre. Les rieux mâles ont : dos brunâtre ; flancs argentés, ondés irrégulièrement de légères taches jaunes; bas des flancs gravelé de noirâtre, ondé de violatre; opercules violacés. Vi illes femelles; dos jaunatre sombre, flancs jaunatre sale; ventre argenté.

Cette excellente espèce est AR dans l'Ain et la Valouse; elle est RR dans le Doubs et la Bienne; valeur moyenne, 2 fr. le kilog. On la pêche à la ligne et au filet.

3º Esp. — Salmone Truite saumonée, Salmo Truita, (Linn, et Bl.) P, 13; V, 9; D1, 13; C, 19; A, 10.

Long, moyenne, 0<sup>m</sup> 50 cent. Son poids moyen est d'un 1/2 kilog. 132 à 128 rangées d'écailles; tête petite, tachée de noir, à mâchoires égales; dos

122 à 138 rangées d'écailles; tête petite, tachée de noir, à màchoires égles; dos hum viollare, has triregulémenne de noi olivâte; flances violacés, tachés de points noir agglomérés ou d'anneaux rouges à ceutre bistre; front et nes d'un bleu noirlar; orge et evatres blance; dorade brunc. Vieze milet: Nagories bleulares; flance argentés, tachée d'une agglomération de points bistrés. Vieilles femelles: flance et verne argentés, vichaées; points bistrés, agglomérés irriquificement ou isolés sur la ligne médiane; nagories d'un vert junultre. Jeuns: dos janultre, flancs hum et anagés de quelques taches fondres. Les écailles de cette esplee son petites; et le palais a 3 rangées do dents. Fraie en automne, dans les eaux froides et limpides de nos montagnes.

Cette espèce, dont la chair devient rougeâtre par la cuisson, peut être considérée comme la perdrix de nos rivières; c'est un mets des plus recherchés. Son poids est d'un 1/2 kilog., se vendant de 1 fr. 30 à 2 fr. On la pêche à la ligne dans l'Ain, la Valouse, la Loue, la Bienne, et rarement dans le Doubs.

4° Espèce. — Salmone Truite commune, Salmo Fario. (Bloch.) Vulgairement la Truite.

P, 44; V, 9; D, 44; C, 19; A, 11.

Long. moyenne, 0<sup>m</sup> 25 cent.; maxim., 0<sup>m</sup> 45.

The large, à máchoire supér, plus contre, dos arrondi; l'un el l'autre marqués de aches noires; corys éroit et al allogé; flancs d'un jaue d'or au-dessus de la ligne la térale; an-dessous de cette ligne, jusqu'an ventre, verrigundare à taches ronges, rondes, contourées d'un aneau blenkure; angeviers peterolas le brune; doras le belutte, pontunée de noir; anale brune, à base bleukter, dont le dernier rayon est ordinairement pourpré; caudale jauntier, à base brune. Les Q'articles suirantes on det observées:

- 4º Variété. Teinte généralement brune; tête d'un janne brunâtre, marquée de taches formées de 3 ou à points noirs; flanes marqués de nombreux points rouges, entourés d'un anneau jaunâtre. Assez abondante dans les petits ruisseaux de la montagne, où elle ne devient jamais bien grosse.
- 2º Yarité. Cultors générale d'un bleutre sombre, plus clair sous le ventre; taches orbicalaires rouges sur la ligne médiane et au-dessous, noires sur le dos; les unes et les autres entourées d'un anneau jaunâtre d'un bel effet. Cette variéé, CC, est plus grande que la précédente; elle habite les rivières un peu considérables, et particulièrement la Loue et l'Ain.
- 3º Variété. Teinte en général sombre, d'un vert noirâtre sur le dos, d'un jaune brun sous le ventre; des agglomérations de points noirs formant taches, avec quelques orbicules rougeâtres sur les flancs.
- 4º Varii i. Dos brun et ventre jaunâtre; sur les flancs, 3 sortes de taches formant archipels: points noirs agglomérés; points orbiculaires isolés; points rouges entourés d'un cercle blen.

Se Variété. Dos d'un brun jaunâtre; flancs jaune rougeâtre; ligne latérale non distincte; points orbiculaires rouges, eatourés d'un cercle irrégulier d'un vert bleuâtre; dorsale piquetée de rouge carmin.

6º l'ariété. Corps en général jaunatre métallique, criblé de laches noires irrégulières sur le dos et de taches rouges très-nombreuses sur les flancs, dont les plus grosses sont entourées d'une auréole bleue. Elle vit dans les lacs de la montagne et dans les grandes tivières.

La truite fréquente surtout les eaux vives de la montagne et quelques rivières de la plaine; elle fraie en novembre et décembre, et place ses œufs, qui sont gros comme des pois, entre les pierres ou sous les racines des arbres riverains.

Elle est C dans l'Orbe, l'Ain, la Valouse et la Loue; AC dans la Bienne; R dans le Doubs et la Vallière; AR dans la Seille.

Le lac de Châlin en fournit du poids de 40 à 20 kilogr.

La chair de cette espèce est d'un bleu rougeâtre et d'une excellente qualité; le poids moyen fourni par les nombreux individus livrés à la consommation, est d'environ 700 grammes, se vendant 2 fr. On pèche la truite le soir, à la ligne amorcée avec des vérons, des mouches, des sauterelles, etc. Elle vient au feu de nuit.

Les plus gros individus, pesant jusqu'à 20 kilogr., pèchés dans les lacs de la montagne, appartiennent surtout à la 6° variété.

5° Espèce. — TRUITE DES ALPES, Salmo Alpinus. (Linn., Bloch.)
Vulgairement Truite de montagne, Truite marbrée.

P, 14; V, 8; D, 13; A, 12. Elle atteint à peine 0 20 cent.

Parties supér. du corps tachées de roussâtre, à taches noires, jaunes et rouges, sans anneaux; écailles petiles; tête un peu obluse; nageoire dorsale jaunâtre, à 13 rayors; les autres nageoires rougeâtres; caudale à peine échancrée.

Cette espèce, AC, ne se rencontre que dans les eaux vives de la montagne; sa chair est excellente. On la confond, à St-Claude, avec la truite saumonée.

## Genre Ombre, Coregonus. (Artedi.)

4<sup>th</sup> Espèce.— Ombre Houting, Coregonus oxyrhynchus. (Val.) D4, 45; V, 12; A, 44.

Long. de 0<sup>m</sup> 15 à 0<sup>m</sup> 25 cent.

Tête petite, à opercule anguleux; museau mou, noirâtre, pointu; dos d'un bleu gricktro ou noirâtre; côtés blanchâtres, et blanc jaunâtre sous la ligne médiane; ventreblane; écalles échancrées; pectorales jaunâtres.

Cette espèce nous vient de temps en temps du Rhin dans le Doubs , par le canal. Elle est assez rare.

2\* Espèce. — Ombre Bleue, Coregonus Wartamani. (Cuv.) Vulgairement Petite Ombre.

P, 17; V, 12; D, 15; A, 14.

Long. 0° 25 à 0° 35 cent.

Corps aplati latéralement, à teinte bleuâtre; ligne latérale presque droite, ponctuée de noir; tête petite; opercule oblong; base des nageoires jaunâtre, mêlé de rougeâtre aux pectorales et aux ventraies.

Elle se rencontre accid. dans le Doubs; RR dans l'Ain et la Valouse.

3º Espèce.—Ombre commune, Coregonus Thymallus. (Lacép.)

P, 16; V, 10; D1, 22; C, 19; A, 13.

Long. maxim., 0<sup>m</sup> 30 cent.

80 rangées d'écailles; corps allongé, à 10 bandes longitud, parallèles, bleuktres, de chaque côté; tête petite, brunâtre en dessus; opercules jaunâtres, ponctués de brun; dorsale grande, jaune, pouctuée de noir et bordée de brun au sommet; pectorales jaunâtres; les autres nagooires brunes.

Ce beau poisson remonte du Rhône dans l'Ain et la Bienne; on le trouve quelquefois dans le Doubs; sa chair est excellente; mais il est RR; on le confond avec l'ombre chevalier.

4º Espèce. — Ombre Lavaret, Coregonus Lavaretus. (Cuv.)

Corps d'un brun bleuktre, à côtés argentin bleuktre; tête obtuse, à mâchoire infér. plus courte que la supér, à lèvre relevée; opercules aigus; ligne latérale droite, presqu'au milieu du corps, pouctuéo de blanchâtre; nageoires brunâtres, bordées de noirâtre; caudale bleuktre.

Remonte accid. du Rhône dans l'Ain. RR.

8º FAMILLE. — GADOÏDIENS.

Genre unique, Lotte, Lotta. (Cuv.)

Deux nageoires dorsales non épineuses; une anale étendue; ventrale à 6 rayons; corps cylindroïde, allongé; trous des branchies latéraux; des barbillons.

Espèce unique. — Lotte commune, Lotta rulgaris. (Cuv.)
Vulgairement la Lotte. Loche. Lochette. Barbotte.

D1, 43; D2, 68; A, 67.

Long. 0<sup>th</sup> 30 à 1 m.; le poids ordinaire est de 300 à 500 gr.

Corps frès-allongé, serpentiforme, comprimé, latéralement marbré de jaune et de noiratre en dessus; tête large, grosse et aplatie, à un seul barbillon au menton; écailles très-petites, visqueuses; caudale arrondie.

Co poisson, dont la chair est très-estimée, se rencontre toute l'année dans le Doubs et l'Ain; mais il n'y est pas commun. Pendant le jour, il se tieut sous ou entre les pierres, dans les eaux courantes. Fraie en février, dans les courants pierreux; ses œufs, au nombre de 120 à 160,000, sont un violent purgaif. Les individus ordinaires, qui pèsent de 300 à 400 grammes, se vendent de 1 fr. on 1 fr. 50 à 4 fr. le kilog. Le Doubs en fournit quelquefois du poids de 2 à 3 kilog.

On ne peut prendre la lotte que la nuit, à la corde; cet engin de péche est tout simplement une corde d'une longueur indéterminée, à laquelle sont attachées, à la distance d'un mêtre les unes des autres, de petites ficelles longues de 0° 30 à 0° 40 cent., terminées par un hameçon amorcé d'un ver. On fixe un des bouts de la corde sur le rivage, et on met à l'autre bout un poids d'environ 300 grammes, qui permet de projeter la corde et de la tendre au travers de la rivière; on peut mettre jusqu'à 20 ou 30 hameçons, qu'on a soin de vister chaque matin. Le jour, on peche quelquefois ce poisson à la fourchette; il ne mord pas à la ligne, et le filet ne peut l'atteindre. Cette espèce, très-vorace, se nourrit de frai, de petits poissons, de batraciens et d'insectes.

### 9º FAMILLE. - PLEURONECTIENS.

## Genre unique, PLIE, Pleuronecte. (Linn.)

Corps complètement déprimé de baut en bas; une pectorale derrière la tête. La dorsale et la caudale couvrent presque tout le dos,

Espèce unique.— PLEURONECTE PLIE, Pleuronecte platessa. (Bloch.) Corps elliptique, maculé de brun, de grisàtre, et de taches arrondies, orangées. Remonte très-accidentellement de la mer dans le Doubs. On peut citer 7 on 8 captures en 20 années.

#### 10° FAMILLE. - MURÉNIENS.

Genre unique, Anguille ou Murène, Murana. (Cuv.)

Corps allongé, arrondi, non écailleux, mais visqueux; tête déprimée; opercules petits; ouïcs placées sous les nageoires pectorales; nageoires impaires réunies. Nour ritnre : insectes, petits poissons et batraciens.

Espèce uniq. — Murène Anguille, Murœna Anguilla. (Cuv.)
Vulgairement l'Anguille.

Long. de 1 à 2 mètres et même davantage; poids ord., 2 à 3 kilog.



Corps ordinairement sans taches, verdatre en dessus et d'un blanc argentó en dessous; dans les eaux stagnantes, les couleurs sont

plus sombres; dorsales commençant à une grande distance des pectorales; de trèspetits barbillons.

Les anguilles descendent à la mer vers l'automne pour y frayer; elles remontent dans nos rivières vers la fin de l'hiver, en mars ou avril, par troupes nombreuses; les pécheurs, qui croient que ce poisson s'enfonce dans la vase pour hiverner, disent qu'il débourbe lors-qu'il reparatt. Il est à remarquer que les petits anguillons, très-nomerux au printemps, remontent plus avant dans nos cours d'eau que les gros individus; on croit vulgairement que les goujons donnent naissance aux anguilles. Tout le monde sait que cette espèce peut sortir de l'eau et ramper sur la terre à une certaine distance, surtout par un temps de pluie ou de rosée. L'anguille a une vitalité telle, qu'on a vu des individus de cette espèce enfouis pendant longtemps dans la vase dessèchée ou dans des trous en terre, reprendre toute leur ênergie quaund ils étaient replacés dans leur élément naturel.

On en rencontre dans le Doubs de très-beaux individus. Ceux de l'Ain sont ordinairement moins gros, mais ils sont peut-être meilleurs. Les petites rivières du Jura, même les ruisseaux, renferment assez abondamment cette espèce. Valeur ordin., 2 à 3 fr. le kilog.

La pêche des anguilles, dont la chair est três-estimée, se fait vers le soir ou pendant la nuit, à la ligne, a ufilet ou à la corde; on amorce avec des vers, des vérons, des goujons et des ablettes. Par un temps d'orage, ce poisson s'agite en tout sens avec rapidité; il vient à la surface de l'eau et en sort pour y rentrer immédiatement. La pêche dans cette circonstance est ordinairement três-abondante, surtout en gros individus.

Lorsque la vigne est en sève, en jetant un gros paquet de sarment, lâchement lié par une corde, dans les endroits frèquentés par les anguilles, elles ne tardent pas à s'introduire dans le fagot; en le retirant brusquement avec la corde, on peut en prendre souvent 5 ou 6 à la fois.

Nourriture: vers, insèctes, poissons, batraciens, cadavres en putréfaction et substances végètales.

### 11. FAMILLE - STURIONIENS.

# Genre unique. - Esturgeon, Acipenser. (Linn.)

Corps couvert de plusieurs rangées de plaques ossenses pyramidales; des barbillons en avant de la bouche; dorsale opposée à l'anale; caudale fourchue, une vessie natatoire en communication avec l'essophage.

Espèce unique. — ESTURGEON COMMUN, Acipenser sturio. (Linn.) P, 32; V, 25; D, 38; A, 23. Long. 4° à 3°.

 $5~\rm rang\'es$ longitudinales de plaques osseuses sur le corps;  $4~\rm barbillons$ ; corps d'un bleuâtre clair, ponctué de noir.

Ce poisson de mer, dont la chair est très-estimée, remonte quelquefois le Rhône et la Saône; il fraie en mai. On cite une captur faite dans le Doubs en 1806, au-dessus du pont de Neublans, d'u magnifique esturgeon ayant plus de 2 métres de longueur.

### 12 FAMILLE. - LAMPROÏDIENS.

#### Tableau de la famille des Lamproïdiens.

1° 7 ouvertures branchiales de chaque côté, près de la tête; bouche circulaire, garnie de dents; un évent sur la tête; 2 dorsales distinctes; taille de 20 à 28 cent.

1er Genre,

2º Dents nulles, remplacées par des barbillons branchus; point d'évent; les 2 dorsales réunies en une seule; taille de 4=20 cent.

2º Genre, Ammocète.

Ce poisson habite ordinairement la mer; il remonte par le Rhône jusque fort avant dans le Doubs, l'Ain et les autres cours d'eau considérables qui y débouchent; il s'attache par la succion aux corps étrangers, aux pierres et surtout aux autres poissons, dont il suce le sang; c'est ce qui lui sert de nourriture, ainsi que les vers, les petits mollusques et les cadavres.

4<sup>re</sup> Espèce.— Grande Lamproie, Petromyzon maximus. (Linn.) Long. moyenne, 0<sup>re</sup> 50 à 4<sup>re</sup>. Poids moyen, 800 à 900 grammes.



Dessus et côlés du corps d'un vert jaunâtre ou brunâtre, marbré de brun; dessous d'un blanc argenté ou jaunâtre métallique; bouche à 20 rangs de très-petiles dents; 1<sup>re</sup> dorsale bien distincte de la 2<sup>e</sup>, l'une et l'autre orangées.

Les grandes lamproies arrivent de la mer en assez grande quantité dans l'Ain, vers la fin de mars, et dans le Doubs, plus nombreuses encore, 3 on 6 jours plus tard; 20 ou 30 jours après leur arrivée, elles descendent toutes à la mer.

A l'époque de la descente, leur épine dorsale se dessine vigoureusement; les pécheurs disent alors que les lamproies se cordent, et, selon eux, elles ne sont plus bonnes à manger. On croit vulgairement à Dole que la disparition instantanée et complète de ces poissons est causée par la chaleur de l'eau, qui les fait tous périr. Ce poisson suceur ne prenant point à l'hameçon, on le pèche avec les nasses, les varvaux. A Dole, on en pèche des quantités considérables. Prix moven, de 50 à 80 cent.

2º Esp. — LAMPROIE DE RIVIÈRE OU PRICKA, Pétrom. fluviatilis. (Lin.)
Vulg. le Lamprillon, la petite Lamproie, la Lamproie d'alose.

Long. 0<sup>m</sup> 25 à 0<sup>m</sup> 30 cent.

Dos gris bleuatre, anguleux; tele verdatre; nageoires violacées; côtés du corps d'un jaune clair; dessous d'un blanc argenté métallique; tre dorsale bien distincte de la 2°; celle-ci semble réunie à la caudale.

Sédentaire, C. On la voit souvent attachée au corps des aloses pour leur sucer le sang. Fraie au printemps. On la trouve en grande quantité dans tous les ruisseaux et les mares qui communiquent au Doubs et à l'Ain, dans la Seille, la Loue, etc., etc. Les pécheurs la confondent avec la précédente espèce.

3° Espèce.— Lamproie Planer, Petromyzon Planeri. (Cuv.) Long. 0° 20 à 0° 26 cent.

Bouche arrondie, garnie de papilles rudes en place de dents; corps comme annelé; seconde dorsale peu élevée, confondue avec la caudale.

Sédentaire et assez rare dans le Doubs, elle est regardée comme un jeune individu des 2 espèces précédentes.

## Genre Ammocète, Ammocætes. (Dum.)

## Vulgairement Lamprillon.

Esp. unique.— Ammocète Lampelllon, Ammoc. Branchialis. (Dum.)
Vulgairement Lamprillon succ-pierre.

Long. 0<sup>m</sup> 20 cent.

Corps vermiculaire, de la grosseur d'un porte-plume; dos verdâtre; flancs jaunâtres; ventre blanc; yeux très-petits, voilés par une membrane.

C toute l'année dans les flaques d'eau des ruisseaux qui avoisinent le Doubs et la Loue.

#### DEUXIÈME EMBRANCHEMENT.

#### Animaex ANNELÉS ou Entomozoaires.

Pas de squelette intérieur; organes de relation disposés symétriquement de chaque côté de la ligne médiane, dont le plan est droit; peux dirisée de distance en distance par des plis formant comme des anneaux on articles, pour permettre le mouvement, d'où est renu le nom d'AN-NI S

Cette peau annulaire, qui chez quelques-uns est assez solide pour former une sorte de carapace ou étui, protége les parties molles, sert d'attache aux muscles et leur fournit des leviers propres à assurer la précision et la rapidité des mouvements; elle est considère comme un squelette extérieur ou tégumentaire. Les organes de la vie de relation varient singulièrement: la plupart de ces animaux ont au moins siz pieds articulés à une époque de leur vie; d'autres en sont privés ou n'ont que des soise chargées de les remplacer. Chez quelques-uns plus favorisés, un ou 2 des segments, munis de pieds à leur partie inférieure, portent en outre en dessus une paire d'ailes ou de rames aériennes.

La bouche est munie généralement d'espèces de mâchoires agissant latéralement quand elles sont destinées à la division des aliments; d'autres fois, elle estassez allongée pour n'être propre qu'à la succion. Leur sang, habituellement presque incolore, est rarement rouge comme chez les animaux supérieurs. Leur système de circulation, tonjours incomplet, fait quelquefois défaut.

Leur mode de respiration offre des variations qui s'harmonisent avec leur système circulatoire.

Ces êtres, si variés de formes, de couleurs, de mœurs, très-nombreux en espèces et en individus, répandent la vie partout: l'air, l'eau, la terre, les rochers, les bois, les champs, les arbres, les plantes et les animanx même, sont leur domaine. Nous ne donnerons pas pour cet embranchement un travail aussi complet que pour les 3 autres: une légère description des genres et des espèces que fournit notre riche Jura, exigerait plusieurs volumes et un grand nombre d'années de recherches et d'observations, qui sont au-dessus de nos forces et de nos loisirs; un tel travail, d'ailleurs, sortirait de notre plan. Nous nous contenterons de donner une classification générale et des indications pour les espèces nuisibles ou utiles.

Les annelés se divisent en deux sous-embranchements.

| 1168                                                                      | anneres se uiv                                                                                                                              | isent en deux :                      | sous-embranchements                                                                                                                                                                    | 3.                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| sous-embranche-                                                           | e et pourvus à cet ef-<br>vumons. Tête portant<br>appendices frontaux,                                                                      | tinctes : tête,<br>presque toujo     | oosé de 3 régions dis-<br>thorax et abdomen;<br>ars des ailes; 3 paires<br>ement chez l'animal                                                                                         |                                                        |
| Annelés ayant des pattes articulées: 1st sous-embranch<br>nt, Condylopes. | A respiration aérienne et pourvus à cet ef fet de trachées ou de poumons. Tête portan 2 antennes ou autres appendices frontaux jamais plus. | deux régions<br>distinctes;          | Tête distincte;<br>thorax et abdomen<br>confondus; pattes<br>au nombre de 24<br>pairesou davantage.<br>Tête confondue<br>avec le thorax; ab-<br>domen distinct; 4<br>paires de pattes. | 2° Classe,<br>Myriapodes.<br>3° Classe,<br>Arachnides. |
| Annelés ayant d<br>ment, Condylopes                                       | A respirati<br>chies. Tête g<br>et souvent au                                                                                               | garnie ordinaire<br>Issi d'une paire | et pourvus de bran-<br>ement de 4 anternes<br>e d'appendices oculi-<br>au nombre de 5 ou de                                                                                            | 4º Classe,<br>Crustacés.                               |

Annelés n'ayant pas de pattes articulées; sang rouge ou blanchâtre: 2\* sous-embranchement, Vers.

#### 114 Classe des Condylopes.

## INSECTES.

Six pieds articulés à l'état adulte; corps divisé en 3 parties distinctes: tète, thorax et abdomen; tête pourvue d'antennes et d'yeux à facettes; respiration trachéenne; ordinairement 2 ou 4 ailes.

Les insectes constituent sans contredit la classe la plus nombreuse parmi les animaux; malgré leur petitesse, ils remplissent sur la terre un rôle très-important. Ministres de cette sagesse incrée dont toutes les œuvres s'enchaînent d'une manière si harmonieuse, ils détruisent les substances animales devenues inutiles ou en voie de décomposition; ils empêchent les végétaux de se multiplier dans des proportions trop grandes; ils servent à leur tour de nourriture aux oiseaux, dont la plupart forment quelques-uns de nos mets les plus recherchés. Quelquefois, devenus trop nombreux, ils nous causent des ravages dont nous avons peine à nous défendre, et sont pour nous de véritables fléaux: la Providence se sert parfois de ce moyen pour nous rappeler notre dépendance; mais elle ne veut pas la destruction de ses œuvres, et elle ne tarde pas à rétablir l'équilibre à l'aide des influences atmosphériques ou de divers autres moyens. Un petit nombre nous sont directement utiles. Nous tirons de quelques-uns des substances tinctoriales; les abeilles nous donnent le miel et la cire; les cocons de quelques chenilles, des fils soyeux qui procurent à de nombreuses populations du travail, de l'aisance ou de la fortune. (MULSANT, Histoire naturelle.)

L'enveloppe ou peau des insectes présente divers degrés de consistance, depuis la dureté de la corne jusqu'à la flexibilité du parchemin. La tête porte les yeux, les antennes et les diverses parties dont se compose la bouche.

Les yeux sont formés d'un grand nombre de facettes, quelquefois de plusieurs milliers, qui sont autant d'veux particuliers; les deux yeux à facettes sont souvent accompagnés de 2 ou 3 petits yeux lisses placés entre les premiers.

Les antenues, espèces de cornes au nombre de 2, situées en avant des yeux, sont formées d'articles placés bout à bout. La bouche, ordinairement trés-complexe, varie étonnamment, suivant le genre de nourriture. Ceux qui se nourrissent de matières plus ou moins soildes ont une lèvre supérieure ou labre, 2 mâchoires supérieures ou mandibules, 2 mâchoires inférieures; chaque machoire porte à son côté externe un ou quelquefois 2 filaments articulés, nommés palpes maxilaires; la lèvre inférieure porte aussi 2 fileta articulés qu'on désigne sous le nom de palpes labiales. Parfois les mandibules s'allongent en pinces; d'autres fois ce sont les mâchoires et la lèvre qui constituent alors une espéce de trompe.

Le thorax ou corselet se divise en 3 segments, qui sont, à partir de la tête: le prothorax, qui porte la 1" paire de pattes et n'a jamais d'ailes; le mésothorax, portant la 2" paire de pattes et la 1" paire d'ailes quand l'insecte en a 2 paires; le métathorax, portant la 3" paire de pattes et la 2" paire d'ailes quand elle existe, ou bien à sa place une paire de filets terminés par un bouton et nommés balanciers. Entre les ailes, on distingue souvent un petit espace triangulaire appelé écasson.

Les ailes, variant beaucoup, ont servi de base aux grandes divisions des insectes; on les distingue en membraneuses, demi-cornées ou hémètyres, et cornées ou elyres. Les pieds, toujours au nombre de 6 à l'état parfait, se composent d'une hanche de 2 articles, d'une cuisse, d'une jambe d'un seul article, et d'un doigt qu'on nomme habituellement tarse, divisé en plusieurs phalanges variant de 3 à 5, qu'on appelle articles; la dernière est ordinairement terminée par 2 crochets.

Les pieds antérieurs sont dits fouisseurs quand ils son propres à fouir, comme chez la courtilière; rarisseurs quand ils font l'Office de serres, de pinces, de harpon, comme chez la mante. Les postérieurs sont dits auteurs quand ils donnent à l'insecte la facilité de sauter, comme ceux de la puce et de la sauterelle: natatoires quand le tarse aplati fait l'office de rame, comme chez les dytisques; pollinifères quand ils sont munis de brosses et de corbeilles propres à recueillir le pollen des fleurs, comme chez les abeilles.

L'abdomen, ordinairement composé de 9 segments ou anneaux, offre souvent à son extrémité des appendices très-variables; tantôt chez les femelles c'est un ordiacte qui, sons forme de filet comme chez les ichneumons, de sabre ou de coutelas comme chez les sauterelles, ou de véritable scie comme chez les cigales, sert à déposer les œufs; tantôt c'est une arme sous forme d'aiguillon comme chez les guépes, de pinces ou de crochet comme chez les forficules; enfin quelquefois l'extrémité de l'abdomen sert d'orifice à une sorte de pistolet lançant par explosion une fumée bleudtre, d'une odeur pénétrante et corrosive, comme chez les brachines.

Les sens, chez les insectes, sont très-développés, quoique le siège de quelques-uns ne soit pas apparent.

L'odorat, souvent exquis, semble résider à l'extrémité des antennes.



Fig. 88, Nymph

la mère, par un instinct admirable qui révêle hautement la sagesse du Créateur, sait otiquours choisir les milieux les plus propres au développement de sa progéniture. L'insecte, au sortir de l'œuf, ne ressemble ordinairement pas à ce qu'il doit être plus tard; avant d'arriver à l'état parfait, il passe par diverses transformations que l'on appelle métamorphoses. Quel-

La plupart sont ovipares, rarement ovovivipares;





fausses chenilles, ayant au moins 18 pattes, forment certaines mouches. La larre, après certaines mues et une croissance suffisante, se prépare une retraite, un abri, ou une coque solide, ou un cocon de soie, pour passer en paix les jours de repos et de jeune qui constituent son état de nymphe pour les insectes ordinaires, et de chrysalide pour les papillons. Au moment voulu, l'enveloppe de la nymphe se fend ou se brise, et l'insecte parfait sort de cette espèce de tombeau avec les formes et les couleurs qui caractérisent son espèce.

|                                                |              | isecte<br>isés :       |                   | rvenus à l'état parfait se divisent en 8                                                                                                                                                   | ordres ainsi                           |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                |              | négale.                | achoires.         | Ailes infér. repliées sous les supér.<br>qui leur servent d'étuis. Métamor-<br>phoses complètes. Broyeurs.                                                                                 | 1" Ordre,<br>Coléoptères.              |
| sexes.                                         |              | de consistance inégale | Souche à mâchoire | Ailes supér. plissées longitudinale-<br>ment en éventail. Métamorphoses in-<br>complètes. Broyeurs.                                                                                        | 2º Ordre,<br>Orthoptères               |
| l'un des                                       |              | de co                  |                   | Souche en forme de bec infléchi. Mé-<br>corphoses incomplètes. Suceurs.<br>( A nervures nombreuses, constituant                                                                            | 3º Ordre,<br>Hémiptères.               |
| n moins chez                                   | Quatre ailes | égale.                 | Ailes nucs        | un réseau à petites mailles. Femelles<br>dépourrues d'oviducte saillant ou<br>d'aiguillon. Métamorphoses complètes.<br>Broyeurs.                                                           | 4º Ordre,<br>Névroptères               |
| Pourvus d'ailes, au moins chez l'un des sexes. |              | de consistance égale   | Ailes             | A nervures peu nombreuses, formant<br>un réseau à grandes mailles. Femelles<br>pourvues d'un oviducte saillant ou<br>armé d'un aiguillon. Métamorphoses<br>complètes. Broyeurs et suceurs. | 5° Ordre,<br>Hyménop-<br>tères.        |
|                                                |              |                        |                   | Ailes écailleuses. Métamorphoses com-<br>tes. Suceurs.                                                                                                                                     | 6º Ordre.<br>Lépidoptères              |
| I                                              | plèt         | tes. S                 | uceu              | membraneuses. Métamorphoses incom-<br>irs.  pas de métamorphoses. Suceurs                                                                                                                  | 7. Ordre, DIPTÈRES. 8. Ordre, APTÈRES. |

## 1 " ORDRE DES INSECTES. — COLÉOPTÈRES.

Un certain nombre de coléoptères nuisent à l'agriculture en rongeant les feuilles, les fleurs, les froits, les racines, le bois ou l'écorce des arbres, soit à l'état parfait, soit surtout à l'état de larve; d'autres, au contraire, lui sont utiles parce qu'étant carnassiers, ils détruisent les espèces nuisibles. — On divise cet ordre en 4 sections, d'après le nombre des articles des tarses:

| Cinq articles à tous les tarses   |     |     |   |      |     | 110 | Sen           | Pentamères. |
|-----------------------------------|-----|-----|---|------|-----|-----|---------------|-------------|
| Cinq articles aux 4 tarses antér. | , 4 | aux | 2 | post | ér. | 2°  | $S^{\circ n}$ | HÉTÉROMÈRES |
| Quatre articles à tous les tarses |     |     |   |      |     | 3*  | Son           | TETRAMÈRES. |
| Trois articles à tous les tarses. |     |     |   |      |     | 40  | Son           | TRIMERES.   |

#### 4re Section des Coléoptères, — PENTAMERES.

|                |                              | 1re SECT                           | TION DES COLEOPTERES, - PENTAME                                                                                                             | REO.                                                        |
|----------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                | On di                        | vise les per                       | stamères en 7 familles:                                                                                                                     |                                                             |
| an             | tenne                        | alpes;<br>s filiformes<br>étacées. | Toutes les pattes propres<br>seulement à la course; man-<br>dibules découvertes.<br>Les 2 pattes postér, au moins<br>propres à la natation. | 1º Famille,<br>Carabiques.<br>2º Famille,<br>Hydrocanthare: |
|                |                              | 'abdomen;                          | ourtes, ne recouvrant que la base<br>antennes filiformes et granulées.                                                                      | 3. Famille,<br>Brachélytres.                                |
| Quatre paipes. | omen.                        |                                    | s dentées en scie, en peigne, ou<br>quelquefois en massue simple                                                                            | 4. Famille,<br>Serricornes.                                 |
|                | Elytres recouvrant l'abdomen | Antennes                           | En massue les palpes maxillai-<br>perfoliée res.                                                                                            | 5. Famille, CLAVICORNES.                                    |
|                | res recouv                   | renflées<br>à l'extré-<br>mité,    | ou solide; Plus courtes que les palpes maxillaires.                                                                                         | 6 Famille,<br>Palpicornes.                                  |
|                | Elyt                         | ,                                  | Coudées, en massue feuilletée<br>ou pectinée.                                                                                               | 7º Famille,<br>LAMELLICORNES.                               |

### 110 FAMILLE DES COLBOPTÈRES PENTAMÈRES. - CARABIQUES.

Les carabiques sont des insectes agiles, qui se rencontrent dans les jardins, les champs, les forêts, surtout au printemps et à l'automos sous les feuilles mortes, les pierres, l'écore des vieux bois. Carnassiers par excellence à tous les états de leur vie, ils recherchent toujours des proies vivantes et détruisent une quantité prodigiense de larves, de chenilles, de nymphes et d'autres insectes. A ce titre, ils occupent le 4" rang parmi les insectes utiles à l'agriculture.

### Genre Calosome, Calosoma, (Fabr.)

Long. 16 à 30 millimètres.

Ces insectes, peu nombreux en espèces, sont ordinairement parsé des plus belles couleurs métalliques. Ils vivent de chenilles, principalement de processionnaires, qu'ils vont chasser sur les arbres avec beaucoup d'agilité; tous sont d'une assez forte taille et habitent les fortes. AC.

# Genre CARABE, Carabus. (Linn.)

Ce sont de jois insectes, parés de couleurs métalliques, et de la grosseur d'une fère environ; leurs ailes sont presque toujours sondées sous les élytres, en sorte qu'ils ne peuvent voler. Quand on les saisit, ils jettent par l'anns un liquide noirâtre et assez caustique, qui peut occasionner une démangeaison sur la peau. Le plus commun est la Jardinière.

# Espèce Carabe doré, Carabus auratus. (Dej.)

Cette espèce, d'un beau vert doré, avec trois côtes sur les élytres, est connue de tout le monde sous le nom de Jardinière, de Cheval du bou Dieu. Les carabes vivent dans les jardins, les champs et rarement dans les bois; ils sont très-agiles, très-carassiers, et par conséquent très-utiles à l'agriculture. CC dans la Bresse, sur les rampes et le 1" plateau.



## Genre Brachine, Brachinus. (Weber.)

Petit carabique vivant au pied des arbres, sous la mousse ou sous les pierres, dans les lieux secs. Quand cet insecte est poursuivi ou qu'on le touche, il lance avec explosion par l'anus un liquide accompagné de vapeur bleuâtre, d'une forte odeur, et assez corrosif pour noircir la peau ou pour tuer ou engourdir les autres petits insectes, ses ennemis ou sa proie. C'est pour cette raison que le vulgaire l'appelle petard, bombard, pistolet, etc.

## Genre Cicindèle, Cicindela. (Linn.)

Les cicindèles sont de jolis insectes, très-agiles, que l'on rencontre dans les lieux sablonneux pendant les chaleurs, particulièremet sur les rampes et le 1" plateau dans le Jura; lis s'envolent dès qu'on les approche, et répandent une odeur de rose assez prononcée quand on les saisit. A l'état de larves et d'insectes parfaits, ils peuvent être considérés comme les tigres des insectes par leur voracité; ils sont en conséquence très-utiles. L'espèce la plus commune est la suivante:

Espèce Cicindèle Champètre, Cicindela campestris. (Lat.)
Long. 44 à 46 millimètres.

D'un vert bronzé en dessus, métallique en dessous; pattes cuivreuses; 5 points marginaux et un central sur les élytres. C au printemps.

## 2º Famille des Pentamères. - HYDROCANTHARES.

Ces coléoptères ont le corps ovale, les ailes très-développées, et les pattes postér. transformées en rames pour la natation. Ils habitent tous les eaux stagnantes. Leurs larves, pour passer à l'état de nymphe, sortent de l'eau et se creusent en terre une chambre humide; à l'état parfait, ils volent souvent le soir. Sous tous les états, ils sont exclusivement carnássiers et vivent des larves de cousins, de libellules, de frai, de jeunes poissous et de tétarls; dans les étangs que l'on empoissonne en Bresse, ils détruisent souvent une grande quantité de petits poissons et de frai.

## Genre Dytisque, Dytiscus. (Linn.)



Les dytisques sont les plus grands insectes de toute la famille; ils vivent au fond de l'eau et nagent avec une grande facilité. On les voit de temps en temps mettre hors du liquide la partie postér. de leur corps, afin de faire pénétrer l'air dans leurs stigmates. Leur voracité est telle qu'ils s'entre-dévorent quelquefois dans la disette, CC dans la Bresse. Le plus grand est le Dytisque Bordé, Dytiscus Marginalis, (Latr.) Long. 34 millim. environ.

Fig. 90, Dytisque bordé

## Genre Gyrin, Gyrinus. (Geoff.)



Les gyrins sont des insectes de petite taille, très-agiles, qui décrivent ordinairement, à la surface des eaux des cercles et des méandres sans enfoncer dans le liquide; ils nagent, plongent et volent bien. On les désigne ordinaire-F. 91. Gyrin. ment sous le nom de Tourniquets.

### 3º FAMILIE DES PENTAMÈRES. - BRACHÉLYTRES.

Ces insectes, très-nombreux en espèces, se reconnaissent de prime abord à leur corps linéaire, dont l'abdomen est laissé en totalité ou en partie à nu par la brièveté des élytres.

Certaines esoèces vivent sur les cadavres, d'autres dans les matières excrémentitielles, dans le fumier, dans les champignons, sous l'écorce des arbres, dans les fourmilières, et enfin à terre.

Ils sont tous carnassiers et par conséquent utiles à l'homme.

## Genre Staphylin, Staphylinus. (Linn.)

Sa larve est allongée, atténuée vers l'extrémité, avec une tête grande, des mandibules fortes et des paties très-courtes; la tête et les 3 anneaux thoraciques sont d'un brun lisse et brillant; les anneaux de l'abdomen sont plus mous, d'un gris cendré et pubescent.

Cette larve, très-carnassière et très-agile, se forme ordinairement un trou dans la terre et attend patiemment sa proie à l'affût.

# 4º Famille des Coléoptères Pentamères. — SERRICORNES.

On divise cette famille en  ${\bf 3}$  sections et en  ${\bf 8}$  groupes ainsi caractérisés :

| Tète<br>engagée<br>dans le<br>prothorax;<br>palpes | de consistance très-solide; prosternum  de consistance peu solide; | prolongé en une pointe s'en- gageant dans une cavité du mé- sosternum.  non engagé dans le mésoster- num.  renflés vers l'extrémité; mandibules très-petites; corps mou.  non renflés vers l'extrémité; mandibules terminées en pointe simple; corps peu solide. | 4° Groupe, ELATÉRIDES.  2° Groupe, BUPRESTIDES.  3° Groupe, LAMPYRIDES.  4° Groupe, CÉBRIONIDES. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antenne<br>minées                                  | en dans                                                            | le des tarses unidentés.                                                                                                                                                                                                                                         | 5° Groupe,<br>Mélyrides.                                                                         |
| massue s<br>ou dent<br>proster                     | iée ; jusqu'i<br>num jeux                                          | aux tées; crochets des tarses                                                                                                                                                                                                                                    | 6° Groupe,<br>Clénides.                                                                          |
| non pro<br>postérieur                              |                                                                    | courts, grêles; tête très-                                                                                                                                                                                                                                       | 7. Groupe,<br>Prinides.                                                                          |
| élytres de<br>tance méd<br>tête                    | liocre; glem                                                       | nrée du prothorax par un étran-<br>ent; palpes courts, terminés par<br>rticle assez grand.                                                                                                                                                                       | 8° Groupe,<br>Lime-Bois.                                                                         |

#### " Groupe des Peutamères Serricornes. — ÉLATÉRIDES

Cos insectes, de forme allongée, à pattes petites, ne pourraient que ditinement se retourner si un accident les plaçait sur le dos; la pointe du prosternum, qui s'engage assez avant dans le mésosternum, forme ressort et l'animal, par ce moyen, saute en l'air et renouvelle cette manœuvre jusqu'à ce qu'il tombe sur ses pattes. On appelle vulsairement es curieux insects martéchals out taunins.

Comme un grand nombre de coléoptères, ils contrefont les morts à l'approche du danger. A l'état de larves, ils rongent les racines des plantes potagères ou fourragères, des céréales, etc.

A l'état parfait, ils vivent aux dépens des feuilles ou des fleurs; quelques-uns rongent les bourgeons du pin.

### Tableau des principaux ÉLATÉRIDES.

|                         | de 11 articles, en dents de scie très-pro-<br>longées; le 2° très-petit, le 3° de la di-<br>mension du suivant. | 1er Genre,<br>Corymbites. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| en dessous;<br>antennes |                                                                                                                 | 2º Genre,                 |

## Genre Corymbites. (Latr.)

Ces insectes ont des antennes flabellées, très-élégantes.

Espéce Corymbite Ensanglanté, Corymbites hæmatodes. (Fabr.) Long. 40 millim.

Noir, avec le corselet pubescent et les élytres d'un beau rouge, ayant 2 petites côtes longitudinales et une fine ponctuation.

CC dans les jardins, sur les choux, qu'il dévore et épuise.

### Genre Agriotes, Agriotes, (Escho.)

Ces insectes sont CC; leurs larves occasionnent des dégâts trèsconsidérables, en dévorant les racines des céréales et des légumes. Espèce Agriote des moissons, Agriotes segetis. (Gyll.)



2 I arve vue de profil. 3 Idem en dessous. Sa larve, cylindrique, jaune, lisse et brillante, à 6 pattes écailleuses, ronge les racines des céréales et des légumes CC l'année qui suit un été sec.

#### 2º Groupe des Pentamères Serricornes. - BUPRESTIDES

Les buprestides, qu'on nomme vulgairement richards pour désigner les magnifiques couleurs métalliques qui les parent, sont, dans nos pays, des bjoux d'insectes à taille moyenne, à prothorax court et à élytres longues; leur démarche est lourde et leur vol assez facile par un soleil ardent. Les larves, blanches, roses, apodes, charnues, vivent près de 2 ans dans l'écorce ou dans le bois des arbres décrépits ou vigoureux.

#### 3. Groupe des Pentamères Serricornes. - LAMPYRIDES.

La plupart des insectes de ce groupe, connus sous le nom de rers luisants, sont très-remarquables par la phosphorescence des derniers anneaux de leur corps; la plupart sont carnassiers. Les femelles de quelques espèces n'ont pas d'ailes.

## Genre Lampyre, Lampyris. (Fabr.)





Ces insectes, connus de tout le monde à cause de leur propriété lumineuse, sont appelés erre luisante. Cette lumière phosphorescente est émise entre les anneaux de l'abdomen, principalement sur les côtés et à l'extrémité. On avait sup-posé que les feméles seules avaient cette propriété; mais on a observé que les mâtes

Fig. 95. Lampyre mile. Fig. 96. Lampyre fem. en étaient pourvus aussi bien que les larves

et les nymplies. L'animal peut faire briller sa lumière ou la faire disparaltre à volonté. Les lampyres sont allongés et linéaires; les larves ressemblent presque complètement aux femelles. Celles-ci déposent leurs œufs dans la terre, dans la mousse, ou sur quelques plantes.

Les larves, comme les insectes parfaits, vivent aux dépens d'autres insectes et de certains petits mollusques; ils se tiennent souvent au bord des chemins, sur les haies ou sur les plantes basses.

#### à' Groupe des Pentamères Serricornes. - CÉBRIONIDES.

Les insectes de ce groupe sont petits, peu nombreux en espèces, et insignifiants au point de vue agricole.

#### 5' Groupe des Pentamères Serricornes. - MÉLYRIDES.

A l'état parfait, tous ces insectes se trouvent sur les fleurs ou les feuilles; les larves de quelques espèces vivent dans le bois pourri.

#### 6. Groupe des Pentamères Serricornes. - CLÉRIDES.

Ces insectes, parés de couleurs vives et variées, sont presque tous insectivores à tous les états.

## Genre Trichodes. Trichodes.

A pour type le Taichobe des Abeilles, Trichodes apiarius. Long., 16 millimètres.

Insecte bleu, avec des élyires rouges ayant 2 bandes transversales et leur extré mité d'un noir bleuâtre.

Cet insecte se trouve sur les fleurs; il dépose ses ceufs dans les nids des abeilles; les larves qui en naissent dévorent les larves d'abeilles contenues dans les cellules des ruches, jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur entier développement. Au moment de se métamorphoser, elles se filient un petit cocon dans lequel se fait la transformation. Ces larves sont d'un rouge assez vif et munies de 6 petites pattes écailleuses.

#### 7. Groupe des Pentamères serricornes. - PTINIDES

Ce groupe est composé d'insectes petits, brunâtres ou grisâtres, à antennes longues et filiformes. Ils font les morts et se laissent choir en contractant leurs pattes dès qu'on les inquiête; leurs larves, qui ressemblent à de petits vers blancs, font des dégâts considérables dans le bois mort; il n'est pas rare de voir des planchers, des chambraules de portes, des membles littéralement vermoulus par des légions de ces petits riens puissants. Quelque-suns attaquent les herbiers, les collections, les reliures de livres, les biscuits de mer, les pains à cacheter, le son, les pelleteries et même les chaussures.

# Genre PTINE, Ptinus. (Linn.)

Cet insecte vit dans les maisons; sa larve ronge les boiseries et finit par les détériorer complètement.

## Genre VRILLETTE, Anobium. (Lath.)

Vulgairement Artezia.



. 97. Vrillette tri

Les espèces de ce genre sont assez nombreuses et vivent dans les arbres verts, qu'elles perforent en tous sens en trous arrondis, et dans les boiseries et les charpentes des appartements, qu'elles réduisent souvent en poussière dans l'intérieur, en respectant la surface. Le petit bruit, semblable au mouvement d'une montre,

que l'on entend souvent dans les boiseries, appelé horloge de la mort, est produit par ces insectes en frappant avec leurs mandibules sur le bois pour s'appeler mutuellement.

# Genre Ptilin, Ptilinus. (Latr.)

Ces insectes habitent les troncs des arbres, qu'ils percent comme les vrillettes.

HISTÉRIDES.

On atténue considérablement les dégâts des prines, vrillettes et pilins, en introduisant dans les trous faits au bois des meubles, soit de l'essence, soit une liqueur caustique. On peut aussi arroser fortement les planches, poutres et plafonds qui en sont atteints, avec de l'eau renfermant du sulfate de cuivre, de l'essence et de l'alun. Il serait bon de passer cette eau sur les charpentes des bâtiments renfermant ce dangereux petit rien, qui menace souvent la sûreté publique.

#### Groupe des Pentamères Serricornes. - LIME-BOIS.

La plupart de ces insectes, ainsi que l'indique le nom du groupe, liment l'intérieur du bois, surtout dans les chantiers. Ils sont fort heureusement AR dans le Jura.

### 5° FAMILLE DES PENTAMÈRES. - CLAVICORNES.

Les clavicornes, à l'état de larves, se nourrissent de substances animales, le plus souvent mortes et putréfiées; à l'état parfait, ils sont en général carnassiers.

Les principaux groupes sont ainsi cafactérisés :

quées ; pattes contractiles.

libres.

non coudées, à massue allongée de 1 ou 5 articles; pattes non contractiles; mandibules terminées en pointe. . courtes, avec les derniers articles en massue; jambes contractiles, étroites, allongées, à tarses

toujours coudées, à massue solide; élytres tron- 1 1er Groupe,

### 1" Groupe des Claylcornes. - HISTÉRIDES.

Vivent dans les matières excrémentitielles, les charogues, les détritus pourris des végétaux, et en débarrassent la terre souvent en un clin d'œil.

#### Groupe des Clavicornes. — SILPHIDES

Ces insectes, doués d'un odorat excellent et d'une locomotion facile, arrivent en nombre prodigieux dès qu'un cadavre est abandonné dans la campagne; bientot les chairs disparaissent comme par enchantement, sous l'appétit vorace de ces milliers de convives. Ils exhalent une odeur cadavérique, et rejettent par la bouche, quand on les inoutiet, un liquide i auntire ou prioritre tris-fétide.

| Antennes | de 11 articles, les 4 derniers formant la massue.                                            | 1er Genre.               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | ayant une masse perfoliée, de 4 articles; pattes épaisses, surtout les cuisses postérieures. | 2º Genre,<br>Nécrophore. |

## Genre SILPHE.

Ce genre est le principal du groupe; les insectes qui le composent, ordinairement noirs ou d'une robe sévère, vivent sur les cadavres et courent avec une grande vitesse.

# Genre Nécrophorus. (Fabr.)



Fig. 98. Nécroph

Insectes assez grands, à pattes robustes; elytres courtes, tronquées à leur extrémité. Des que le cadavre d'un petit animal, taupe, rat, lézard, a été alandonné, de toutes parts on voit arriver des nécrophores qui bientôt creusent le sol sous le cadavre de l'animal, l'enterrent complètement et le couvrent avec soin. Les femelles nondent leurs œufs sur ce cadavre, et la

jeune larve, à son éclosion, trouve là une nourriture abondante et appropriée à ses besoins.

#### 3' Groupe des Clavicornes. - DERMESTERES

Le genre dermeste est le principal du groupe; il renferme quelques espèces qui habitent les maisons et causent de grands dégâts, en rongeant les collections d'histoire naturelle, les fourrures, les pelleteries, les substances végétales ou animales desséchées ou en décomposition, les papiers, les cuirs, les peaux, le lard et autres salaisons.

Espèce Dermeste du Lard, Dermestes lardarius. (Latr.) Long. de 7 millim.



Noir; base des élyures fauve et marquée de 3 points noirs; la larve est assez longue, atténuée à l'extrémité, et terminée par 2 épines crochues. Tout le corps est couvert de longs poils très-touffus, d'un brun noirâtre.

Fig. 99. Dermeste du lard.

#### 6º Famille des Pentamères. - PALPICORNES.

La plupart vivent dans l'eau ou dans les lieux humides. Ils sont insignifiants pour l'agriculture et l'économie domestique.

#### 7º FAMILLE DES PENTAMÈRES. - LAMELLICORNES.

Cette famille nombreuse renferme des insectes à corps épais et lourd, à démarche lente et à vol incertain; feurs antennes, foliacées à l'extrémité, leur ont valu le nom de lamellicornes.

Leurs mandibules, toujours fort petites, sont nombreuses chez la plupart. Ils se nourrissent de matières excrémentitielles, de racines, de feuilles, de suc de fleurs, de succin des arbres, etc., suivant les espèces.

Leurs lârves, hexapodes, épaisses et charnues, ont la peau très-fine, blanche et translucide; le corps est courbé en arc et l'abdomen renflé, de couleur ardoisée. Elles vivent en général 3 ans en cet état, avant leur transformation en nymphe ou en insecte parfait.

## Genre Cétoine, Cetonia.

Ce genre renferme une longue série d'espèces, remarquables parmi tous les coléoptères par la beauté des insectes qui les composent. Les uns ont des couleurs métalliques des plus brillantes: l'or, l'argent et le pourpre se fondent et s'harmonisent de unanière à former un vrai petit bijou. Les autres ont des nuances variées et veloutées du plus bel effet. Tous font l'ornement des fleurs de nos jardins, sur lesquelles ils es posent comme une pierre précieuse dans son chaton; ils aiment surtout les roses et en général les fleurs à odeur agréable, des pétales desquelles ils vivent. Les larves de ces magnifiques insectes vivent en général dans les bois pourris, les fourmilières, et quelquefois dans la terre.

# Genre Hanneton, Melolontha. (Linn.)

Vulgairement Canquane.

Ces insectes, par leur abondauce et par les dégâts considérables qu'ils causent à l'agriculture en dévorant les feuilles des arbres et particulièrement des ormes, sont bien connus de tout le monde. Leur apparition a lieu en mai, et se prolonge souvent, dans le Jura, jusqu'au 15 juin; pendant le jour, ils se tiennent accrochés aux feuilles; pendant la nuit, ils maugent les jeunes pousses et les feuilles des arbres, souvent jusqu'à ne laisser que le bois; le matin et le soir, ils prennent leur essor et fournissent un vol lourd, sans direction, qui souvent les fait buter contre les obstacles. Avant de s'envoler, le hanneton agite ses ailes pendant quelques minutes, et gonfle son abdonnen de manière à y faire pénêtrer le plus d'air possible, pour se rendre moins lourd.

Vers les 4<sup>res</sup> jours de juin, les femelles fécondées s'eufoncent dans les terres légères pour y déposer leurs œufs et y périr.



Fig. 100. Larve do lanneton ou ver blanc.

Ginq ou six semaines après la ponte, c'est-àdire vers le 15 juillet, les petites larves éclosent, et leur croissance a lieu pendant les 5 ou 6 mois qui suivent l'éclosion. Ces larves, appelées vers blancs, moutons, etc., ressemblent à un gros ver blanchstre, contourné en demi-cercle, ayant

2 antennes et 6 pattes. Ce ver blanc change plusieurs fois de peau, et mange, avec un appétit vraiment incroyable, les racines des plantes fourragères, des céréales, et même des arbres et arbustes. Des récoltes entières sont souvent anéanties ou tré-gravement compromises dans les sols meubles recélant ce fléau souterrain, qui exercera ses ravages pendant 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à la transformation des larves en insectes parfaits.

Vers la fin de la 3º année de son existence, le ver blanc, ayant acquis tout son accroissement, se forme dans la terre une loge ovale dont il assujétit les parois au moyen d'une espèce de parchemin qu'il fabrique avec sa bave. Cette retraite lui sert à passer les 6 semaines du repos absoin qui constitue son état de nymphe. Celle-ci est allongée, d'un jaune roussitre uniforme, avec 2 petites pointes à l'extrémité du corps. La nymphe se transforme en insecte parfait au printemps, 3 années après l'éclosion de la larre; cet intervalle de 3 années que met le hanneton pour passer de l'état de larve à l'état d'insecte parfait, explique la rareté des hannetons certaines années, et leur abondance ordinaire tous les 3 ans.

Depuis longtemps, on a cherché les moyens de détruire le hanneton et sa larve, le ver blanc; le plus praticable comme le plus sûr est la récolte de l'insecte parfait. Cette récolte peut se faire par des enfants, pendant le jour, dans le courant de mai, en secouant les arbres. Une prime pourrait être allouée pour un litre de hannetons. La récolte pourrait être donnée aux poules, qui en sont trés-friandes, ou mieux encore brûlée ou pilée. Les enterrer, comme on l'a fait dans certains pays, serait les mettre dans d'excellentes conditions de propagation.

Les terres légères du 1" plateau offrent des conditions faciles d'existence au ver blanc; aussi certaines années, comme en 1862, il y détruit complètement les blés. Il serait bon de faire un labour profond à l'automne, en semant, et de laisser de fréquentes rigoles et de nombreux ados pour donner à l'humidité et à la gelée le pouvoir de les atteindre. Les cendres, la couperose et la chaux sont conseillées. On peut aussi atténuer leurs dégâts en écrasant soigneusement toutes les larves que le labour met à découvert.

## Genre Anisoplie, Anisoplia.

Espèce Anisoplie des Jardins, Anisoplia horticola. (Fabr.) Long. de 8 à 40 millim.

D'un vert cuivré foncé, avec les élytres striées et d'un brun vif.

Cet insecte occasionne quelquefois de grands dégâts, en mangeant les feuilles de diverses plantes; il a été souvent un fléau dans nos jardins. Sa larve mange les racines des pins, ainsi que celles des choux et d'un grand nombre d'autres plantes légumineuses. Le seul moyen de destruction est la récolte de l'insecte parfait, qu'il faut avoir soin de brûler ou d'écraser.

### Genre Euchlore, Euchlora.

Ce sont de beaux lamellicornes, revêtus de couleurs métalliques très-éclatantes; la plupart sont verts, avec des reflets plus ou moins dorés.

Espèce Euchlore de la Vigne, Euchlora Vitis. (Fabr.) Long. 45 millim.

D'un beau vert métallique, hordé de jaunâtre, avec les élytres profondément sillonnées.

Il cause parfois des ravages considérables dans les vignobles du Midi; chez nous, son peu d'abondance le rend peu redoutable.

## Genre Lucane, Lucanus. (Linn.)

Vulg. Cerf-Volant.

Les lucanites vivent plusieurs années à l'état de larve, et se trouvent dans les vieux arbres cariés, qu'ils sillonnent de galeries profondes, irrégulières et trés-larges. A l'état parfait, ils recherchent les plaies des arbres pour sucer les sucs qui en découlent.

Espèce Lucane Cerf-Volant, Lucanus Cervus. (Linn.)

Long. 40 millim. sans les mandibules, dont la longueur est de 27 millim. chez les grands individus; sa taille varie beaucoup.

Mandibules bifurquées à l'extrémité, créuelées intérieurement, avec une forte dent au milieu; couleur brun marron, avec la tête et le conselet plus noirâtres. Dans les femelles, la tête est beaucoup plus étroite que chez les máles, et les mandibules plus courtes.

Cet insecte, comme tous ceux du même genre, vit dans les grandes forêts; ses longues mandibules lui servent à s'accrocher aux tiges en grimpant le loug des arbres. On le trouve pendant les mois de mai, juin, juillet, quelquefois même plus tard. Pendant le jour, il se tient sur les arbres, principalement sur les chênes, dont il mange les feulles et suce la sève qui s'écoule entre les fissures de l'écoroe. Les lucanes ne vivent pas longtemps à l'état parfait; mais leurs larves ont une existence de plusieurs années. Les femelles déposent leurs œufs dans terous qu'elles font aux arbres avec leurs mandibules; les larves sont longues, épaisses, cylindriques, de couleur blanchâtre et contournées; la tête est roussâtre et munie de fortes mandibules; elles vient els bois, qu'elles réduisent ne parcelles avec leurs mandibules; lorsque le temps de la métamorphose est arrivé, elles se forment une coque composée de sciure de bois et de terre, à parois très-solides, pour y subir leur transformation.

### 2º SECTION DES COLÉOPTÈRES. - HÉTÉROMÈRES.

Les liétéromères, beaucoup moins nombreux et moins importants

que les pentamères, offrent peu d'intérêt sous le rapport agricole.

Certaines espèces hantent les maisons et y causent quelques dégâts.

On peut diviser ainsi cette 2<sup>no</sup> section:

| Tête non séparée<br>du prothorax par<br>un étranglement. | Côté interne des mà<br>dent ou un crochet<br>Ni dent, ni crochet<br>au côté interne<br>des mâchoires.<br>Antennes. | en massue.<br>filiformes, granuleuses | MÉLASOMES.<br>2º Famille,<br>TAXICORNES. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ÷                                                        |                                                                                                                    |                                       | 4º Famille,                              |
| 2º Tête                                                  | TRACHÉLIDES.                                                                                                       |                                       |                                          |
| simule un                                                | I RACHELIDES.                                                                                                      |                                       |                                          |

### 1ee Famille des Hétéromères .- MÉLASOMES.

Les mélasomes sont des insectes presque toujours d'un noir mat, à antennes grennes, habitant les lieux sombres et vivant de substances animales ou végétales en décomposition; ils sont rares dans le Jura. Nous citerons seulement les 2 genres suivants:

# Genre Blaps, Blaps. (Fabr.)

Ces insectes, de couleur noire, d'assez grandes dimensions, exhalent toujours une odeur fétide, fréquentent les endroits sombres, humides, comme les caves; ils marchent la nuit et se cachent presque constamment pendant le jour.

## Genre Ténébrion, Tenebrio. (Fabr.)

Insecte aplati, à corps long et parallèle, ne sortant de sa retraite que le soir et recherchant les lieux obscurs, d'où lui est venu le nom qu'il porte.

Espèce Ténébrion de la Fabine, Tenebrio militor. (Latr.) Long. 15 millim. D'un noir brunâtre légérement brillant en dessus; d'un brun marron foncé en dessous; corps finement pointiflé; chaque élytre marquée de 9 stries peu profondes.

Il vit dans les boulangeries, les moulins, etc., aux dépens de la farine; sa larre, appelée ver de la farine, est hexapode, cylindrique, d'un jaune d'ocre; elle a le dernier anneau du corps muni de 2 petites pointes. Elle cause souvent de presentation en manage de grandes pertes dans les farinères. Les rossignols en cage to contreberinante, Pour s'en débarrasser, il faut remuer souvent la farine et même la tamiser au besoin, ou déposer dans son intérieur une plante très-odorante, telle que l'absinthe ou une gousse d'ail écrasée.

### 2º FAMILLE DES HÉTÉROMÈRES. - TAXICORNES.

Cette famille, peu nombreuse en genres et en espèces, renferme des individus tous de petite taille, qui vivent sous les écorces ou dans les champignons.

### 3º FAMILLE DES HÉTÉROMÈRES. - STÉNÉLYTRES.

Ces insectes présentent généralement un corps allongé, des élytres vivement colorées, des antennes filiformes; à l'état de larve, ils vivent dans les écorces ou dans les vieux bois; à l'état parfait, ils se trouvent sur les fleurs et les feuilles.

### 4º FAMILLE DES HÉTÉROMÈRES, - TRACHÉLYTRES.

La tête de ces insectes n'est pas, comme dans les 3 familles précédentes, enfoncée dans le thorax; mais, par son rétrécissement en arrière, elle forme une espèce de cou. Les trachélytres sont, en général, de consistance molle, vivent sur les fleurs et les arbres, et sont trè-agiles.

## Genre Cantharide, Cantharis.

Ces insectes volent bien, et se trouvent sur les arbres, dont ils dé-

vorent les feuilles; ils pondent leurs œufs dans la terre, où les larves se métamorphosent.

Espèce Cantharide Vésicante, Cantharis vesicatoria. (Linn.) Long. 20 millim.



Fig. 102. Cantharide vésicante grossie.

D'un vert doré; antennes longues et noires; une ligne longitudinale enfoncée sur la tête et sur le prothorax, avec 5 nervures peu apparentes sur les élytres.

La cantharide paralt vers la fin de juin, par les fortes chaleurs, et forme en général des colonies nombreuses réunies sur un petit espace; elle se tient particulièrement sur les frênes, mais on la voit aussi sur les trôches, les peupliers, les sureaux, les érables, les chèvrefemilles, les rosiers, etc., sur lesquels elle ronge

les interstices des nervures des feuilles et dont elle occasionne souvent la perte. Les grandes propriétés vésicantes des cantharides les font rechercher par la pharmacie. On les recueille le matin, en heurtant ou secouant brusquement l'arbre qui les porte.

### 3º SECTION DES COLÉOPTÈRES. — TÉTRAMÈRES.

Les tetramères n'ont en général aux tarses que 4 articles apparents. Ils tiennent le 1<sup>er</sup> rang parmi les insectes nuisibles à l'arboriculture; ils attaquent le bois vert, l'aubier, le liber des tiges ou des racines, en y creusant de nombreuses galeries; ils rongent les jeunes pousses, les bourgeons, les feuilles et les semences.

On peut diviser ainsi cette 3e section :

| Antennes presque toujours                            | proiongee en trompe | 1" ramitte,                |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| en massue; articles des tarses                       |                     | RHYNCOPHORES.              |
| entiers, sauf quelquefois l'a-<br>vant-dernier. Tête |                     | 2º Famille,<br>Xylophages. |

| Articles des tarses cordi-      | gé   |
|---------------------------------|------|
| formes et garnis de brosses en  | l ge |
| dessous. Antennes filifortnes   | di   |
| ou sétacées, quelquefois insen- | ( di |
| siblement épaissies à l'extré-  | ľ    |
| mité.                           | et   |
| ,                               | ne   |

| longues; corps allon-<br>gé, à peu près cylin-<br>drique; languette cor-<br>diforme. | 3* Famille,<br>Longicornes |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| courtes; corps court<br>et convexe; tanguette<br>non cordiforme.                     | 4º Famille,                |

### 110 FAMILLE DES TRTRAMÈRES. - RHYNCOPHORES.

Ces insectes se reconnaissent, au premier coup d'œil, à leur tête prolongée en museau ou en trompe, à leur bouche toute rudimentaire, à leurs antennes souvent coudées après le 1er article. Les rhyncophores, ou porte-becs, on curculioniens, ont reçu le nom vulgaire de charancons ou de calandres. Ils vivent exclusivement de matières végétales et causent souvent de grands ravages; leurs larves, ordinairement privées de pattes, sont charnues, plus épaisses antérieurement que vers l'extrémité; elles rongent les racines, l'écorce, le bois, les fleurs, les bourgeons, les fruits, les grains secs des céréales et des légumineuses. Dans les greniers, cette larve devient souvent un véritable fléau, qui peut anéantir des récoltes entières alors qu'on les croit à l'abri de tout danger.

Antennes de 11 articles, non coudées après le 1er art. qui est court ; rostre court, large ; tarses à 3 articles.

Tarses de 4 articles, les 3 derniers formant la massue ; rostre long, filiforme. Articles des antennes élargis vers l'extrémité; jambes

munies à l'extrémité d'une forte dent. Antennes longues et grêles; pattes longues, surtout les

antérieures; cuisses renflées et dentelées. Antennes grêles, à massue de 5 articles; cuisses

renflées; rostre très-long, filiforme; jambes dentées. Antennes courtes, grêles, avec le 1er article épais;

cuisses postérieures renflées et propres au saut.

1er Genre. Вапсив.

2º Genre. RHYNCHITES. 3º Genre. PISSODES.

4º Genre. ANTHONOME.

5º Genre. BALANINE. 6º Genre. ORCHESTES.

96

Antennes n'ayant pas plus de 6 articles avant la massue, qui est comprimée, plus ou moins élargie; abdomen ayant son extrémité à découvert.

7° Genre, CALANDRE.

## Genre Bruche, Bruchus. (Linn.)

Vulg. Gourgouillon.

Les larves du genre bruche pénètrent dans les grains, en dévorent tout l'intérieur de manière à ne laisser que l'enveloppe, dans laquelle s'opère la transformation en nymphe; l'insecte parfait perce facilement cette pellicule.



Fig. 103. 1. Fève divisée, permettant de voir les dégâts de la bruche, larves et nymphes.



Fig. 104. 2. Longueur de la bruche. Fig. 105. 3. Bruche de la fève gressie



Fig. 106. 4. Féverole attaquée. Fig. 107. 5. Lentille attaquée. Fig. 108 et 109, 6 et 7. Pois attaqué.



ig. 110. S. Bruche du pois. ig. 111. 9. Opercole que souléve la bruche en sertant.

# Espèce Bruche des Pois, Bruchus pici. (Linn.)

Long. 4 à 5 millim.

Ovale, oblongue, noire, variée d'une pubescence assez épaisse, d'un cendré blanchâtre; base des antennes, jambes et tarses antérieurs d'un roux testacé; anus d'un blanc soyeux avec 2 taches ovales noires. Sa larve se trouve dans les pois, dont elle ronge l'intérieur en respectant l'enveloppe. Le seul moyen de débarrasser les pois atteints de ce vrai fléan, consiste à les plonger dans l'eau pendant un jour et à les faire sécher ensuite, ou à placer dans l'intérieur des tas de nombreuses gousses d'ail écrasées ou une grosse éponge imbibée d'essence de térébenthine.

## Genre Rhynchites, Rhynchites. (Latr.)

Ces insectes ont des habitudes analogues à celles des précédents.

Espèce Rhynchite du Bouleau, Rynchites betula. (Herbest.)

Espèce Rhynchites du Bouleau, Hynchites betula. (Herbest.) Long. 4 millim.

Noir, légèrement pubescent; bec égal à la tête en longueur; élytres offrant dix rangées de points.

Cet insecte paraît en mai et en juin sur les bouleaux, entaille les feuilles et les roule en un cornet dans lequel il pond un œuf. Ces feuilles tombent de bonne heure, et la larve les quitte pour se transformer en nymphe dans la terre. Il est très-facile de détruire ces insectes, car les feuilles desséchées pouvent être enlevées sans peine et brûlées.

# Genre Anthonome, Anthonomus. (Germ.)

Ces insectes passent l'hirer, à l'état parfait, sous les écorces ou au pinied des arbres; au printemps, ils se trouvent sur les pommiers, les poiriers, les certisiers, etc., suivant les espèces. La femelle pique les bourgeons à fleurs avec sa trompe et dépose un œuf dans chaque trou; les larves qui en naissent rongent les étamines, les ovaires et même les pétales, qui restent froissés et deviennent bruns. Au bout de 4 à 6 semaines, l'insecte arrive à l'état parfait.

En remuant la terre qui entoure le pied des arbres fruitiers, en automne, on peut metre à découvert un certain nombre d'insectes parfaits. En passant sur l'écorce des arbres un lait de chaux, au printemps, on en détruit souvent un grand nombre.

## Genre Balanine, Balaninus. (Germ.)

Cas insectes pondent leurs œufs en juin et juillet dans les noix, les noisettes, les glands, etc.; on peut remarquer dès lors sur ces fruits une petite cicatrice par laquelle l'œuf a été introduit dans chacun d'eux; plus tard, la larre ronge le noyan et perfore l'écorced'un petit trou arrondi par où elle sort, et se réfugie dans la terre, où s'opèrent ses métamorphoses.

## Genre Orchestes. (Illig.)

Ces insectes sont remarquables par leurs pattes postérieures trésrenflées, qui leur permettent de sauter avec une facilité d'autant plns grandé;qu'ils ont une taille très-minime.

Espèce Orcheste du Hêtre, Orchestes Fagi. (Illig.) Long. 2 millim.

corpo vole, allougt, noir, à pubserner fine; antennes et tance d'un testacé pâle. L'insecte parfait passe l'hiver sous les écorces, dans la mousse, au pied des arbres. Il sort de sa retraite au printemps, dès que les bourgeons du hêtre s'entr'ouvrent, et en ronge les feuilles à peine développées et les bourgeons des fleurs fenulles; les premières rongisenst sur leurs borts, et se contourment comme si elles eussent été atteintes par la gelée; les seconds périssent. Quelque temps après, l'insecte fait sa ponte et place ses œufs, d'un blanc jaundire, dans un petit trou qu'il pratique sur l'épiderune des feuilles. La larve éclose s'insinue dans le parenchyme, le ronge par places, y forme de grandes taches blanches, s'y métamorphose dans une petite coque qu'elle a la propriété de tisser, et produit un insecte parfait au milieu du mois de juin.

## Genre Calandre, Calandra.

Ce genre renferme un grand nombre d'espèces presque toutes nuisibles; celle qui cause le plus de dégâts est la suivante: Espèce Calandre du Blé, Calandra granaria. (Linn.) Long. 4 millim.



Fig. 112, 113 et 114.

1. Grain de blé rongé par calandre; trou qu'elle fait soriant.

2. Calandre.

D'un brun noiratre. Vit aux dépens du blé amasé dans les greniers. La femelle dépose un œuf sur chaque grain de blé; la petile larve venant à éclore pénètre dans le grain, s'en nourrit et le vide complétement, de manière à ne laisser que l'enveloppe, sans qu'on puisse s'en apercevoir au dehors. Quand elle a acquis tout son développement, elle s'y transforme en nymphe, et quelque temps après, un petit trou circulaire montre que l'insecte parfait en est sorti. 12 charançons peuvent pro-

and en est sont. I canadings pertrett produire en un an 7,500 individus, dévorant chacun 3 grains de blé; or, un litre renferme environ 19000 grains: ainsi, ces 12 charançous détruiront près de 1 litre 1/2 de blé. Le meilleur moyen de prèserver les greniers de cet insecte, qui peut anéantir souvent toute une récolte, est de remuer fréquemment le grain, soit en le changeant de place, soit en le brassant fortement. L'odeur produite par les tiges d'absinthe, le pétrole, l'essence de térébenthine ou le camphre placés dans le tas de blé, éloignent aussi la calandre.

Le moyen le plus facile, celui que nous avons vu le nieux réussir, consiste à écraser 7 ou 8 têtes d'ail et à les placer dans divers points des tas de blé; on renouvelle l'ail quand il a perdu la plus grande partie de son odeur piquante. Ce moyen bien simple peut aussi servir à éloigner la plupart des insectes nuisibles qui hantent nos habitations. On peut ajouter à l'ail soit des fleurs de sureau on d'absinthe, soit surtout une éponge imbibée d'essence de térébenthine. Les grains entamés par la larve se trouvent complétement impropres à servir de senence.

Le blé, qui recèle ce redoutable insecte, doit être jeté dans l'eau avant les semailles, afin d'enlever les grains qui surnagent.

## 3º Famille des Tétramères. - XYLOPHAGES.

Ainsi que l'indique leur nom (mangeurs de bois), les xylophages, à l'état d'insecte parfait et surtout à l'état de larve, perforent l'écorce ou le bois, et y creusent des galeries nombreuses qui occasionnent souvent la mort des arbres.

Ordinairement de petite taille, ils sont roux brun ou noirs. On peut diviser les xylophages en 3 groupes:

|         | en<br>massue | Massue des antennes continue; corps<br>cylindrique; palpes effilées à l'extrémité.                                                                     | 1er Groupe<br>Scolytides |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| niennes | de 40        | Antennes en massue articulée; eorps<br>eylindrique, ou antennes en massue con-<br>tinue; eorps aplati; palpes filiformes ou<br>renflées à l'extrémité. | 2. Groupe,<br>CERYLIDES. |
|         |              | renflées à l'extrémité.<br>plus longues que le eorps, qui est très-aplati.                                                                             | 3. Groupe<br>PLATYSOMES  |

## i" Groupe des Kylophages. — SCOLYTIDES.

Quoique de petite taille, ils sont très-dangereux pour les forêts, dans notre Jura, à cause de leur multiplication souvent excessive. Ces insectes creusent dans le bois une chambre ou une galerie principale, qui est l'habitat de toute la famille et où se fait la ponte; les larves creusent à leur tour des galeries secondaires partant latéralement de la première; le dessin de ces galeries varie suivant les espèces, mais il est toujours le même pour chacune. Leurs ravages sont souvent tellement grands, qu'on cite des forêts complètement perdues en 2 ou 3 ans par ces petits mangeurs de bois.

| tennes à massue | e; tarses | dont l'avant-der- | 딍) | bilobé. Antennes de 11 artieles distinets ;<br>le 3° et les 5 suivants formant un eône<br>allongé ; la massue ovoïde, arrondie, de |            |
|-----------------|-----------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 | articulé  |                   |    | 3 articles. entier. Antennes n'ayant que 6 articles                                                                                |            |
| P.              | -         | -                 | _/ | bien distincts avant la massue.                                                                                                    | BOSTRICHE. |

### Genre Scolyte, Scolytus. (Geoff.)

Ces insectes causent de grands dégâts dans les bois feuillus, en creusant de nombreuses galeries qui occasionnent la mort des arbres attaqués.

1<sup>re</sup> Espèce.— Scolyte de l'Orme, Scolytes ulmi. (Nol.) Long. 3 à 5 millim.

D'un brun noirâtre; élytres claires; pattes et antennes d'un brun rougeâtre.

Il est CC sur les ormes, principalement dans les avenues et les promenades, où il fait périr un grand nombre de ces arbres par les galeries que la femelle et les larves creusent dans le liber.

2\* Espèce.— Scolyte Destructeur, Scolytus destructor. (Oliv.)
Long. 5 millim.

D'un noir brillant, avec les élytres et les pattes d'un roux vif.

Il est un des plus nuisibles, car il attaque les arbres de nos grandes routes et des jardins.

## Genre Bostriche, Bostrichus. (Fabr.)

Les bostriches sont les coléoptères les plus répandus et les plus nuisibles, surtout dans les bois résineux.

Ils vivent presque tous entre le liber et l'aubier, rarement ils pénétrent l'intérieur du bois. Leurs galeries principales sont en accolades horizontales, avec une forte ligne verticale au milieu, ou en lignes plus ou moins serrées. Ils attaquent surtout les arbres résineux, dont ils occasionnent la perte. Plusieurs espèces sont AC en montagne.

1<sup>re</sup> Esèpce.—Bostriche Typographe, Bostrichus typographus. (Linn.) Long. 5 millim.

Velu; d'une couleur fauve, avec les élytres striées et dentées à leur extrémité.

Il est un fléau redoutable dans les grandes forêts de pins et d'épicéas. 2º Esp.— Bostriche Sténographe, Bostrichus stenographus. (Dufts.) Long. 7 millim.

D'un brun noirâtre, quelquesois rougelitre ou testacé; elytres marquées de stries ponctuées. CC dans les sorèts de pins; il n'est pas aussi nuisible que le précé-

dent dans les forêts d'épicéas.

3° Espèce. — Bostriche du Mélèze, Bostrichus laricis, (Fabr.)

3° Espèce. — Bostriche du Meleze, Bostrichus taricis. (Fadr.) Long. 4 millim.

Plus petit, plus cylindrique et plus grêle que le précédent ; élytres bordées de 3 à 6 petites dents.

Malgré son nom, c'est dans le pin que cet insecte est le plus com-

mun; on le trouvé aussi dans les sapins et les épicéas.

### 2º et 3º Groupes des Xylophages. - CÉRYLIDES et PLATYSOMES.

Ces 2 groupes n'attaquent ordinairement que les arbres morts ou pourris, ou les vieilles souches; ils sout par conséquent beaucoup moins à craindre que les scolytes. Les uns se tiennent sous l'écorce, les autres pénètrent dans le bois mort, sans creuser de galeries.

## 3º Famille des Tétramères.— LONGICORNES.

Cette famille renferme un grand nombre d'espèces, toutes de formes élégantes et d'une belle taille. Leurs très-longues antennes, surtout chez les mâles, et leur corps presque toujours svelte et allongé, les



Fig. 115, Capricorne des Alves.

sque toujours svelte et allongé, les fort distinguer de prime abord. A fettat parfait, les fleurs et les bois pourris leur servent d'habitat; à l'état de larve, tous sans exception vivent dans les trones et les branches des arbres dépérissants sur pied, ou dans le bois en chantier. Ces larves ressemblent ordinairement à de très-gros vers blanchâtres ou jaunatres, ayant une tête un peu carrée, des mandibules très-robustes; le 1<sup>er</sup> anneau du corps est plus grand que les autres, qui sont garnis de petites rugosités.

Dans les forêts de notre haut Jura, les longicornes apparaissent particulièrement en juillet et en août. Les femelles pondent dans les écorces, en les perforant avec leur tarière; les larves creusent des canaux très-gros, irréguliers et elliptiques, souvent jusqu'au centre des plus gros arbres, sans suivre de direction bien déterminée.

## Genre Capricorne, Gerambyx. (Fabr.)

Ce genre ne renferme que quelques espèces, dont les principales sont:

4<sup>re</sup> Espèce. — Capricorne Grand, Cerambyx heros. (Fabr.) Long. 40 à 55 millim.

Corps noir; élyires dures; prothorax chargé de rugosités; antennes aussi longues que le corps, et quelquefois plus longues.

Vit dans les vieux chênes. Pond ses œufs dans les places dont l'écorce est enlevée. Sa l'arve, connue sous le nom de grox er du bois, pehêtre dans la tige et creuse des galeries irrégulières, qui pénètrent jusqu'au cœur et atteignent jusqu'à 5 contimètres de largeur; lel subit sa transformation en nymphe en hiver ou au printemps; l'insecte partait paratt en juin et juillet; pendant le jour, il se tient en repos et se retire dans les galeries qu'il a creusées à l'êstat de larve; il vole le soir. Cet insecte est très-muisble dans les forêts de chênes en perforant les plus belles pièces et les sillonnant de galeries qui, s'ouvrant à l'extérieur, sont autant de canaux d'infiltration pour les eaux de pluie, qui occasionnent souvent la pourriture de toute la tige.

2º Espèce.— Capriconne Musqué, Cerambyx moschatus. (Linn.) Vulgairement appelé Muse.

Long. 25 à 34 millim.

D'un beau vert métallique; élytres planes, de moyenne grandeur; odeur musquée. Vit dans les vieux troncs de saules, sur les feuilles desquels on le trouve à l'état parfait. Il est remarquable par l'odeur forte et agréable qu'il répand. C.

## Genre Saperde, Saperda. (Fabr.)

Ce genre renferme quelques espèces très-communes et très-nuisibles par les dégâts qu'elles causent sur les arbres.

4re Espèce. — Saperde Chagrinée, Saperda carcharias. (Sch.) Long. 25 à 30 millim.

Corps revêtu d'un duvel jaunâtre ; élytres amincies vers l'extrémité ; antennes annelées, aussi ou un pen plus longues que le corps.

Vit dans les peupliers; elle préfère les arbres de 6 à 20 ans; recherche les parties malades de la tige; se développe quelquefois dans des pieds d'une bonne végétation. Cette saperde a 2 générations par an. A l'état parfait, en jnin et juillet, elle se tient sur les cimes et pond ses œuts dans l'écorce, au pied de l'arbre ou à faible hauteur; la larve penêtre dans le bois et y creuse des galeries irrégulières. Les arbres attaqués ne périssent pas, mais ils sont toujours cassés par les vents, au point où la tige est la plus affaiblie par les galeries de ce mangeur de bois. Ce sont principalement les peupliers bordant les routes et les avenues, qui sont endommagés.

2º Espèce.— Saperde du Peuplier, Saperda populnea. (Linn.) Long. 10 à 16 millim.

Corps noirâtre, parsemé d'un léger duvet cendré jaunâtre; élytres fortement ponctuées; antennes annelées, égales au corps ou plus courtes.

Vit à l'état de larve, dans les jeunes tiges ou dans les branches des trembles; la génération est bisannnelle. C'est dans la règion du canal médullaire qu'elle s'établit, et ses galeries, en forçant la sève à s'arrèter en partie, déterminent une espèce de bourrelet ligneux qui décèle strement la présence de la larve dans l'intérieur. A l'état parfait, cet insecte se tient sur les fenilles des végétaux dans lesquels il a vêcu à l'état de larve.

### 4º FAMILLE DES TETRAMÈRES, - CHRYSOMÉLIENS.

Les chrysoméliens, nombreux en espèces et en individus, sont des insectes phytophages de taille movenne, quelquefois petite, aux couleurs vives et variées, aux formes ramassées. Leur démarche est lourde et très-lente; ils contrefont toujours les morts quand on les touche. A l'état parfait, ils fréquentent les fleurs, où certaines espèces pullulent en été. Leurs larves, pourvues de pattes écailleuses qui leur permettent de marcher et de se cramponner aux feuilles, causent quelquefois d'assez grands dommages aux arbres ; elles mangent seulement le parenchyme des feuilles et respectent les nervures, en sorte que ces feuilles se trouvent comme réduites à l'état de dentelle.

Elles se transforment en nymphes sur les plantes mêmes où elles ont vécu, en se fixant par l'extrémité du corps.

Antennes assez épaisses, moniliformes, assez longues, à articles cylindriques; yeux arrondis; corselet rétréci aux 2 extrémités.

Antennes presque filiformes, très-peu épaissies vers le bout; élytres plus larges que le corselet; écusson arrondi au bout.

Antennes à 1er article épais; les suivants grêles; le 3e le plus long de tous; les 5 derniers plus grands que les précédents en grains de chapelet; corselet cours et [COLASPIDENES large; élytres peu convexes.

Antennes très-peu épaissies vers l'extrémité, à articles un peu coniques; corps très-convexe, arrondi; palpes (Chrysomèles terminées par un article large.

Antennes presque filiformes, à articles très-peu épaissis vers le bout; le 3° et le 4° égaux; corselet large; élytres oblongues; impropres au saut.

Antennes grèles, longues, à articles un peu coniques; le 3\* un peu moins long que le 4\*; cuisses postérieures oblongues; leurs tarses courts, à dernier article simple; propres au saut.

6° Genre, Altises.

## Genre CRIOCÈRE, Crioceris. (Geoff.)

Ce genre renferme des insectes dont les larves molles, pourvues de 6 pattes écailleuses, offrent une particularité singulière : leur ouveriure anale est très-relevée, en sorte que l'animal peut rejeter ses excréments sur le dos: il s'en recouvre complètement, comme d'un chaperon qui a pour but de le protéger des rayons trop ardents du soleil, car il vit à découvert sur les plantes. Si l'on vient à faire tomber ce parasol fécal, la larve commence à manger avec une voracité inaccoutumée, pour se couvrir de nouveau de cet abri protecteur.

Espèce CRIOCÈRE DE L'ASPERGE, Crioceris asparagi. (Latr.)
Bleu; prothorax rouge, marqué de 2 points noirs, et 4 taches blanches sur le bord

externe de chaque dytre.

So la rive cause souveut la perte des planches d'asperges, en rongeant la racine de cette plante. Pour la détruire, on arrose les carrés
d'asperges avec une forte décoction de suie de cheminée ou de brou
de noix.

# Genre Eumolphe, Eumolphus.

Ce genre est peu nombreux en espèces; il a pour type la suivante : Espèce Eumolpue de la Vigne, Eumolphus rittis. (Fabr.)



Il est CC dans le vignoble, C'est un petit insecte norîtare, pubescent, à élytres ferrugineuses; il se montre au printemps, et ronge les feuilles sur lesquelles il découpe de petites la nières plus ou moins irrégulières et figurant une sorte de dessin, ce qui lui a valu le nom vulgaire d'écricain.

Fig. 416, 417 et 448. Vulgaire d'ecriteurs.

1. Euroope obseur. — 2. Cotaspidème de la luxerne. — 2. Femelle du colaspidème de la luxerne.

## Genre Colaspideme, Colaspidema. (Dej.)

Ce genre ne renferme que quelques espèces peu importantes.

Espèce Colaspidème Barbare, Colaspidema barbara.

Vulgairement N'agril de la luterne.



Fig. 119. Feuille de luserne rongée par la larve de négril ou colaspideme.

Ce petit insecte entièrement noir dévaste les champs de luzerne, aussi bien dans son premier état qu'à celui d'insecte parfait. Sa larve est noirâtre et entièrement lisse

## Genre Chrysomèle, Chrysomela. (Linn.)

Ce genre renferme une longue série d'espèces, parmi lesquelles nous en comptons plusieurs qui sont communes dans le Jura.

# Genre Galéruque, Galeruca.

Espèce Galéauque de l'Aulne, Galeruca alni. (Fabr.) Long. 7 millim.

Ovale; dessus bleu violet; dessous et antennes d'un n ir bleuâtre; prothorax uni, court, vaguement ponctué ainsi que les élytres.

Les larves paraissent en sociétés nombreures au printemps sur les aulnes, dont elles rongent les feuilles; elles n'attaquent d'abord que l'épiderme, ensuite le parenchyme; elles se transforment en nymphes en juin et en août, à la surface du sol, et les insectes nouvellement formes remontent sur les arbres et mangent jusqu'aux premiers froids, puis hivernent sous les feuilles jusqu'au printemps suivant.

## Genre Altise, Altica. (Geoff.)



1. Feuille de navet attaquée par les altises, 2. Portion de la feuille vue en dessous.

- 3. (Fufe A. Galeries de la la 5. Chrysalide.
- 6. Altise bariolée. Alti-e bleue. 8. Altise bariolée grossie.

Ces petits insectes, ornés de couleurs brillantes, hivernent à l'état parfait sous les feuilles et dans les gerçures des écorces, et font leur ponte au printemps. Leurs larves rongent les feuilles des vėgėtaux forestiers. fruitiers, potagers et d'agrément, principalement les crucifères. et causent quelquefois

de grandes pertes dans les jardins; en juin ou juillet, elles se métamorphosent dans le sol, et les insectes nouvellement éclos continuent les dévastations de leurs larves jusqu'aux froids. Les plantes atteintes de ce fléau peuvent en être débarrassées par de fréquents arrosages, faits avec de l'eau dans laquelle on a mis de la suie de cheminée et des fleurs de sureau.

#### 4º SECTION DES COLÉOPTÈRES, - TRIMÈRES.

Les insectes de cette section ont tous le corps hémisphérique ou ovale; à tous les états, ils sont presque tous carnassiers, et se nourrissent de pucerons et d'autres petits animalcules qu'ils détruisent en quantités innombrables.

### 2º ORDRE DES INSECTES .- ORTHOPTÈRES.

Insectes broyeurs. 4 ailes d'inégale consistance: les supérieures ou

edytres ad demi-membranewes; les inférieures au moins aussi longues que les supérieures, ordinairement russées Longitubinalement en éventair, bouche à médoires terminées par une pièce dentelle et cornée, nommée galète. Les espèces de nos climats ne font qu'une ponte par an, vers la fin de l'èté. En sortant de l'oud, les larves ressemblent à l'insecte parfait, avec cette différence que les élytres ne sont pas rudimentaires et se développent à chaque changement de peau, jusqu'à ce que l'insecte soit arrivé à l'état parfait. Tous les orthopères sont terrestres, presque tous herbivores et très-rarement carnassiers; quelques-uns causent des dégâts asseze considérables à l'agriculture, à l'horticulture et à l'économie domestique.

On divise les orthoptères en 6 familles :

### Orthoptères ayant les cuisses postérieures

| inflées, propres à<br>lement. Tarses |            | le 3 articles; abdomen terminé par une<br>ce; antennes moniliformes.<br>  cachée sous le prothorax, qui est en<br>forme de bouctier : abdomen terminé par<br>des filets articulés; corps plat et large.<br>  libre; prothorax plus long que les autres |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peu ou point<br>la course se         | de 5 artic | parties du thorax; pattes antérieures ravis-<br>seuses, c'est-à-dire en crochet et armées<br>de fortes épines; abdomen terminé par des<br>filets articulés.                                                                                            |

BLATTAIRES.

Famille, Mantides. Fres-renflées, propres au saut. Ailes

supérieures horizontales; antennes extrêmement longues et déliées; tarses de 3 articles, rarement de 4; abdomen terminé par 2 paires d'appendices uni-articulés, et muni dans les femelles d'une longue et frête tarière.

4º Famille, Grilloniens.

disposées en toit; antennes sétacées, longues et déliées; tarses de 4 articles; abdomen terminé dans les 2 sexes par une paire de petits appendices articulés, et muni dans les femelles d'une longue et robuste tarière.

5° Famille, Locustaires.

disposées en toit; antennes courtes, filiformes ou prismatiques, n'excédant pas la longueur du corselet; tarses de 3 articles; abdomen n'offrant point de tarière saillante chez les femelles.

6 Famille,

## 1re FAMILLE DES ORTHOPTÈRES .- FORFICULAIRES.

Cette famille ne renferme que le genre Foaricute, Forficula (Lin.), connu vulgairement sous le nom de Peres-oreille. Ces insectes, complètement innocents des torts graves que les gens de la campagne leur imputent, de pénétrer dans les oreilles et d'en percer le tympan, vivent de substances végétales et animales, quelquefois de fleurs et de fruits; on les trouve réunis en grand nombre sous les vieilles écorces des arbres et sous les pierres. La femelle conduit ses petits, comme la poule ses jeunes poussins.

### 2º FAMILLE DES ORTHOPTÈRES. - BLATTAIRES.

Les blattaires sont des insectes elliptiques et aplatis, qui courent avec agilité dans les maisons, se cachent sous les meubles, dans les lieux obscurs, où les substances régétales et animales, le pain, les cuirs, etc., deviennent le but de leurs attaques nocturnes. On les connatt sous le nom de cafard, kakerlac, mange-pain, cochon de St-Antoine, bête noire, etc.

## Genre Blatte, Blatta, (Linn.)

"Espèce Blatte Germanique, Blatta Germanica. (Linn.) Long. 11 millimètres.



Fig. 128, Blatte Germanlaue

D'un jaune livide en dessus; tête brunâtre, avec une hande transverse testacée entre les yeux; 2 bandes longitudinales obliques sur le prothorax; élytres striées; antennes brunâtres, de la longueur du corps au moius; pattes d'un jaune testacé.

Vit dans les cuisines, dans les boulangeries, etc., où il est très-commun. On peut se débarrasser de cet hôte incommode et dégoûtant en plaçant, pendant la nuit, une cuvette peu haute, remplie d'eau, dans les chambres qu'il fréquente. L'insecte grimpe sur le vase pour y chercher une pâture et s'y noie.

### 3º FAMILLE DES ORTHOPTÈRES. - MANTIDES.

Cette famille est représentée, dans notre Jura, par une seule espèce, AC sur les collines qui séparent la Bresse du 4 r plateau.

Espèce unique. — MANTE RELIGIEUSE, Mantis religiosa. (Linn.) Long. 6 à 7 centimètres.

Entiérement d'un vert lendre, avec les élytres beaucoup plus transparentes dans les mâles que dans les femelles.

Elle vit d'insectes, qu'elle saisit avec ses 2 grandes pattes antérieures garnies de crochets, qu'elle porte relevées en suppliante, ce qui lui a valu le nom vulgaire de prie-Dieu et de cigale, à Lons-le-Sounier.

### 4º FAMILLE DES ORTHOPTÈRES. - GRILLONIENS.

Ces insectes ont des antennes très-longues et très-ténues; leur corps, gros et ramassé, un peu aplati, est terminé par une tarière assez longue et grèle. Les 2 genres suivants se trouvent en trèsgrande abondance dans tout le Jura.

## Genre Grillon, Gryllus.

Le grillon, bien connu de tout le monde sous le nom de Grillot ( par corruption) et sous celui de cri cri, qui rappelle une sorte de musique stridulente et monotone que produit le mâle seulement, en frottant ses élytres l'une contre l'autre, est extrêmement abondant partout. Aux mois de mai et de juin, une immense voix grillonnienne, total de toutes les stridulations particulières qui semblent sortir de chaque brin d'herbe, donne à la campagne une vie qui ne manquerait pas de charme si elle n'était trop monotone.

## Genre Courtilière, Gryllotalpa. (Latr.)

Ce genre renferme une seule espèce, la Courtilière commune, bien connue de nos jardiniers sous le nom d'arête, ou grillon-taupe, ou taupe-grillon; elle cause souvent de grands dégâts dans les jardins ou les champs meubles cultivés, qu'elle laboure intérieurement de ses nombreuses galeries, en coupant les racines des plantes qui se trouvent sur son passage. Ces galeries ont pour but de rechercher les vers et les autres insectes, dont la courtilière se nourrit concurremment avec les végétaux. Comme les forficules et les mantes, cet insecte prend un soin tout particulier de ses petits et s'occupe même de leur procurer des aliments, ce qui est rare chez les insectes. On le détruit en faisant pénétrer dans le trou où il se loge quelques gouttes d'huile avec une quantité suffisante d'eau, ou bien en plaçant à la surface du sol des cuvettes plates remplies à moitié d'eau, dans lesquelles on le trouve nové le matin. On peut remplacer l'huile par le goudron du gaz, ce qui est moins dispendieux. Le moyen qui a le mieux réussi dans les jardins, est de fumer le sol avec les déjections humaines etde chauler légèrement, tous les 3 ans, avec la chaux de l'usine à gaz.

Les jardins, dont le sol meuble est couvert de plantes tendres et d'insectes, sont surtout fréquentés par la courtilière.

#### 5º FAMILLE DES ORTHOPTÈRES, - LOCUSTAIRES.

Ces insectes ont les jambes postérieures très-longues; leurs cuisses, renlées à la base, renferment des muscles puissants permettant aux pattes un fort mouvement élastique, qui porte le corps en l'air et donne à ces articulès la faculté de sauter, d'où leur est veuu le non vulgaire de sauterelles. Les femelles sont pourrues à l'extrèmité du corps d'une espèce de sabre recourbé, formé de 2 lames cornées appliquées l'une sur l'autre pendant le repos, mais s'écartant lors de la ponte; cet instrument, appelé oriduet, est destiné à perforer la terre où la femelle doit déposer ses œufs. Les mâles seuls peuvent produire une musique stridulente, en frottant l'une contre l'autre la base des élvtres. Ils vivent de végétaux.

### 6º FAMILLE DES ORTHOPTÈRES,- ACRIDITIENS.

Les insectes de cette famille, tous conformés pour sauter, ont leurs antennes courtes, et les femelles n'ont pas de tarière, mais 4 pièces cornées la remplacent. Les mâles exécutent, aux beux jours de l'automne, une musique stridulente et très-forte, en frottant leurs cuisses contre les nervures des élytres, à la manière d'un archet sur des cordes. Assez nombreux dans les prairies en automne. On les nomme vulgairement criquets et sauterelles. Les nuées de sauterelles qui, en Afrique et dans le midi la France, causent quelquefois la famine en détruisant toute une végétation, appartiennent à cette famille.

## 3º Ordre des Insectes .- HÉMIPTÉRES.

Quatre ailes d'inégale consistance, dont la partie supérieure est ordinairement crustacée et l'inférieure membraneuse; bouche sans mdde 5 articles.

choires ni mandibules, mais formée par une espèce de bec ou tube articulé, routré inférieurement ou se dirigeant le long de la poitrine; métamorphoses incomplètes. Les larves naissent avec la forme de l'insecte parfait, à part la taille et les ailes, qui n'ont pas tout leur développement.

| - | Bec naissant du front ; ailes<br>presque toujours horizontales;<br>élytres coriaces dans leur moi-<br>tié antérieure et transparentes | courtes, insérées sous               | GEOCORIS ES.                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | dans le reste. Antennes                                                                                                               | les yeux ; insectes aqua-<br>tiques. | 2º Famille,<br>Hydrocorises. |
|   | Bec naissant de la partie in                                                                                                          | férieure de la tête.                 | 3º Famille,<br>Cicadaires.   |
|   | Bec semblant naître sur le s<br>antérieures; tarses de 2 artic                                                                        |                                      | 4. Famille,                  |

### 179 FAMILLE DES HEMIPTERES, - GÉOCORISES.

Cette famille renferme un grand nombre d'espèces qui se trouvent en majeure partie sur les végétaux, du suc desquels elles se nourrissent; les piqûres qu'elles font aux plantes pour en retirer la sève, ne paraissent pas entraver la végétation.

Elles piquent aussi un grand nombre de pucerons, de chenilles et d'autres insectes nuisibles. Un certain nombre d'espèces sont parées de belles couleurs et donnent une odeur forte et désagréable; on les appelle vulgairement punaisse des champs.

### Genre Punaise. Cimex.

Ce genre renferme une seule espèce, qui est la suivante.

Espèce Punaise des Lits, Cimex lectularia. (Linn.) Long. 4 à 6 millimètres et largeur presque égale. Corps rougeâtre ou jaunâtre; corselet finement granuleux, avec quelques poils brunâtres; pattes et antennes de la couleur du corps,

La punaise des lits se nourrit essentiellement du sang de l'homine. Pendant le jour, elle se blottit dans les interstices des boiseries, sous les papiers de tenture, et échappe ainsi à toutes les investigations; on a souvent profité de la connaissance de cette habitude pour la détruire, en plaçant des claies d'osier contre les murs infectés: heureuse de trouver un abri commode dans ces treillis d'osier, elle s'y loge. L'enlèvement des claies dèbarrasse de cet hôte incommode.

Les lits éloignés des murailles sont rarement soustraits aux poursuites de ce dégoûtant succur : un instinct particulier le dirige vers le lit où l'on repose, et, s'il ne peut en faire l'ascension, il grimpe le long des murs et du plafond, et se laisse choir juste sur la couche qui renferme l'objet de sa convoitise; le matin, il a le soin de disparattre dans ses cachettes, 40° ui lest souvent impossible de l'extraire.

Tout le monde connaît l'odeur fétide qu'exhale la punaise des lits.

Elle pond des œufs de couleur blanchâtre, de forme oblongue, un peu courbes à l'une de leurs extrémités, où l'on aperçoit un petit couvercle entouré par une sorte de bourrelet. Elle les loge ordinairement dans les angles et les fissures des murailles, pour les dérober à la vue de ses ennemis.

Lorsque les petites punaises sortent de l'œuf, leur couleur est d'un blanc sale; mais, après plusieurs changements de peau, elles deviennent d'un brun rougeâtre plus ou moins foncé, suivant la nourriture plus ou moins abondante qu'elles out prise.

Les punaises se multiplient avec une prodigieuse rapidité, surtout dans les appartements viéux et malpropres.

Les principaux moyens de destruction sont : 1º l'essence de térébenthine, que l'on étend sur toutes les murailles en ayant soin de la faire pénétrer dans les fentes, dans les carités et dans tous les endroits inaccessibles à la lumière; 2º le sublimé corrosif dissous dans de l'esprit de vin; ce liquide constitue un poison qui est d'un emploi dangereux : il faut éviter de l'approcher des yeux, de la bouche et des parties déunées d'épiderme; 3º la fleur de soufre projetée sur de la braise. Les vapeurs suffureuses qui se produisent remplissent l'appartement, dont toutes les issues doivent rester hermétiquement fermées pendant 24 heures. Ce moyen a l'inconvénient de laisser subsister les outs, qui ne tardent pas à donner de nouvelles générations et qu'on finit par détruire en répétant le procédé à des intervalles très-rapprochés.

### 3º FAMILLE DES HÉMIPTÈRES. - CICADAIRES.

Les insectes de la famille des Cicadaines sont peu nuisibles; cependant les femelles, pourvues d'une tarière rentrée dans l'abdomen, entaillent les parties végétales où elles placent leurs œufs.

### 4º FAMILLE DES HEMIPTERES. - APHIDIENS.

Ce sont de très-petits insectes, connus sous le nom général de pucerons, qui vivent en société par myriades sur les jeunes pousses des végétaux, dont ils sucent constamment la sève; leur corps est mou ,, leurs ailes supérieures sont ordinairement égales aux inférieures.

# Genre Puceron, Aphis. (Linn.)

Ils ne sautent point, mais ils marchent très-lentagnent. Les mâtes sont rares; les femelles, au contraire très-nombreuses, pullulent quelquefois sur les végétaux. Les espèces varient avec les phantes, et souvent plusieurs d'entre elles sont fixées sur le même végétal; quelques-unes sont recouvertes d'un duvet pulvérulent et blanc, qui est une excrétion du corps de l'insecte.

Les dégâts des pucerons ont lieu sur les arbres fruitiers, qu'is épuisent. On voit parfois les feuilles recouvertes d'une couche luisante et visqueuse d'une matière sucrée, qui, en arrêtant la transpiration et les autres fonctions nutritives, occasionne leur perte et detruit la récolte. Cette maladie, connue sous le nom de miellat, est attribuée aux pucerons qui se trouvent en grande quantité sur les arbres ainsi attaqués. Les pêchers sont aussi souvent piqués par les pucerons; leurs feuilles s'entortillent, se recoquillent, s'épaississent et présentent la maladie appelée *cloque*.

Les petites cornes qui surmontent l'abdomen des pucerons, sont pourvues à leur base d'une glande qui séreite l'humeur sucrée, et creusées suivant leur longueur d'un canal par lequel ce liquide s'échappe. Les noms de ces insectes sont généralement tirés de ceux des plantes auxquelles ils sont attachés.

Les principaux et les plus faciles moyens de destruction sur les arbres fruitiers ou les légumes des jardins sout les suivants: 1 le plâtre; 2º les cendres; 3º la suie de cheminée. Ces matériaux doivent être en pondre très-fine qu'on projette sur les feuilles atteintes de facilité pour les des la pupelle on a popiét 4/10 d'essence de térèbenthine; 6º cau de chaux pen concentrée. On arrose avec ces caux les plantes et les arbres atteints. 7º Infusion de tabac; 8º can de lessive; 9º can de suie de cheminée; 10º cau dans laquelle on a fait dissondre 1/10 en poids de couperose verte (sulfate de cuivre). Ces diverses préparations peuvent servir à la destruction de la plupart des autres insectes qui attaquent les végétaux.

## 4º Ordre des Insectes .- NÉVROPTÈRES.

Insectes broyeurs, 4 ailes membraneuses, transparentes, nues, ordinaivement égales, à nerrures nombreuses formant comme un flet à PETTES MALLES; bouche pourrue de mandibules et de michoires; abdamen ordinairement dépourru d'aignillon on de tarière; antennes romposées d'un grand nombre d'articles, diminuant ordinairement en grasseur de la base à la pointe; outre les yeux ordinaires, 2 ou 3 petis yeux lisses. Métamorphose complétes chez quelques-uns et incomplétes chez les autres.

Les névroptères à l'état parfait sont presque tous carnassiers, insectivores; à l'état de larves, quelques espèces sont aquatiques, d'autres aériennes. Ailes semblables et égales, les inférieures jamais plissées.

| rès-cour-                                                    | sans soies ni filets; mandibules et ma-<br>choires fortement dentées; tarses de 3 ar-<br>ticles; tête très-grosse.                                                                       | 4re Famille,<br>Libellulides. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Antennes très-cour<br>tes, de 6 ou 7 article                 | choires fortement dentées; tarses de 3 ar-<br>ticles; tête très-grosse.<br>terminé par 2 ou 3 soies; bouche peu<br>dentée; les ailes infér. rudimentaires;<br>tarses de 4 ou 5 articles. | 2° Famille,<br>Éрнéméredes.   |
| rand                                                         | prolongée en trompe ou en bec ; antennes<br>g filiformes, multiarticulées.                                                                                                               | 3° Famille,<br>Panorpides.    |
| d'un g                                                       | renstées à l'extrémité; 6                                                                                                                                                                | 4º Famille,<br>Myrméléonides  |
| ongues                                                       | palpes.  palpes.  palpes.  filiformes; saillante.                                                                                                                                        | 5° Famille,<br>Hemerobides.   |
| nnes assez longues                                           | Dougle   A palpes ;   bouche   non saillante.                                                                                                                                            | 6º Famille,<br>Semblide.      |
| Antennes assez longues, d'un grand nombre d'articles. Tarses | de 3 articles; ailes infér. doublées sur elles<br>mêmes au côté interne; parties de la bouche<br>solides; antennes sétacées.                                                             | 7º Famille.<br>Perlides.      |
|                                                              | les infér. plus longues que les supér., plissées<br>ant le repos.                                                                                                                        | 8º Famille,<br>Phrygranides.  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                          |                               |

#### 1's FAMILLE DES NÉVROPTÈRES. - LIBELLULIDES.

Ces insectes, aquatiques et carnassiers à l'état de larve, vivant dans le voisinage des eaux stagnantes, quelquefois dans les forêts, volant avec rapidité, se nourrissent d'insectes, particulièrement de lépidoptères qu'ils saisssent au vol; leurs larves détruisent celles des cousins et en font leur nourriture. Métamorphoses incomplètes.

La transformation en nymphe s'opère sur les plantes aquatiques, auxquelles se fixent les larves. La légèreté des formes de ces insectes et les belles nuances de leur robe leur ont valu le nom vulgaire |de demoiselles.

### Genre LIBELLULE, Libellula. (Linn.)

Ce genre renferme un grand nombre de belles espèces, connues sous le nom de demoiselles.

### 2. FAMILLE DES NÉVROPTÈRES. - ÉPHÉMÉRIDES.

Cette famille se compose d'un seul genre, dont les larves habitent l'eau, vivent 2 ou 3 ans et sont souvent dévorées par les salamandres et par des insectes aquatiques. Les insectes parfaits n'ont que quelques heures d'existence.

### 3º FAMILLE DES NÉVROPTÈRES.- PANORPIDES.

Cette famille, peu nombreuse, se compose d'individus qui ont la tête prolongée en une sorte de bec long et grèle, sont très-agiles et se trouvent dans les lieux humides.

### 4º FAMILLE DES NÉVROPTÈRES. - MYRMÉLÉONIDES.

Les insectes de cette famille sont carnassiers. Leurs larves, terrestres, courtes et élargies, vivent d'insectes; au moment de la transformation en nymphes, elles se forment un petit cocon soyeux auquel sont ajoutées des matières étraugéres.

# Genre Fourmilion, Myrmeleon. (Linn.)



Antennes guère plus longues que la tête et le corselet réuuis, renflées graduellement vers l'extrémité; abdomen allongé et linéaire.

Insectes carnassiers, surlout à l'état de larve. Ces larves,



Pig. 130. Piége du Fourmilion.

hexapodes, à abdomen court et renflé, à mandidutes trèssaillantes, marchent lentement et à reculons; ne ponvant poursuivre leur proie, elles se creusent dans tesable le plus fin, au pied des arbres, le long des rochers exposés au midi, un entonnoir



au fond duquel elles se tiennent; des qu'un insecte tombe dans le piège ainsi préparé, elles le saisissent, lui sucent ses liquides et jettent au loin a dépouille. La larve se transforme dans une coque soveuse qu'elle file avec l'extrémité de l'abdomen.

Les 4 dernières familles des névroptères donnent en général des insectes carnassiers ; aucune espèce n'est redoutable à l'agriculture et à l'économie domestique.

## 5° Ordre des Insectes. — HYMÉNOPTÈRES.

4 ailes membraueuxs, transparentes, à nercures pen nombreuxs, formant un réseau à Gannots Malles; ailes croiées sur le corps, les postérieures plus petites que les autérieures; outre les yeux à facettes, 3 petits yeux lisses; machoires et letre supérieure allongées et parfois réunies en forme de trompe; 2 patpes aux mâchoires et 2 aux lieres; s'adomen ordinairement réuni au prothorax par un pédicule fort mince; tarses composés de 5 articles; femelle portaut à l'extrémité de l'abdomen une tarrère ou un aiguillon dont la pipire est douloureuse. Métamorphoses complées, les larves du plus grand nombre sont vermiformes et apodes, les autres sont de fausses chenilles.

Cet ordre comprend les insectes dont l'instinct est le plus développé. Ils mettent tout en œuvre pour assurer l'existence de les postérité; les uns construisent des demeures souvent immenses et toujours avec un art admirable; un grand nombre d'espèces vivent en commun, forment des républiques ou des royaumes où règnent une grande activité et un ordre parfait; leur nourriture consiste ordinairement en pollen et en nectar des fleurs; quelques-unes sont carnassières.

|          | Pourvues d'<br>Térébran                                                                                   |          |        |                                                         | sessile.                                                                                                              | Are Section,<br>PORTE-SCIE.                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                           |          |        | ļ                                                       | pédonculé.                                                                                                            | 2º Section,<br>Pupivones.                                                                         |
| Femelles | pourvues d'un aiguillon; abdomen toujours pédonculé. 2º DIVISION: Porte- Aiguillon. 4" article des tarses |          | naleme | et fen<br>pas de<br>socia<br>femell<br>tres, a<br>doubl | aires; mâles nelles ailés; neutres. aux; mâles et cs ailés; neu- ptères. ées longitudi- ant le repos. arrée ou trian- | 3° Section, FOURSEURS.  4° Section, HETÉROGYNES  5° Section, DIPLOPTÈRES.  6° Section, MELLIPÈRES |
|          | postérieurs                                                                                               | gulaire. |        | MELLIPERES                                              |                                                                                                                       |                                                                                                   |

ire Section des Hyménoptères. — PORTE-SCIE.

Les émelles de ces insectes ont à l'extrémité de l'abdomen une espèce de tarière dentée ou crénelée, qui sert à entailler Jes substances végétales dans lesquelles les œufs doivent être pondus. Tous les porte-scie, à l'état de larves, sont nuisibles; les uns, comme les chenilles des lépidoptères, dévorent les feuilles et les jeunes pousses; les autres, comme les coléoptères longicornes, vivent dans les tiges et les silloument de galeries profondes.

| men  | court et parallèle; mandibules longues et aplaties;<br>antennes peu longues, de forme variable; ailes très-<br>veinées; pattes assez courtes.                                                         | 1 <sup>re</sup> Famille,<br>Tentrédiens |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Abdo | antennes peu longues, de lorme variable; ailes tres-<br>veinées; patles assez courtes.<br>long et cylindrique; mandibules courtes et<br>épaisses; antennes sétacées et filiformes; patles<br>simples. | 2º Famille,<br>Sericiens.               |

### 11º FAMILIE DES HYMÉNOPTÈRES PORTE-SCIE. - TENTRÉDIENS.

Leur tarière est composée de 2 valves, de 2 lames dentées qui constituent la partie essentielle tranchante, et de 2 autres pièces qui forment un cylindre par lequel s'échappent les œufs au moment de la ponte. Les larves ont 6 pattes vraise et 12 à 16 pattes fausses, soit 18 à 22 pattes; elles vivent à découvert, solitairement ou en famille, sur les végétaux, dont les feuilles, les jeunes pousses, les fleurs et les fruits servent à les nourrir. Les insectes parfaits vivent sur les fleurs.

|                                | à peine saillante; antennes épaisses à l'extrémité,<br>articles.                                                                                                                                   | Серне.                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Corps court et épais. Antennes | multiarticulées, avec 2 rangs de peignes dans<br>les mâles<br>simples, de 9 articles; ailes ayant 4 cellules<br>cubitales; mandibules échancrées.<br>un peu renflées à l'extrémité, un peu en mas- | LOPHVRE.<br>3° Genre,<br>NÉMATE. |
|                                | sue allongée, n'offrant que 3 articles, le dernier<br>très-long et fusiforme.                                                                                                                      | 4. Genre,<br>Hylotone.           |

Corps grêle, comprimé; abdomen comprimé, avec la

# Genre Cèphe, Cephus. (Fabr.)

Ce genre renferme des insectes caractérisés par la longueur de leurs antennes multiarticulées; leurs larves, molles, ont 6 pattes



écailleuses et le corps acuminé à l'extrémité; vivent dans les tiges de certaines plantes.

Fig. 132, 1 Chaume de bié attaqué par le céphus.

Fig 133. 2 Larve traversant un nœud.

Fig. 134. 3 Dernier uœud do chaume traversé par la larve.

Fig. 135, 4 Place qu'occupe ordinairement la nymphe.

Fig. 136, 5 Coque soyeuse de la nymphe. Fig. 137, 6 Insecte parfait.

Espèce Сèрне Рудме́е, Cephus pygmæus. (Fabr.)

Noire; 3° et 5° anneaux de l'abdomen, ainsi que les côtés du bord postér, du 2° et une partie du 6°, jaunes; jambes et tarses antér., jambes intermédiaires et palpes, de la même couleur; ailes ayant la côte noirâtre.

La larve de cet insecte vit dans les tiges du froment, et cause souvent la perte du chaume et par conséquent celle du grain.

# Genre Lophyre, Lophyrus. (Latr.)

Les larves de ces insectes vivent en sociétés nombreuses et se tiennent en général sur les bois résineux; elles se nourrissent des feuilles des jeunes pousess du pin. Elles subissent leur tranformation en nymphes dans un très-petit cocon qu'elles se filent. Ces insectes sont très-dangereux dans les plantations de pins, et y causent souvent de grands ravages.

### Genre Nemate, Nematus. (Léach.)

Ces insectes, très-répandus, vivent en famille ou en société sur les feuilles des végétaux, ou enfermés dans les galles résultant de la piqure des femelles qui y déposent leurs œufs. Ils sont moins nuisibles que les lophyres. La plus commune est l'espèce suivante.

Espèce Némate du Groseillier, Nematus glossularia.

Ces insectes vivent en sociétés nombreuses, souvent de plus d'un millier sur un seul arbuste; les larves, de couleur verdâtre, se nourrissent des feuilles des groseilliers et les dévorent toutes, én sorte que les fruits ne peuvent môrir.

## Genre Hylotoma. (Fabr.)

Insecte de petite taille. Le type du genre est l'espèce ci-après.

Espèce Hylotome du Rosier, Hylotoma rosa. (Latr.)

D'un jaune fonce; aniennes et tête noires; dessus du prothorax, politine et le bord
evtér, des ailes supér. noirs; pattes jaunâtres, à tarses annelées de noir. Larve d'un
jaune verdàtre pointillé de noir; elle ronge les feuilles de rosier.

### 2º FAMILLE DES HYMÉNOPTÈRES PORTE-SCIE. - SÉRICIENS.

Leur tarière est composée de 2 valves et d'un fourreau d'une seule pièce, dans lequel sont les 2 filets dentés en seie destinésé entailler les bois qui doivent recevoir les œufs. Les sériciens pondent particulièrement dans les bois résineux et quelquefois dans les feuilles; ils causent, à l'état de larve, des ravages assez grands dans les forêts.

Cette famille ne renferme qu'un genre impertant.

# Genre Sirex, Sirex (Linn.); Urocerus (Geoff.)

Ces insectes, presque tous d'une grande taille, habitent les forêts de pins et de sapins; ils font entendre un bourdonnement semblable à celui des bourdons. Les larves vivent aussi sur les arbres; elles déposent leurs œufs dans des trous qu'elles perforent au moyen de leur tarière. Elles se métamorphosent en nymphes dans une coque soyeuse; la nymphe a la forme de l'insecte parfait.

### 2º SECTION DES HYMÉNOPTÈRES. - PUPIVORES.

Les pupivores, destinés par la Providence à contrebalancer la trop grande multiplicité des insectes nuisibles, se développent en général dans le corps de ces derniers, et sont en conséquence les auxiliaires de l'homme des chamus.

| filiformes,                                                  | outes très-veinées; antennes longues, grêles,<br>de 18 à 60 articles; corps étroit et linéaire; mà-<br>unies de palpes longues.                                                                           | 1re Famille,<br>Ichneumo-<br>NIENS.                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| _                                                            | de 13 à 15 articles, non coudées et non en<br>massue; ailes infér. à une seule nervure;<br>corps oblong.                                                                                                  |                                                        |
| faiblement veinées, les inférs<br>s nulles ou rudimentaires. | coudées et en massue de 6 à 13 articles;<br>ailes à une seule nervure; corps oblong.<br>droites, de 10 à 45 articles; abdounen co-<br>nique, de 5 à 7 segments; ailes infér. dé-<br>pourvues de nervures. | 3° Famille,<br>CBALCIDITES.<br>4° Famille,<br>Oxyures. |
| Ailes supér. fa<br>à nervures<br>Antennes                    | coudées, de 13 articles; abdomen plan ou<br>convexe, de 3 segments, très-rarement de<br>4 ou de 5; corps cylindrique, pouvant se<br>replier en boule.                                                     |                                                        |

### 1º FAMILLE DES HYMÉNOPTÈRES PUPIVORES. - ICHNEUMONIENS.

« Ces insectes forment une famille très-nombrense, dont beaucoup d'espèces sont souvent nommées mouhes ribrantes, en raison des vibrations de leurs antennes multiarticulées; on les appelle aussi quelquefois mouches tripiles, parce que la tarière des femelles paratt composée de 3 filets, quoiqu'en réalité il en existe 5, savoir: 2 filets formant un étui et renfernant la tarière proprement dite, où l'on distingue une pièce impaire contenant 2 longues soies roides, dentées à l'extrémité, qui sont les instruments de perforation.

Tous les ichneumoniens sont parasites, et, à l'état de larve, se nour-

rissent de la substance du corps des autres insectes, particulièrement des larves, plus rarement des nymphes ou des insectes parfaits. Lorsqu'une femelle d'ichneumonide est fécondée, elle se met immédiatement en quête de l'insecte qui doit recevoir sa ponte et nourrir sa génération future. Cet insecte n'est pas le premier venu : il doit être d'espèce déterminée et se rencontrer sous un certain état, soit de larve, soit de nymphe, soit d'œuf.

On peut juger par là combien est grand le nombre des ichneumoniens, surtout si l'on songe qu'il est peu d'espèces d'insectes qui ne soient affectées au développement d'un et quelquefois de plusieurs de ces parasites. La femelle des ichneumoniens est donée d'un instinct remarquable pour trouver les hôtes auxquels elle doit confier sa progeniture; l'épaisseur de l'écorre des arbres, une assez forte couche de terre ne sont pas des obstacles pour elle: au moyen de sa tarière allongée, elle sait pénétrer à travers cels barrières; guidée par quelque sens subtil que nous ne connaissons pas, elle parvient jusqu'à la larre qui paraissait si bien protégée, et implante ses œufs dans le corps de cette dernière. Cependant tous les ichneumoniens ne sont pas obligés à ce travail préparatoire pour déposer leur ponte, et la plupart des espèces de cette famille placent simplement leurs œufs dans ou sur les corps des larres qui vivent à découvert, et particulièrement dans ceux des chenilles.

Le nombre des œufs implantés dans chaque chenille est proportionnel à la taille que celle-ci doit acquérir, et à celle que les larves des ichneumoniens sont destinées à atteindre. C'est ainsi que les petits ichneumoniens pondent quelquefois beaucoup d'œufs dans la même chenille, surtout si celler ci doit devenir grosse, tandis que les grandes espèces n'en pondent qu'un nombre restreint, un seul quelquefois, particulièrement dans les larves qui ne doivent pas parvenir à de grandes dimensions.

La fécondité des ichneumoniens est en général considérable et paralt s'accroître avec la multiplication progressive des chenilles; au INSECTES. 433

moins il est constant que plus les chenilles sont nombreuses, plus aussi leurs parasites se développent. Il est probable qu'il faut attribuer ce fait irrécusable à ce que, lors des invasions des chenilles, les femelles des ichneumoniens, trouvant avec facilité et en abondance is individus destinés à nourrir leurs larves, pondent dans chacun d'eux un moins grand nombre d'œufs; il doit en résulter nécessairement des ichneumoniens nouveaux, plus vigoureux et sans doute plus féconds que les devanciers, puisqu'ils ont une nourriture plus abondante dans les chenilles où ils se sont développés. En temps ordinaire, au contraire, il se peut que plusieurs espéces des ichneumoniens, pressées par la disette, pondent dans le corps du même individu, on qu'une même espèce y dépose un trop grand nombre d'œufs, de sorte que, dans l'un ou dans l'autre cas, les larves à leur éclosion s'affament mutuellement ou même s'entre-détruient en parties et

Les larves des ichneumoniens vivent toutes aux dépens de la substance du corps de leurs hôtes; mais elles ont l'instinct de n'en ronger que les tissus graisseux, qui se renouvellent au fur et à mesure de leur destruction, et de ménager les organes essentiels juqu'au moment où leurs victimes ont atteint toutes leurs dimensions. Alors ces parasites ne respectent plus rien, et la larve qui les a nourris périt, criblée des blessures que lui ont faites ses ennemis; ceux-ci s'échappent et vont ensuite se transformer en nymphes, souvent dans de petites coques soyeuses qu'ils préparent sur la dépouille de leur hôte ou sur la tige des végétaux.

Il arrive aussi fréquemment, et cela dépend de l'espèce de l'insecte dévoré ou dévorant, que la chenille n'est pas tellement ravagée qu'elle ne puisse encore filer une coque et se métamorphoser en nymphe; seulement ce n'est pas un lépidoptère qui sortira de la coque: ce sera tantôt un seul ichneumonien de grande taille, tantôt une nuée de petites espéces de la même famille.

C'est, avons-nous dit, à l'état de larves que les insectes sont le plus exposés à cette piqure par les parasites; cependant on connaît aussi des cas dans lesquels les œufs, les nymphes et même les insectes parfaits sont atteints par ces ennemis redoutables, qui finissent toujours par leur donner la mort. Les lépidoptères, en première ligne, les coléoptères, les orthoptères, les hémiptères et particulièrement les pucerons, parmi ces derniers les arachnides, sont les victimes habituelles de ces insectes.

Les ichneumonieus sont bien certainement les animaux les plus utiles dans les forêts, et les plus propres à prévenir les invasions quelqueGois si désastreuses des chenilles. En temps ordinaire, ils en maintiennent la multiplication dans des limites convenables, et, à l'aide de quelques auxiliaires, mammiféres, oiseaux et autres insectivores, ils suffisent à maintenir l'équilibre si nécessaire que la Providence a établi entre tous les animaux.

Il ne faut pas tout attendre cependant des ichneumoniens; il peut se faire que leur assistance devienne insuffisante, et que des circonstances extraordinaires, telles qu'une température très-favorable, une nourriture plus abondante ou plus convenable que de coutume, l'emportent sur eux et exagèrent le développement de certaines espèces de chenilles en delors de ses limites naturelles.

Il ne serait pas exact, malgré cela, de nier l'utilité de ces insectes; car, même dans ces occasions où ils n'ont pu prévenir le mal, ils l'ont considérablement atténué, et de plus ce sont eux qui ont la mission de le faire cesser.

Il est constant, en effet, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que le développement des ichneumoniens est une conséquence naturelle de celui des chenilles, et c'est même pour cela qu'ils ne sauraient toujours prévenir les invasions de ces dernières, lorsqu'elles trouvent des circonstances exceptionnellement favorables à leur accroissement. Mais cette rupture de ban de la part des chenilles présente en ellemême le remêde qui y met un terme; car les parasites, dont la fécondité est excitée à son tour par cette abondance inaccoutumée de nourriture, ne tardent pas à prévaloir et à anéantir à peu près com-

plètement les chenilles, qui souvent, en outre, ont trouvé d'autres causes de mortalité dans l'exagération de leur développement, et dans les maladies qui sont la conséquence de leur trop grande agglomération sur les arbres et du manque de nourriture, au moins de nourriture convenable, qui se fait bientôt sentir.

C'est en général au bout de 3 ans, de 4 ans au plus, que les ichneumoniens parviennent à dominer une invasion de chenilles; l'expérience suivante, souvent renouvelée, prouve leur influence à cet égard. Une invasion de chenilles venait de se manifester brusquement dans une forêt; un certain nombre d'entre elles furent recueillies et élévées avec soin, et presque toutes donnèrent des lépidoptères, fort peu de parasites. On put des lors prévoir que les dégâts augmenteraient l'année suivante, et c'est ce qui arriva: le nombre des chenilles s'était considérablement accru; mais celles qui furent recueillies et élevées comme précédemment, produisirent à peu près autant de parasites que de lépidoptères. La 3º année, les ravages furent au comble; seulement les chenilles fournirent à peine quelques papillons, presque toutes donnèrent des ichneumoniens. On dut alors être certain que le fléau avait cessé, et en effet, à la 4° année, on avait peine à retrouver dans la forêt quelques-unes des chenilles qui v pullulaient l'année précédente.

Malgré les services que nous rendent les ichneumoniens, nous ne pouvons absolument rien faire en faveur de ces auxiliaires utiles; du reste, ils vivent tous à peu pris de la même manière, et, d'un autre côté, leur grand nombre et souvent leur trés-petile taille rendent leur distinction fort pénible. » (Maturez, Zologie forestière.)

### 2º FAMILLE DES HYMÉNOPTÈRES PUPIVORES. - GALLICOLES.

Les insectes de cette famille se développent dans des excroissances produites par la piqure des femelles sur les végétaux; d'autres prennent, comme les ichneumoniens, leur accroissement de larve dans le corps des insectes. Ces larves vivent solitaires ou en familles dans ces excroissances, pendant 5 ou 6 mois.

Cette famille n'est composée que du genre ci-après.

## Genre Cynips. (Linn.)

Anjennes presque filiformes; abdomen ovale, court, comprimé en dessous et tronqué obliquement à son extrémité. Il renferme un assez grand nombre d'espèces.

Espèce CYNIPS DE LA ROSE, Cynips Rose. (Linn.)

Insecte noir; pattes ferrugineuses; abdomen de même couleur, avec son extrémité noire.

La larve vit dans les galles que l'on rencontre souvent en abondance sur le rosier, et en particulier sur l'églantier ou rosier sauvage; ces excroissances sont chevelues, de couleur verte ou rougeâtre, et quelquefois de la grosseur d'une petite pomme.

Espèce Cynips des Baies du Chène, C. quercus baccarum. (Linn.)

Cet insecte, d'un brun clair, produit par sa piqure des nodosités placées à la base des feuilles du chêne; ces galles, de la forme et de la grosseur d'une cerise, sont habitées par une seule larve qui passe tout l'hiver dans cette loge. CC.

## 3°, 4° et 5° Familie des Hyménoptères Pupivores.—CHALCIDITES, OXYURES et CHRYSIDES.

Ces 3 familles renferment en général de petits insectes parés de couleurs métalliques brillantes et variées, qui vivent, comme les ichneumoniens, dans le corps deslarves, des nymphes et quelquefois dans les cenfs des autres insectes. Les femelles déposent un ou plusieurs œufs sur les chenilles, sur les larves des coléoptères tels que xylophages, bostriches, hylésines, lyctes, vrillettes, pucerons, etc.

### 3º SECTION DES HYMÉNOPTÉRES, - FOUISSEURS.

Ainsi que l'indique leur nom, presque tous les fouisseurs se creusent dans le sable des demeures plus ou moins compliquées, d'où les habitants se mettent en chasse pour se procurer les insectes formant la nourriture habituelle soit des larves, soit des insectes parfaits de cette section.

### 4º SECTION DES HYMÉNOPTÈRES. - HÉTÉROGYNES.

Les hétérogynes commenceut la série intéressante des insectes vivant en sociétés nombreuses, et si remarquables par le développement de leur instinct. On leur donne le nom de fourmis.

Les fourmis forment des sociétés nombreuses, composées de mâles et de femelles ailés, et d'ouvrières sans ailes.

Les habitations des fourmis, ou fourmilières, se rapportent à 2 types principaux. Les unes, construites dans le sol, se composent de différents appartements superposés, reliés entre eux par de nombreuses galeries et corridors de service ; le tout est recouvert et protégé contre les infiltrations des eaux par une butte conique, provenant en grande partie des matériaux fournis par les détritus des végétaux voisins. Les autres, placées dans les vieilles souches ou dans le pied des arbres morts ou maladifs, ou déjà attaqués par d'autres insectes, sont faconnées en chambres, en galeries et en couloirs propres aux diverses catégories de citovens qui doivent les peupler, et aux divers besoins de la société. Des piliers, des murs de séparation ou de souténement, solidement construits avec des parcelles de bois arrachées aux parois et gâchées avec un liquide visqueux qui les agglutine, forment un système d'architecture vraiment curieux à étudier, qui montre la Providence de Dieu dans ses plus petites cenvres.

Les males et les femelles, seuls ailés et aptes à perpétuer l'espèce, deviennent insectes parfaits vers le milieu de l'êté, et essaient immédiatement leurs ailes par des voyages aériens. Après ces voyages de quelques jours, les males ont atteint le terme de leur très-courte existence, et les femelles reviennent à la fourmilière, où elles perdent leurs ailes; si ces organes ne tombent pas naturellement, les ouvrières les leur coupent à la base avec leurs fortes mandibules. Ces femelles fécondes sont alors entraînées dans la fourmilière, et conduites par les ouvrières chacune dans une chambre qui leur est spécialement destinée et qu'elles ne doivent plus quitter; c'est là qu'elles resteront tout le reste de leur vie, uniquement occupées à pondre des œufs; car les travaux de la fourmilière ne les concernent pas plus que le soin de leur propre alimentation; ce sout les ouvrières qui s'occupent exclusivement de ces détails et qui préparent, dans leur jabot, une nourriture consistant en une liqueur sucrée qu'elles présentent aux femelles à l'extrémité de leur lanqueur

Aussitot après la poute, les ouvrières saisssent délicatement les œufs avec leurs mandibules, les placent dans de petites chambrettes disposées pour les recevoir, en prennent le plus grand soin et les transportent, suivant la température extérieure et l'hieure de la journée, dans les parties plus ou moins élevées, plus ou moins profondes de la colonie, afin de leur procurer une chaleur salutaire et de les soustraire en même temps aux intempéries qui pourraient leur être misibles.

Lorsque les larves, qui sont blanches et apodes, sont écloses, les infatigables ouvrières les placent dans des chambres distinctes, séparées suivant qu'elles doivent produire des males, des femelles fécondes ou des ouvrières. Alors les travaux des ouvrières se multiplient avec leurs devoirs, car il ne s'agit plus seulement de donner à ces larves les mêmes soins qu'aux coufs, il flut encore pourvoir à leur nourriture, ce qu'elles font en allant aux provisions à l'extérieur et en leur donnant la becquée à leur retour, au moyen des liquides sucrés qu'elles ont amassés et élaborés dans le jabot et qu'elles leur dégorgent dans la bouche.

Les larves atteignent ainsi, dans une immobilité presque complète, l'époque de leur métamorphose; beaucoup d'entre elles se filent alors une coque soyeuse d'un tissu serré et jaunâtre, qu'on nomme auf de fourni, et s'y transforment en nymphes. Les diligentes ouvrières se trouvent là, juste au moment de l'éclosion, pour dégager l'insecte parfait de cette coque, qu'il ne pourrait briser; elles la coupeut avec leurs mandibules comme avec des ciseaux, débarrassent le nouveau-né des étuis renfermant chacun des organes qui le constituent à l'état de nymphe, étendent soigneusement ses ailes chiffonnées, et lui offrent maternellement la première nourriture.

Toutes les femelles fécondées ne rentrent pas dans les fourmilières existantes: quelques-unes, parfois livrées à leurs propres forces ou aidées d'un certain nombre d'ouvrières, vont en établir de nouvelles; dans ce cas, elles savent accommoder leurs habitndes aux besoins de leur nouvelle position, et transformer la vie oisive qu'elles auraient menée dans une fourmilière toute formée, en une vie pleine de travail. d'activité et de soucis.

Quelques fourmis de grosse espèce ont l'instinct extraordinaire d'envahir des fourmilières d'espèces plus petites, d'en enlever leufs, les larves et les nymphes, et de les transporter dans leur propre demeure, où des soins assidus leur sont prodigués. Les ouvrières qui naissent de ces eulèvements, traitées comme esclaves, deviennent désormais les seules travailleuses de la colonie, et font toute la besogne de leurs ravisseuses.

Quelquefois 2 fourmilières voisines, d'espèce différente, se mettent en guerre pour s'eulever des esclaves travailleurs ou pour se dévoler les pucerons méliféres, qu'elles conservent et nourrissent objecusement. On voit alors les 2 camps ennemis sortir de leurs deneures eu bon ordre et par colounes serrées, sous la conduite de leurs cheisientôt les combattants se joignent et se livrent une horrible bataille, pendant laquelle leurs terribles mandibules en ciseaux pincent, coupent, tranchent et finisient par joncher la terre d'antennes, de tarses, de thorax et d'abdounen, etc. Alors point de paix ni de trève posibles, un camp doit triompher et asservir pour toujours son ennemi.

Si l'on se donne la cruelle curiosité de bouleverser une fourmilière, un singulier spectacle s'offre alors aux yeux des observateurs. Des milliers d'ouvrières sortent effrayées, errant un instant çà et là, comme pour s'assurer de toute l'étendue du malheur public; quelques-unes rentrent dans les loges non endommagées, sans doute pour avertir les habitants, car aussitut de nouvelles ouvrières se rendent de tous les points sur le lieu du sinistre. Bientôt chacune se met à l'ouvrage, et le premier travail aura pour but de mettre les nymphes ou œufs en sôreté; puis les chambres importantes sont rapidement édifiées, et enfin au bout de 2 ou 3 jours le grave accident qui a mis en émoi toute la république sera réparé, non saus que des précautions architecturales aient été prises contre de pareis malheurs.

A l'état parfait, les fourmis ouvrières recherchent les substances végétales et animales, soit pour leur propre pourriture, soit pour celle des femelles fécondes et des larves. Elles recherchent particulièrement les principes sucrès des fruits, et le liquide de même nature que les pucerons et autres insectes voisins excrètent par les lames de leur abdomen ou par l'anus; souvent elles excitent ces insectes en les caressant pour ainsi dire avec leurs antennes, pour les engager à leur abandonner ces liquides emmiellés, dont elles sont très-friandes; quelquesois elles emportent délicatement ces petits suceurs entre leurs mandibules, et les déposent dans leur fourmilière pour les avoir à leur disposition. Elles attaquent également les chenilles, même les plus fortes, suppléant à la faiblesse par le nombre, et en mettent à mort une très-grande quantité; elles dissèquent aussi très-bien les cadavres des petits animaux, et se nourrissent de toutes leurs parties molles. N'ayant pas, au surplus, la faculté de transformer les matières éminemment fermentescibles dont elles se nourrissent, en une substance qui soit de conserve, comme le font les abeilles qui produisent du miel, les fourmis ne font pas de provisions pour l'hiver, et leur prévoyance, en bien d'autres cas si remarquable, n'est pas ici nécessaire, la Providence leur ayant permis de s'engourdir pendant cette saison. Les matériaux qu'on leur voit souvent transporter, ne doivent servir qu'à l'édification de leur demeure ou à la nourriture du moment

Les fourmis sont généralement utiles, parce qu'elles détruisent beaucoup de chenilles, et bien rarement un arbre au pied duquel est établie une fourmilière sera dépouillé de ses feuilles.

On attribue quelquefois aux fourmis la destruction des pucerons, parce qu'on les voit sans cesse monter aux arbres et poursuivre ces insectes succurs; nous savons à présent et nous avons indiqué tout à l'heure quel est le but de ces poursuites. On leur reproche aussi les excavations qu'elles habitent dans les arbres; mais nous avons dit à cet égard qu'elles ne font qu'utiliser et approprier des galeries creusées par d'autres insectes. Enfin, on prétend que les fourmilières souterraines déracinent les plantes ou au moins leur nuisent, parce que beaucoup de fourmis répandent une excrétion acide, l'acide formique, oui brille les racines; nous croyons ce reproche aussi peu mérité que le précédent, et nous pensons que l'acide formique, loin d'être nuisible à la végétation, lui est particulièrement favorable, en réagissant sur le sol et en mettant certains de ses principes, précédemment engagés dans des combinaisons insolubles, en état d'être absorbés par les racines et de concourir à la nutrition.

On observe très-souvent en effet, au milieu des fourmilières, des touffes d'herbes d'une végétation bien autrement vigoureuse que celle des pieds de même espèce qui croissent dans les environs.

Quant aux fourmis qui s'introduisent dans les cuisines, les offices, pour y manger les sucreries, on s'en débarrasse en enduisant de miel le bas des armoires qu'elles fréquentent: attirées sur la matière surcée, elles y restent collées. On met aussi dans un vase plat de l'eau sucrée qui leur sert d'appût et dans laquelle elles se noient.

| Antennes coudées; abdomen ova-<br>laire ; un seul nœud. |                      | POLYERGUE. |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Femelles et neutres sans aiguil-                        | triangulaires, très- | 2º Genre,  |
| lon. Mandibules                                         | dentées.             | Fourmi.    |

# Genre Polyergue, Polyergus. (Latr.)

Ce genre a pour type une espèce commune, c'est la suivante.

Espèce Polyergue Roussatre, Polyergus rufescens. (Latr.)

Long. 6 à 10 millim.

Entièrement d'un roux pale; incapable de construire un nid, de prendre soin de sa progéniture. L'ette espèce a reçu en partage la force, le courage et des habitudes guerrières, pour asservir sous sa domination d'autres espèces de fourmis, qui pourvoient à sa nourriture et aux divers soins mintieux qu'exigent les larves. La fourmi noir cendré est surtout préfèrée par le polyerque, comme donnant un serviteur soumis et soigneux. C'est pour cette raison que l'on a souvent remarqué 2 espèces différentes de fourmis dans la même fourmilière.

## Genre Fourmi, Formica. (Linn.) .

4re Espèce. — Fourmi Rousse, Formica rufa. (Latr.)

Cette espèce, dont les femelles et les neutres sont roussitres, les mâles noirs, est très-commune. Elle construit son nid dans les endroits sablonneux, avec des pailles, des débris et des fragments de bois.

2º Espèce. — Fourmi Noir cendré, Formica fusca. (Latr.)

D'un noir cendré et luisant ; base des antennes rougeâtre, ainsi que les pattes : écaille grande, presque triangulaire ; 3 petits yeux lisses.

Cette espèce devient souvent l'esclave docile et travailleur infatigable du polyergue.

### 5º SECTION DES HYMÉNOPTÈRES. — DIPLOPTÈRES.

courtes; mâchoires longues; labre court tre Famille, et arrondi; lèvre infér. courte; antennes VESPIENS.

étroites, prolongées en forme de bec;

lèvre infér. longue, divisée en 3 ou 4 filets; 2º Famille, antennes simplement arquées.

Ailes ployées gitudinalement dant le repos. A

#### 110 FAMILLE DES HYMÉNOPTÈRES DIPLOPTÈRES. - VESPIENS.

Les vespiens, connus sous le nom de guêpes, forment des sociétés seulement annuelles, composées de mâles, de femelles et de neutres ou ouvrières.

Les guêpes femelles fécondées survivent seules aux sociétés de l'année précédente et passent l'hiver dans l'engourdissement, retirées dans le sol, dans les gerçures des murs, etc. Lorsque la chaleur se fait sentir au printemps, elles sortent de leur retraite et s'occupent de la fondation d'une nouvelle colonie. Elles doivent commencer sans aides le premier travail, qui consiste à détacher des arbres des parcelles de vieux bois ou d'écorces, à les gâcher avec leur salive au moyen des mandibules, et à les transformer en une sorte de papier ou de carton qui leur sert à construire leur demeure, formée de gàteaux horizontaux divisés en cellules hexagonales, ouvertes à la partie inférieure. Un œuf est pondu dans chaque cellule : bientôt les larves éclosent et la mère leur procure une nourriture abondante, qui leur permet de passer rapidement à l'état de nymphes; elles tapissent alors le logement de fils de soie et le ferment d'un couvercle de même matière. Enfin les premiers insectes parfaits éclosent; ce ne sont que des ouvrières, qui viennent aider ou même remplacer totalement les femelles dans l'édification du nid et dans l'éducation des petits. La société s'accroît ainsi jusqu'aux approches de l'automne; mais à ce moment les ouvrières, qui seules la constituaient avec les femelles fécondes, construisent quelques cellules plus grandes que les autres, et quelque temps après, des femelles fertiles apparaissent ainsi que des mâles. Les froids, qui ne tardent pas à se faire sentir, frappent de mort toute la colonie, à l'exception des femelles qui ont été fécondées, et qui survivent pour reconstituer de nouvelles sociétés au printemps procliain.

Les mids des guèpes sont, suivant les espèces, composés d'un nombre variable de gâteaux superposés, tantôt nus, tantôt enveloppès; les uns sont placès en plein air, les autres cachés dans la terre ou dans les arbres creux; leur architecture et leur taille sont trèsvariables

Les guèpes se nourrissent d'insectes, de viande, de fruits, de sucs animaux ou végétaux, et alimentent leurs larves de l'extrait de ces substances, ou de ces substances (les-mêmes préalablement broyèes. Les femelles et les neutres sont armés d'un aiguillon dont la piqûre est très-douloureuse et cause souvent une grande inflammation. Pour diminuer la douleur et empécher l'enflure qui en résulte tou-jours, on peut appliquer de la chaux vive sur la plaie ou bien la frictionner avec de l'alcali volatif étendu d'eau, ou avec du jus de fenilles de persil. La terre glaise soulage aussi la douleur; il est très-important d'expulser l'aiguillon en pressant avec ses doigts la partie atteinte.

Ou peut détruire les nids des guépes pendant la nuit ou de grand matin, en brûlant le guépier avec de la paille, ou en employant le soufre enslammé si le nid est à terre.

## 2º FAMILLE DES HYMÉNOPTÈRES DIPLOPTÈRES. - ÉUMÉNIENS.

Les insectes de cette famille ont des habitudes toutes différentes de celles des autres hyménoptères. L'insecte parfait se nourrit de miel qu'il récolte sur les fleurs comme les abeilles; leurs larves, qui sont apodes, comme celles des guèpes et des abeilles, se nourrissent de proies vivantes qui leur sont procurées par la mère. Les femelles, avant de pondre, préparent la nourriture à leurs futures larves pour tout le temps qu'elles demeureront dans cet état; lorsque les larves éclosent, la femelle a cessé de vivre.

## 3º SECTION DES HYMÉNOPTÉRES. - MELLIFÈRES.

Les mellifères se nourrissent tous de miel à l'état de larves, et présentent presque toujours à l'état parfait, pour la récolte du pollen des fleurs, des organes qui consistent en corbeilles et en brosses.

Les corbeilles sont des espaces lisses et souvent enfoncés, bordés

de longs poils disposés en berceau; on en remarque tantôt à la partie externe des jambes et du 1er article des tarses postérieurs, tantôt sous l'abdomen. Les brosses sont formées de poils serrés, roides et droits, placés sur la face interne du 1er article des tarses postérieurs ou sous l'abdomen.

Cependant quelques espèces, privées de ces merveilleux organes, ne peuvent nourrir elles-mêmes leurs larves; elles imitent alors le coucou, et vont pondre leurs œufs dans des nids approvisionnés de miel et construits par des espèces mieux douées qu'elles sous ce rapport. Il y a, de cette sorte, des mellifères parasites et des mellifères nidifiants; ces derniers, en outre, peuvent être solitaires ou sociaux, sociaux annuels ou sociaux permanents.

Les mellifères contribuent puissamment à la fécondation des arbres fruitiers, en se transportant de fleur en fleur pour récolter les excrétions sucrées qui les nourrissent, et en déposant sur le pistil le pollen destiné à féconder les ovules de l'ovaire, qui, sans leur intervention, eussent peut-être avorté.

|                                                                                                                                                                                                                         | Le 1 <sup>er</sup> article des tarses<br>dilaté à l'angle externe de<br>la base; langue cylindri- | tarses quadrangulaire, à an- | Genre Abeille.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | que, presque aussi longue                                                                         |                              | Genre<br>Bourdon. |
| Pattes postér. simples, sans dilatation ni poils propres<br>à retenir le pollen, non plus que l'abdomen; langue cy-<br>lindrique, aussi longue que le corps.<br>Jambes postér, dilatées en forme de palette; le ter ar- |                                                                                                   |                              | PSITYRE.          |

ticle des tarses offrant aussi une palette en dessus et brosse en dessous; langue toujours plus longue que la moitié du Xylocope. corps; mandibules étroites, sillonnées, fortement unidentées.



Fig. 138. Faux-bourdon.



Fig. 139. Abeillie reine



Fig. 140. Abeille ouvrière.

La Providence, en privant ces insectes de la faculté de se construire des abris, semble avoir voulu les disposer à accepter ceux que l'homme viendrait leur préparer, et à se sommettre à l'espèce d'état de domesticité dans lequel nous les tenons, et dont l'origine se nerd dans la muit des tenss.

Leur société se compose de 3 sortes d'individus : ordinairement d'une seule femelle, à laquelle on a donné le nom de reine, en raison du pouvoir souverain qu'elle parait exercer; d'envion 500 à 3,000 mâles ou faux bonrdons, et d'un nombre considerable d'ouvrières, dont le chiffre peut varier de 15,000 à 30,000 et même beaucoup plus. Gelles-ci méritent bien le nom qu'elles portent : elles sont exclusivement chargées de tous les tra-

vaux. Elles se partagent en cirières et en nourrices; les 4" sont les pourvoyeuses: elles vont butiner dans les fleurs, s'y gorger des sunielleux sécrètés par les nectaires, recueillir la poussière d'or dont les étamines sont chargées, et une matière résineuse appelée propolis. Leurs jambes postérieures ont à leur face interne une sorte de corbeille, dans laquelle ces derniers matériaux sont rassemblés en une pelote. La propolis sert à boucher les fentes de la ruche dans laquelle l'essaim a été déposé. Quand l'habitation est bien préparée et qu'il ne reste que les ouvertures indispensablement nécessaires pour l'entrée et la sortie des abeilles, celles-ci s'occupent de la construction des gâteaux on rayons, destinés à servir de berceaux aux larves qui naitent plus tard, et de magasins pour les provisions. Ces gâteaux sont

faits de cire, matière recueillie sur les plantes, mais élaborée dans le tube digestif de ces petits animaux, et sécrètée par des glandes ou sortes de poches situées à la face interne des arceaux intermédiaires du ventre, d'où la cire, étendue en lame, s'échappe à travers les interstices des anneaux. Les rayons sont parallèles entre eux et suspendus à la voûte de la ruche; ils sont composés de 2 rangs de cellules hexagones, à baseipyramidale, opposées les unes aux autres; l'espace qui sépare les rayons est suffisant pour permettre aux abeilles de circuler librement entre eux. Les alvéoles sont disposées horizontalement; leur diamètre varie suivant leur destination. Celles qui sont destinées à être des cellules royales, c'est-à-dire à voir éclore des reines, sont notablement plus grandes que celles qui doivent servir de berceaux aux larves des faux bourdons et des ouvrières. Quelquesunes de ces alvéoles ordinaires sont employées à emmagasiner des provisions de réserve, quand la récolte du miel a été abondante ; elles sont fermées d'un couvercle de cire quand elles ontété remplies.

Chaque ruche est régie par une seule reine; s'il s'en trouve plusieurs, il s'élève entre elles un combat à outrance, qui ne cesse que lorsque l'une d'elles, triomphante, a vn périr tontes les autres.

Par une belle journée de printemps, cette reine ne tarde pas à s'èlever dans les airs, accompagnée de faux bourdons qui s'empressent à sa suite. Ce voyage aérien est de courte durée, et 46 à 58 heures après, elle se met à pondre un œuf dans les cellules ordinaires, construites à l'avance. La fin de l'été interrompt cette ponte peu nombreusse; mais après l'hiver, l'arrivée des beaux jours voit augmenter sa fécondité; 3 semaines lui suffisent alors pour déposer 12,000 à 15,000 œufs, en très-grande partie destinés à produire des ouvrières, et des faux-bourdons pour le surplus; les cellules royales se garnissent un peu plus tard. 3 ou 4 jours après qu'il a été pondu, chaque œuf donne naissance à une larve vermiforme.

Les nourrices se hâtent de lui apporter la pâtée appropriée à ses besoins et au rôle qu'elle doit remplir. Elles savent varier la quantité et la qualité de cette sorte de bouillie, suivant les larves auxquelles elle est réservée, et ces différences exercent une telle influence sur le développement de ces espèces de vers, que ces abeilles peuvent à volonté élever au rang de reine les larves d'une simple ouvrière.

La Puissance créatrice qui veut la conservation de ses œuvres, leur a fourni ce moyen d'empêcher la destruction des essaims.

Lorsqu'un de ces petits états monarchiques se trouve privé de son chef, les ouvrières transportent une larve d'ouvrière dans une cellule royale, ou, si celleci n'existe pas, elles se hâtent d'en fournir une en démoissant les parois de quelques alvéoles ordinaires, et en lui donnant les proportions et la forme convenables. L'heureuse larve choisie pour l'habiter reçoit une nourriture plus abondante, et, par ce seul fait, devient une abeille reine.

La durée de l'état vermiforme varie suivant la catégorie à laquelle appartiennent les larves. 5 jours suffisent à celles des ouvrières pour être prêtes à passer à leur second état. Les nourrices ferment alors leurs cellules avec un couvercle de cire; chacune des recluses se file un linceul de soie, se transforme en nymphe, et au bout de 7 ou 8 jours apparaît l'insecte ailé. Les faux-bourdons mettent, à partir de l'éclosion, 8 ou 9 jours de plus pour arriver à leur forme dernière. La naissance des individus de ces 2 classes obscures ne cause aucune sensation, aucun émoi dans la monarchie; il n'en est pas ainsi de celle des reines. Quand une de ces dernières commence à ronger la paroi de son berceau, une agitation extraordinaire se manifeste dans la population de la ruche; les ouvrières s'efforcent de boucher avec de la cire l'ouverture que la jeune s'occupe à pratiquer. La vieille reine, à l'apparition d'une rivale, cherche à s'en approcher pour la percer de son aiguillon et lui donner la mort; mais une foule d'abeilles ordinaires s'interposent avec empressement pour la mettre à l'abri de ses fureurs et pour conserver ainsi l'espoir de la colonie naissante. Dans l'impossibilité de réaliser ses projets, la vieille reine sort furieuse de la ruche, suivie d'une grande partie des habitants dont elle était le chef.

449

Cette fugitive s'éloigne en général à une assez faible distance de la demeure qu'elle a quittée, et les possesseurs d'abeilles essaient souvent, quand ils sont témoins du départ de l'essaim, de le forcer, en produisant des sons bruyants et charivariques, à s'arrêter à quelque branche. Les nombreux suivants de la reine lui forment un rempart de leur corpsen se groupant autour d'elle. La sortie des abeilles a généralement lieu à l'heure la plus chaude de la journée; mais on attend le soir pour les recueillir dans une demeure nouvelle. Quelques ruches donent parfois jusqu'à 2, 3 et même 4 essaims dans un été; mais alors les derniers sont toujours faibles et ont souvent de la peine à se maintenir.

Les faux-bourdons ne prennent aucune part aux travaux de la ruche; vers la fin de juillet, ils sont mis à mort par les ouvrières, comme des bouches inutiles. On peut, en enlevant dans le temps convenable une partie des larves destinées à les produire, rendre la récotte du miel plus abondante.

Nous élevons les abeilles, soit pour cette substance sucrée et sirupeuse, soit pour la cire à l'aide de laquelle sont construites les alvéoles. Soignés avec intelligence, ces hyménoptères peuvent donner des produits assez abondants. (MUSANT.)

La culture des abeilles, beaucoup trop négligée dans lo Jura, pourrait y donner de très-bons produits à partir du 4<sup>rr</sup> plateau; le miel de la montagne est d'un goût exquis, d'un parfum remarquable et d'une limpidité parfaite, surtout si le rucher est voisin des bois; il est trèsrecherché à Lyon et à Paris. Celui de la Bresse est lourd, pâteux et d'une saveur très-médiocre.

Revenu annuel produit par les abeilles.

|                                | Lons-le-S. | Bole.    | St-Claude. | Poligny | Départem <sup>t</sup> |
|--------------------------------|------------|----------|------------|---------|-----------------------|
| MIEL. Quantité en kilogrammes. | 10,980 21  | 5,631 11 | 2,339 28   | 8,917   | 27,870 28             |
| Valeur en francs               | 20,483 75  | 8,668 50 | 3,151 53   | 14,227  | 46,530 78             |
| CIRE. Quantité en kilogrammes. | 2,868 11   | 826 50   | 162 45     | 1,270   | 5,126 95              |
| Valeur en francs               | 5,797 45   | 2,255 40 | 1,873 59   | 3,631   | 13,557 44             |

## Genre Bourdon, Bombus. (Fabr.)

Ces insectes, connus de tout le monde, ont beaucoup de ressemblance avec les abeilles; comme celles-ci, ils forment des monarchies composées de mâles, de neutres ou ouvrières et de femelles; ils construisent dans la terre de vastes nids entourés de mousse, où ils élèvent leur progéniture et forment des sociétés de 50 à 60 individus. Les femelles fécondèes se cachent, aux approches de l'hiver, dans les creux des arbres ou dans les trous des murs, où elles s'engourdissent. Les ouvrières et les mâles périssent par le froid.

Dès les premières chaleurs du printemps, chaque femelle sort de son engourdissement et s'occupe isolément à construire une demeure. Elle choisit une cavité, la nettoie, la rend aussi lisse que possible et la recouvre de mousse.

L'industrieuse reine ne s'occupe plus alors que de la récoîte du pollen et du miel; le moment de pondre étant arrivé, elle forme des boules avec le produit de cette récoîte, et dépose dans leur intérieur un ou plusieurs œufs. Les larres qui ne tardent pas à éclore trouvent autour d'elles une nourriture abondante; les insectes qui en naissent sont tous des neutres ou ouvrières, qui s'occuperont désormais de tous les travaux de la colonie jusqu'à l'hiver prochain, et laisseront à la reine ces larves pour assurer la propagation de l'espèce. Les bourdons sont assez nombreux en espèces.

# Genre Psithyre, Psithyrus. (St-Farg.)

Les insectes de ce genre ressemblent aux bourdons par la forme de leur corps et la disposition des couleurs; la société se compose de males et de femelles seulement; n'ayant point d'ouvrières, ils ne construisent point de nid; les femelles pondent leurs œufs dans les nids des bourdons, et les larres qui en naissent vivent aux dépens des provisions amassées par leurs hôtes complaisants.

## Genre Xylocope, Xylocopa. (Fabr.)

Les espèces de ce genre sont de la taille des bourdons; quelquesunes sont plus grosses. Le type du genre est l'espèce suivante.

Espèce Xylocope Violette, Xylocopa violacea.



Fig. 141. Xylocope



ig. 142. Nid de Xvlorope Fig. 143. Trous taraudes pour former le nid, Fig. 144. Cellules avec œufs et provisiens. Fig. 145. Larves.

Corps gros et noir ; tête et corselet trèsvelus; ailes noirâtres.

On l'apelle abeille perce-bois, parce qu'elle construit son nid dans le bois pourri, qu'elle taraude profondément en cellules séparées par des cloisons. Ce travail préparatoire terminé, elle recueille du pollen, le mélange avec du miel et en garnit chaque loge; ensuite elle dépose un œuf au milieu de cette pâtée, qui servira de nourriture à la larve.

6º Ordre des Insectes. - LÉPIDOPTÈRES on PAPILLONS.



Quatre ailes membraneuses recourertes de petites écailles ou sorte de poussière colorée ; bouche en forme de trompe, souvent roulée en spirale, placée entre 2 palpes hérissées de poils ou d'écailles ; antennes de formes variées, d'un grand nombre d'articles; tarses de 5 ar-

ticles; abdomen sans aiquillon, ni tarière; métamorphoses complètes,

Les femelles pondent leurs œufs sur les femilles dont la chenille ou larve qui en provient doit se nourrir. Ces chanilles ont 6 pieds écail-leux répondant à œux de l'insecte parfait, et en outre 6 à 10 pieds membraneux, dont les 2 derniers sont situés à l'extrémité postérieure du corps, qui est allongée, cylindrique, molle, nue ou couverte de poils, d'épines ou de tubercules, et souvent agréablement colorée; la tête porte 6 petits yeux lisses, 2 antennes très-courtes, une bouche formée de fortes mandibules, de 2 méchoires, d'une l'evre et de 1 petites palpes, près de la lèvre, se trouve la filier d'ois sort a soie qui sert à la chenille pour se filer un cocon. Les chenilles vivent en société sous une tente de soie, d'autres se logent solitaires dans des fourreaux soveux.

Les lépidoptères à l'état parfait, connus de tout le monde sous le nom de papillons, sont presque tous ornés de couleurs aussi vives que bien harmonisées et avec des dessins qui en relèvent l'éclat.

Les papillons vivent en général du nectar des fleurs, du suc des arbres', qu'ils pompent au moyen de leur longue trompe. Il n'en est point ainsi de leurs larves ou chenilles; car, à l'exception de celles appetèes teignes, qui vivent de pelleterie, de cuir, d'etoffes, de laine ou de matières grasses, toutes les autres se nourrissent de végétaux, et, depuis la racine jusqu'aux graines, aucune partie n'est à l'abri de leur incroyable voracité. La plupart des espèces préfèrent les feuilles à à tout autre aliment; celles qui dévorent les racines, les fruits, les graines ou l'intérieur des tiges sont peu nombreuses.

Parmi les chenilles qui se nourrissent de feuilles, les unes attaquent indifféremment tous les végétaux herbacés ou ligneux; les autres choisissent soit les plantes basses, soit les arbres forestiers ou fruitiers, suivant les espèces. Il en est, au contraire, qui ne mangent que d'une seule espèce végétale et refusent constamment toute autre nourriture; certains genres ou certains groupes se développent toujours aux dépens de la même famille végétale.

Ces chenilles sont d'autant plus redoutables qu'elles s'attaquent aux

organes essentiels des végétaux, et leur multiplication est tellement grande certaines années, qu'il n'est pas rare de voir dépouillés tous les arbres fruitiers ou forestiers d'une contrée.

Échenillage.—Le seul moyen de destruction praticable est l'échenillage, que la loi du 15 mars 1796 prescrit à tous les propriétaires d'opèrer avant le 21 février, sur les arbres non forestiers seulement.

Hâtons-nous de dire que la loi est très-incomplète; car l'échenillage, pratiqué senlement à cette époque, n'atteindrait que quelques espèces de chenilles qui passent l'hiver en commun dans une tente ou bourse soyeuse fixée aux branches des arbres. Les chenilles de la piéride gazée ou du liparis chrysorrhé sont presque les seules détruites par l'échenillage légal ; les autres espèces, étant à cette saison à l'état d'œufs et échappant ainsi à la destruction, donneront plus tard, et à diverses époques de l'année, de nombreuses et redoutables chenilles qui demanderont aux feuilles des arbres fruitiers surtout, une nourriture que réclame leur appétit toujours croissant. Il importe donc d'écheniller non seulement avant le 21 février, comme le prescrit la loi, mais dès qu'une bourse ou une tente soyeuse, résultat d'une èclosion d'œufs, apparaît sur les arbres. Certaines espèces, comme celles du liparis moine et disparate, restent réunies, pendant quelques jours après leur éclosion, sur une petite surface avant de se disséminer sur les feuilles; d'autres, comme celles du bombyce livrée, de la piéride gazée, du liparis chrysorrhé, muent, logentou se métamorphosent dans des nids communs ; quelques-unes, comme celles des bombyces pinirore et processionnaire, qui vivent en société, quittent le matin la tente soyeuse commune qui les abrite, pour chercher isolément leur nourriture sur les branches environnantes, et y rentrent le soir; d'autres se réfugient isolément ou par groupes sous les feuilles, la nuit ou par un temps de pluie. Il est important d'observer toutes ces circonstances et d'en profiter pour la destruction de ces mangeurs de feuilles.

L'échenillage peut se faire à la main garnie d'un gant, pour les espèces qui vivent isolées ou en société sur les herbes ou les arbustes des jardins. Les chenilles, mises dans un vase dont le bord est enduit de goudron ou d'huile, sont écrasées ou bràlées. Quant aux bourses soyeuses enlacées aux branches, ou les enlève avec une forte brosse en paille de rix à long manche, ou bien encore, et c'est le plus facile, on coupe les brindilles qui supportent les nids, avec le sécateur à long manche.

On pourrait se servir d'une spatule garnie d'étoffe, pour écraser les chenilles isolées contre la plante qui les porte.

Il suffit souvent de faire tomber une goutte d'huile, d'essence, ou de goudron, sur cette tente de chenilles pour donner la mort à tous ses habitants.

## Classification générale des Lépidoptères.

Ailes dépourvues de frein pour les maintenir ; antennes toujours renflées en massue vers l'extrémité ; Pattes antérieures

propres à la marche; palpes courtes, ne dépassant pas les yeux, entièrement garnies d'écailles; antennes ( terminées par une massue allongée; jambes mutiques.

1re Famille, Papilioniens.

rudimentaires, impropres à la marche; palpes longues, entièrement garnies d'écailles; antennes terminées par une massue allongée; jambes mutiques.

2º Famille, Nymphaliens.

souvent rutimentaires, quelquefois propres à la marche; palpes ayant leur dernier article nu, presque dénué d'écailles; antennes terminées par une massue ovale; jambes mutiques.

3. Famille, Éryciniens.

propres à la marche; palpes courtes, à dernier article très-petit; antennes ordinairement terminées après la massue par un crochet no forme d'hameçon; jambes postér. munies de 2 paires d'épiues, une dans leur milieu et l'autre à l'extrémité.

4º Famille, HESPÉRIENS.

Ailes presque toujours munies d'un frein pour les retenir dans une

PERALIENS.

position horizontale; antennes renflées en massue fusiforme, plus souvent sétacées, quelquefois pectinées dans les mûles; Antennes

en fuseau allongé et terminées par un petit fais-5. Famille. ceau de soies ou d'écailles ; jambes postér, munies SESIENS. de fortes pointes à leur extrémité. épaisses, renflées vers l'extrémité, souvent très-6ª Famille, fortement, sans faisceau d'écailles; jambes postér. Zygėniens. n'offrant que de très-petites pointes à l'extrémité. prismatiques, terminées par une très-petite pointe dentelée en dessous, dans les mâles, en manière de 7. Famille, rape; palpes larges et obtuses; corps extrêmement SPHINGIENS. épais ; abdomen conique. sétacées, et le plus ordinairement très-fortement peetinées dans les mâles; palpes fort courtes, dépas-8. Famille, sant peu ou point le bord du chaperon; trompe ru-BOMBYCIENS. dimentaire; corps robuste. sétacées, simples ou légèrement peetinées; palpes 9. Famille, dépassant un peu le bord du chaperon; trompe NOCTUELIENS. moyenne, très-distinete; corps robuste. sétacées, simples ou pectinées; palpes très-petites, presque cylindriques; trompe rudimentaire, souvent 10º Famille. membraneuse : eorps grêle. PHALENIENS. sétacées, simples, quelquefois erénelées dans les 11º Famille, måles; palpes saillantes; trompe assez longue; corps

#### 170 FAMILIE DES LÉPIDOPTÈRES. - PAPILIONIENS.

grêle; abdomen cylindro-conique.

Elle renferme de grandes et belles espèces de papillons aux couleurs variées et souvent très-vives. Les papilioniens ont les 6 pattes propres à la marche. Leurs chenilles, allongées, cylindriques, sont pourvues de 2 tentacules rétractiles placés sur le 4<sup>st</sup> anneau thoracique; elles se développent en général sur les plantes de la famille des ombellières, Leurs chrysalides sont attachées au travers du corps par un ou plusieurs fils qui les fixent soit contre les murailles, soit contre les feuilles ou les tiges.

## Classification des principaux Papilioniens.

Ailes postér, à bord abdominal replié, ne formant pas de gouttière pour recevoir l'abdomen. Antennes assez longues, à massue arquée ; ailes postér, non plissées, dentelées ou prolongées en forme de queue; palpes courtes.

4er Genre, PAPILLON.

Ailes postér, ayant leur bord abdominal aplati et formant une gouttière pour recevoir l'abdomen. Antennes assez longues, à massue comprimée, un peu conique; palpes assez longues, un peu écartées, très-hérissées, à dernier article fort grêle; ailes arrondies.

2. Genre. PIÉRIDE.

# Genre Papillon, Papilio. (Linn.)

Espèce unique. - Papillon Machaon, Papilio Machaon, (Latr.)



Fig. 147, Papillon Machaon



Ailes jaunes avec des nervures noires; 2 rangs de taches jaunes et lunulées sur les bords postér.; 3 raies courtes et noires sur les supér.; les infér. terminées en queue étroite, avant sur leur bordure un rang de taches bleues, dont la plus interne ocellée.

Sa chenille mange surtout les feuilles de la carotte C

Les papillons de ce genre sont d'une grande taille; le prolongement qui existe ordi-

nairement à leurs ailes postér, les a fait nommer porte-queue.



Fig. 149. Chrysalide de papillon Machaon.

# Genre Pieripe, Pieris, (Schrank.)

Les piérides se reconnaissent par leur couleur dominante, qui est le blanc. Les chenilles commettent beaucoup de dégâts dans les jardins potagers et dans les champs, en mangeant les plantes crucifères, choux, carottes, etc.

10 Espèce. - Piéride du Chou, Pieris Bracica. (Latr.)

Ailes très-entières, blanches; les supérieures avec 2 taches et leur extrémité noires



Sa chenille cause de grands dégâts dans les jardins; on trouve celle-ci par masses sur les choux, qu'elle dévore complètement. Le seul remède est l'èchenillage des choux.

2º Espèce. - Piéride Gazée, Pieris cratægi. (Latr.)

Ailes arrondies, très-entières, blanches, un pen transparentes, avec les nervures noires.

Sa chenille vit sur les pruniers, cerisiers, sorbiers, poiriers, pommiers, et les dépouille de leurs feuilles. Le papillon éclot fin mai; quelques jours après, la femelle pond environ 150 œufs qu'elle dépose sur les feuilles des arbres précités ; vers la mi-juin, ces œufs donnent naissance à autant de petites chenilles, qui, pour s'abriter, se tissent une toile commune sur une feuille qu'elles rongent; cette 1" feuille depouillée, elles se transportent sur une 2°, etc. Aux 1" froidé, ceschenilles, longues de 5 millim. au plus, s'enferment dans un nid composé de feuilles enroulées en cornet et fortement liées par des fils de soie; elles passent l'hiver dans ce nid, engourdies dans une bourse sogues. Au printemps, lors de la pousse des bourgeons, les jeunes chenilles se réveillent douées d'un appétit énorme, et se rendent sur les bourgeons et les fleurs, qu'elles broutent en commun; elles se dispersent vers le milieu de mai, et atteignent à la fin de ce mois tout leur développement. Avant la feuillaison, il est facile de se débarrasser des nids de la piéride, en coupant les brindilles qui les portent, avec un sécateur emmanché au bout d'une perche. Ces nids doivent être brûlés.

#### 2º FAMILLE DES LÉPIDOPTÈRES .- NYMPHALIENS.

Leurs pattes antèr. sont rudimentaires et impropres à la marche. Lenrs chrysalides, au lieu d'être attachées par un lien transversal, sont suspendues par l'extrémité postér., et ont par conséquent la tête en bas; ces chrysalides sont agréablement chamarrées de petites plaques d'or et d'argent sur un fond de velours.

| Palpes assez écar-<br>tées et redressées ;<br>ailes postér, ayant |                                                                                                                                     | 1et Genre,<br>ARGYNNE. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| leur cellule discoi-<br>dale ouverte; an-<br>tennes               | à massue assez allongée, apla-<br>tie et tronquée obliquement; pal-<br>pes contiguês, à dernier article<br>pointu; ailes dentelées. | 2º Genre,<br>Vanesse.  |

# Genre Argynne, Argynnis. (Fabr.)

Les chenilles des argynnes sont armées d'épines branchues ou de tubercules charnus; elles vivent sur les plantes basses et herbacées. Leurs papillons, vulgairement appelés nacrés, tirent ce nom d'une ou plusieurs taches argentées qu'ils ont à la surface des ailes.

## Genre Vanesse, Vanessa. (Fabr.)

Leurs chenilles sont épineuses et se développent en général sur les urticées. Elles vivent en société sur certains arbres; plusieurs espèces vivent exclusivement sur les orties.

11º Espèce. - Vanesse Grande Tortue, Vanessa polychloros. (Fabr.)



Fig. 151. Chrysalide de la Vanesse grande tort



Fig. 153. Vanesse grande lortue.

Ailes anguleuses, fautre en dessus, avec une bordure noire interrompue; 3 tache noires sur les supér, et 3 plus petites en dessous Se trouve en juillet pendant le jour. Chenille longue de A millim., d'un noir bleuâtre clair aux articulations; 3 bandes longuitofinales d'un brun rougeâtre sur le dos et les flancs.

La femelle pond 150 à 200 œufs sur les branches des ormes, saules, trembles, poiriers, cerisers, pommers, etc. Elle les dépose les uns à côté des autres sous long de 11 à 15 mill., recouvert par une bourre soyeuse. Les cherilles. au éclosent

réunies par des soies; si l'on ne s'oppose aux ravages de la communauté par l'échenillage, bientôt les branches voisines du nid sont dépouillées de leurs feuilles et la récolte est gravement compromise.

2º Espèce.—'Vanesse Paon du Jour, Vanessa Io. (Linn.)

Ailes ornées d'une belle tache oculaire qui la rend un des plus beaux papillons connus. Sa chenille est noire el pointillée de blanc; sa chrysalide est dorée. C.

3º Espèce. — Satyre Agreste, Satyrus semele. (Latr.)

Dessus des ailes d'un brun noirâtre, marquées de 2 taches noires; les supér. fauves, avec une tache à l'angle sortant; les poster. cendrées. C.

#### 3º FAMILLE DES LÉPIDOPTÈRES. - ÉRYCINIENS.

Presque tous de petite taille, ces papillons n'en ont pas moins un facies remarquable, tant par l'élégance des formes que par la richesse des couleurs; un très-grand nombre ont l'extrémité des ailes postér. prolongée en sorte de queue, comme chez le genre papilio.

Leurs chenilles sont lentes, élargies et munies de pattes très-courtes qui leur permettent peu de se déplacer; elles se transforment en chrysalides sous les tiges ou sous les feuilles, en s'attachant par l'extrémité du corros et nar un lien transversal. Peu redoutables.

#### 4º FAMILLE DES LÉPIDOPTÈRES. - HESPÉRIENS.

Ces papillons ont un corps épais, lourd, et des ailes médiocres, ce qui rend leur vol lent, sautillant et comme saccadé; leurs 6 pattes sont robustes, bien développées dans les 2 sexes, et leurs jambes munies de 2 paires d'épines; leurs chenilles, à tête très-grosse, sont cylindriques, acuminées aux 2 extrémités, et sans épines.

Elles vivent sur les plantes basses et ne sont jamais bien redoutables. Pour se chrysalider, elles plient quelques feuilles et s'y filent une coque soyeuse dans laquelle s'effectue la métamorphose.

## 5º FAMILLE DES LÉPIDOPTÈRES. - SÉSIENS.

Les sésiens ont un abdomen allongé, souvent terminé par une

brosse de poils, au moins chez les mâles; leurs ailes étroites et plus ou moins transparentes, presque sans écailles, les font ressembler à certains hyménoptères; leurs antennes sont épaisses et souvent crénelées. Ils volent pendant la plus grande chalear du jour autour des troncs d'arbres et se posent très-rarement sur les fleurs.

Leurs chenilles, sous la forme de vers mous, cylindriques et incolores, vivent dans l'intérieur de ces arbres.

Cette famille, peu nombreuse en espèces et en individus dans le Jura, est par cela même peu redoutable.

#### 6º FAMILLE DES LEPIDOPTÈRES. - ZYGÉNIENS.

Ces lépidoptères ont le corps lourd, le vol pesant et peu prolongé, les ailes étroites et ornées de couleurs brillantes, rouges ou bleu d'acier. Ils volent pendant la plus grande chaleur dn jour et se posent sur les plantes basses.

Leurs larves ou chenilles, très-lentes dans leurs mouvements, sont paisses, charnues, ordinairement de couleur jaunâtre tachée de noir; elles vivent en général sur les légumineuses. Pour passer à l'état de nymphes, elles s'enveloppent dans un cocon allongé, aminci aux deux extrémités, lisse, jaunâtre ou blanchâtre, fixé à la tige de la plante qui a porté la chenille.

# Genre Procride, Procris. (Fabr.)

Les espèces de ce genre sont toutes équatoriales, à l'exception de denx que l'on rencontre quelquefois dans nos contrées.

Espèce unique. — PROCRIDE DE LA VIGNE, Procris Vitis. (Linn.)

Tout le corps noirâtre; ailes larges. Cause quelquefois beaucoup de dégâts dans les vignobles, à l'état de chenille.

### 7º FAMILLE DES LÉPIDOPTÈRES. - SPHYNGIENS.

Ces papillons ont le corps lourd, robuste et d'une épaisseur consi-

dérable; les ailes, très-chargées d'écailles et assez étroites, sont parcourues par de fortes nervares; leur vol puissant, prolongé et rapide, s'effectue vers le coucher du soleil ou du crépuscule; leur trompe, ordinairement très-longue, leur permet sans peine de puiser dans le nectaire des fleurs. Leurs antennes, aux formes prismatiques ou fusiformes, et remarquables par leur épaisseur, sont en général terminées par un petit filet quelquefois garni de soie.

Leurs chenilles, très-massives et à tête plus ou moins conique, ont une espèce de corne sur l'avant-dernier anneau du corps; quand on les inquiête, elles relèvent leur partie antérieure d'une façon menaçante. Leur nourriture consiste en feuilles de tilleul, de liseron, de peuplier, d'euphorbe, de pomme de terre, etc. Elles se métamorphosent dans la terre ou dans les feuilles au pied des arbres. Leurs chrysalides sont oblongues.

# Genre Sphinx, Sphinx. (Linn.)

## 1º Espèce. - Sphinx du Pin, Sphinx pinastri. (Linn.)

D'un gris brun; bord des ailes frangé de blanc et de brun; 3 traits sur les antér; plusieurs bandes sur les côtés de l'abdomen, alternativement brunes et blanches. Chenille de 0º 05 cent. de long, de couleur verto avec 5 lignes jaunes ou blanches; corne anale d'un brun noir.

Cette espèce se multiplie quelquefois prodigieusement dans les pineraies et y cause de grands dégâts.

# 2º Espèce. — Sphinx a Tète de mort, Sphinx atropos. (Linn.)

Deux gros points noirs alignés sur le corselel, et au-dessous 2 petites raies transversales, le tout imitant assez bien une tête de mort; ailes supér. d'un brun noirâtre avec 2 bandes grises, ayant 0<sup>m</sup> 10 cent. d'envergure; les infér. jaunes avec 2 bandes brunes.

Ce lépidoptère a seul, entre tous, la faculté de produire un son aigu et presque sinistre, attribué au frottement des palpes contre la trompe, ou à l'air qui s'échappe rapidement de deux cavités particulières du ventre.

Dans les campagnes où cet insecte s'est montré quelquefois en

assez grande quantité, il a été un objet de terreur à cause de son cri et de la tête de mort figurée sur son dos.

3º Espèce. - SPHINX DE LA VIGNE, Sphinx elpenor (Linn.)



Presque en lotalité rose; ailes antér. vert jaunâtre, traversées par 3 bandes roses.

Sa chenille ronge les feuilles de la vigne. AC, mais peu redoutable.

Fig. 154. Sphinx de la vigne.

#### 8º FAMILLE DES LÉPIDOPTÈRES. - BOMBYCIENS.

Cette famille, nombreuse en genres et en espèces, renferme des papillons à corps lourd, dont un bon nombre ont une taille trèsgrande. Les quelques jours de leur existence à l'êtat parfait sont exclusivement consacrés à la reproduction de l'espèce; aussi leur bouche, qui ne prendra pas d'aliment à cet état, est-elle complètement rudimentaire. Les antennes des males sont généralement en panache et celles des femelles en peignes. Les uns et les autres ont le sens de l'odorat très-développé.

Les bombyciens volent le matin et surtout le soir ; très-rarement les voit-on se déplacer pendant le jour.

Les femelles volent peu; elles restent cachèes sur les arbres ou dans les buissons, occupées à la ponte.

Leurs chenilles, poilues, tuberculeuses ou épineuses, ordinairement à 16 pattes, vivent à découvert sur les végétaux, dont elles rongent les feuilles. Les dégâts considérables qu'elles causent les rangent en première ligne parmi les insectes muisibles.

| souvent imperceptible.<br>Antennes pectinées | fortement chez les mâ-<br>les.                                                  | étendues, marquées<br>d'une tache discoi-<br>dale, fortement dans<br>les mûles. | 1" Genre,<br>Séricaire.  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| uvent imp<br>ntennes pe                      | Ailes                                                                           | étendues, très-gran-<br>des, fortement dans<br>les mâles.                       | 2º Genre ,<br>Attacus.   |
|                                              | fortement chez les mâ-<br>les, très-peu chez les fe-                            | avancées comme en<br>forme de bec.                                              | 3º Genre,<br>Lasiocampe. |
| Prompe rudimentaire,<br>Palpes très-courtes  | melles; ailes médiocres;<br>abdomen très-épais dans<br>les femelles; palpes     | courtes; ailes larges,<br>non dentelées; corps<br>épais, court.                 | 4º Genre.<br>Bombyce.    |
| Trompe<br>Palpe                              | fortement dans les má<br>courts; ailes un peu infle<br>dans les mâles, épais da | échies; abdomen grêle                                                           | 5° Genre,<br>Liparis.    |
|                                              |                                                                                 |                                                                                 |                          |

Trompe très-rudimentaire; abdomen long, avec l'oriducte souvent saillant chez les femelles. Antennes (aiblement pectinées dans toute leur longueur chez les mâles, dentées chez les femelles.

## Genre Séricaire, Sericaria, (Latr.)

A pour type bien connu de tout le monde l'espèce suivante.

Espèce PAPILLON DU VER A SOIE, Sericaria mori. (Linn.)

Ailes blanchâtres avec 2 ou 3 raies obscures et transverses, et une tache en
croissant sur les supérieures.

Cetinsecte, dont l'éducation occupe aujourd'hui tant de personnes, dont les produits servent d'aliment à tant d'industries et sont pour divers pays une si grande source de richesse, est originaire des provinces septentrionales de la Chine. Des moines grecs, sous l'empire de Justinien, en apportérent des œufs à Constantinople, apprirent à élever ces vers et à employer le fil qu'ils produisent.

Cossus.



Fig. 155 Chenille du ver à soir.



Fig. 156. Chrysalide du ver à soic.



Fig. 157. Papillon du ver à soie, ou Bombyx d mûrier,

Cette industrie se répandit ensuite dans la Gréce et dans ses lles; les Sarrasins la transportèrent en Espagne, d'où elles 'étendit en Sicile, sous Roger II, et dans diverses autres parties de l'Italie; elle passa plus tard en France, où elle ne commença à prendre un peu d'importance qu'à partir du règne de llenri IV.

OEUFS. - Les œufs du bombyce du mûrier sont connus sous le nom de graine de vers à soic. Ils sont un pen ovalaires, plutôt que sphériques, présentent une dépression ou sorte d'ombilic. laissent apercevoir à un œil exercé une tache nuageuse on blanchåtre, et sont formés d'une coque composée de trois conches contenant un liquide albumineux rempli de granulations légérement jaunâtres. Ce liquide est enveloppé par une pellicule très-mince, blanche d'abord, noirâtre plus tard. donnant à la graine la couleur

ardoisée qu'elle présente généralement quand elle ne doit pas être stérile. Quand le moment est venu de faire éclore les œufs, ils sont soumis à une sorte d'incubation qui donne des éclosions plus simultanées. Divers éducateurs emploient alors des moyens plus ou la companyation de la companyatio moins singuliers, dont les plus rationnels consistent à placer la graine dans un lieu d'une température de 12 à 13 degrés Réaumur, successivement élevée à 19 ou 20. Dans une incubation de 12 jours, on peut, à partir du deuxième,

suivre les modifications qui s'opèrent dans l'œuf : les granulations se

groupent, la tache blanchâtre devient trouble et disparaît, les groupes de granulations forment deux lignes sériales; bientôt entre elles on voit des linéaments ; la tête, les yeux, les pattes thoraciques commencent à se montrer; l'enveloppe tégumentaire indique d'une manière vaporeuse la forme de la chenille. Au huitième jour, les anneaux sont bien marqués, le système nerveux se dessine, la membrane qui enveloppait le liquide se plisse. Au neuvième jour, elle entre dans le corps, elle est résorbée ainsi que les parties ayant servi à la nourriture de l'animal; on distingue le tube digestif, séparé de chaque côté des linéaments qui sont les appareils de la soie. Au dixième jour, apparaissent les trachées, le ver produit déjà quelques mouvements vermiculaires. Au onzième jour, il a une couleur d'un gris noirâtre, il renverse sa tête, puis il applique contre la coque ses mandibules allongées en forme de tenailles en ogive; avec leur aide, il use de haut en bas la paroi interne de sa prison, sur un espace presque carré, égal au quart de celui qui est nécessaire au passage de son corps : puis il recommence le même travail sur la partie voisine; il reprend ensuite l'opération sur le premier espace aminci, et bientôt il a pratiqué une ouverture assez grande pour montrer au dehors sa tête et ses premières pattes; les deux autres paires ne tardent pas à suivre ; il jette çà et là des fils de soie pour amarrer sa coque, et peu à peu, grâce aux mouvements vermiculaires qu'il se donne, il finit par sortir tout entier.

Quoique exposés à une même température, les vers n'apparaissent pas tous le même jour; les éclosions, même régulières, se prolongent ordinairement durant les deux ou trois journées suivantes.

A son entrée dans le monde, le ver est à peine long d'une ligne

et quart; il a environ la dix-millième partie du poids qu'il doit avoir à l'époque de la montée. Il a les caractères généraux des autres chenilles.

Les vers à soie portent, dans nos provinces méridionales, le nom de magnans; de là est venu celui de magnaneries, donné aux établissements dans lesquels ils sont élevés. On les nourrit avec les feuilles du mûrier, principalement du mûrier blanc. Ils ont à subir quatre mues avant de passer à l'état de chrysalide ; chacun des espaces compris entre ces divers changements constitue un de leurs âges. Ceux-ci sont inégaux dans leur durée : dans une éducation de 32 à 33 jours, le premier est de six; le deuxième, de quatre; le troisième, de sept; le quatrième, de sept; le cinquième, de huit ou neuf. A l'approche de chacune de ces époques de crise, l'animal inquiet et malade cesse de manger : mais, après s'être dépouillé, il semble vouloir regaguer le temps perdu : il a des jours d'un appétit dévorant, appelé briffe ou frèze. Ces moments portent le nom de petite briffe pour les quatre premiers âges, et pour le dernier celui de grande briffe. Deux jours après celle-ci, le ver cesse de manger; il reiette tout ce qu'il a dans l'intestin ; de son tube digestif coule une mucosité jaunâtre, filante : son corps, plus mou et plus doux au toucher, devieut translucide; la partie gonflée de son thorax est plus ridée, plus ramassée sur elle-même.

L'état de la maturité des vers se manifeste par d'autres signes ; lis se déplacent, ils cherchent des points d'appui pour jeter des filaments désignés sous le nom de frisons, soie folle, ban on banne, qui serviront de base à la construction de son occon. Les vers bien nourris emploient ordinairement à ce travail deux jours et demi à trois jours ; les autres, quatre et même cinq.

L'appareil sétifère se compose de longs canaux repliés sur euxmemes, dans lesquels la soie est sécrétée. Chacun de ces canaux est renflé dans sa partie moyenne en une ampoule allongée, destinée à la conserver et dans laquelle elle reçoit sa couleur. Ce réservoir se prolonge en un conduit dans lequel la soie prend la matière muquense, connue sous le nom de grés; ce conduit abouit à la bouche, où il se réunit à son pareil. La soie se courre dans l'appareil buccal d'une matière cireuse destinée à coller les deux brins arrivant à la filière, et à les préserver de l'action de la pluie.

Vers le quatrième ou cinquième jour après la montée, le vers se dépouille de son enveloppe et passe à l'état de chrysalide ou de monie. Illuit à dix jours après, l'insecte rejette son enveloppe de nymphe; mais il lui faut encore un jour ou deux avant de paraître au dehors sous sa forme parfaite; il a besoin de percer le cercerneil sojeux qu'il s'était construit. Sa salive lui sert à cet effet. Il en mouille les fils de la partie antérieure de son cocon, dissout à l'aide de ce liquidela na tière cireuse dont ils sont revêtus, et se procure ainsi le moyen de glisser au travers de ces fils plus faciles à écarter.

· A l'état de papillon, sa vie est de courte durée : à peine a-t-il déposé ses graines qu'il ne tarde pas à périr.

Éducation des vers à soir. — Le temps nécessaire à une éducation n'est pas resserré dans des limites bien fixes ; on peut en abrèger ou en allonger la durée, en élevant ou en abaissant la température, en augmentant ou en diminuant la quantité de nourriture. Les termes raisonnables varient entre trente et trente-quatre jours.

On attend ordinairement, pour mettre éclore les vers, que les bourgeons des mûriers soient entr'ouverts et qu'il paraisse au moins quatre feuilles. À l'avance, on a espacé convenablement les graines sur une ligne perméable à l'air en dessus et en dessous; aussitôt que les vers apparaissent, on étend au-dessus d'eux un papier percé à jour ou un tulle-coton non gommé, sur lequel on a jeté quelques feuilles tendres de mûrier. Les vers ne tardent pas à s'attacher à celles-ci; on les place alors sur des tablettes destinées à les recevoir.

Le nombre des repas peut être fixé à 8 pendant le 1<sup>er</sup> âge, à 7 durant le second, à 6 pour le 3<sup>e</sup>; il serait convenable de le maintenir à ce chiffre pour les suivants, et, dans tous les cas, ne pas l'abaisser au-dessous de 4: avec des repas moins nombreux, on a des cocons plus petits.

Les feuilles peuvent être données entières; il semble y avoir économie, surfout quand elles sont distribuées par des mains habituées à ce travail : coupées, elles se dessèchent plus vite et se tassent davantage. Il faut savoir tenir compte de la qualité de la feuille; celle des muriers plantés dans des lieux humides ou ayant beaucoup d'humus, est naturellement plus aqueuse et moins nutritive que celle des arbres venus sur un sol maigre.

Un des soins les plus essentiels consiste à entretenir la propreté sur les tablettes. Dès le 14 age, il faut de 2 jours l'un déliter, c'est-àdire enlever les débris des feuilles et les matières excrémentielles des vers; les papiers troués dont on se sert aujourd'hui dans les éducations, rendent cette opération plus prompte et plus facile. Il faut aussi dédoubler les vers à mesure qu'ils grossissent, afin de leur donner un espace suffisant.

L'éducateur doit enfin veiller à entretenir une bonne aération et une température douce. Le thermomètre ne doit pas descendre au-dessous de 16° Réaumur, et ne pas s'élever au-dessus de 20.

Des fourneaux et des chemimées d'appel établis dans les magnaneries permettent de rendre moins sensibles les variations de l'air extérieur.

Quand le ver est mûr, il faut lui fournir les points d'appui pour construire son cocon. L'encabannage constitue donc les préparatifs de la montée. Le ver cherché à gravir; on sent qu'il a la perception de la lumière, car il ne jette pas ses fils au basard. En général, il faut attendre le moment où la majeure partie des larves commence à courir pour encabanner. On se sert pour cela de divers matériaux. La bruyère séchée et défeuillée est très-propre à cet usage; on en forme des bouquets solidement attachés et disposés parallèlement de 25 à 30 cen mètres de distance, de nanière à ce que leurs extrémités courbées puissent se réunir en arceaux avec celles des bouquets voisins. Quand

ils sont charges de leurs riches trésors, il ne reste plus qu'à décoconner, c'est-à-dire à enlever les cocons. (Mulsant, Histoire naturelle.)

L'éducation des vers à soie dans le Jura n'est point pratiquée, si ce n'est par quelques individus, comme essai ou comme curiosité. Il nous semble que c'est avec raison, car les variations brusques de la température qui caractérise notre climat compromettraient sans cesse l'hygiène des vers à soie, si sensibles en cet état.

# Genre Attacus, Attacus. (Linn.)

Il renferme les plus grands papillons connus dans nos contrées.

1º Espèce.— Grand Paon de Nuit, Attacus Paronia major. (Linn.) 12 à 13 cent. de largeur.

Alles ander, d'un brun saupoudré de gris, terminées de noir et hordées de gris blanc; une grande tache en foruse d'uril moire, coupée par un trait transpacen, entourée d'un cerele fauve obscur, d'un demiscerele blanc, d'un autre rougelatre, et enfin d'un overle noir sur le milieu de claseune; corps brun avec une bande blanchâtre à l'extremité anter, du produorax.

Sa chenille est d'un vert chir avec des tubercules bleus, disposés annulairement, d'où partent de longs poils terminés en massuc. Elle se trouve en abondance, pendant l'été, sur les ormes. Elle file un cocon formé d'une soie brune, dure et grossière.

2' Espèce. - Petit Paon de nuit. Attacus Paronia minor. (Linn.)



Fig. 158 Bombyx petit Paon de nuit

Beaucoup plus petit que le précédent; ailes infér, jaunâtres chez le mâle; une tache d'un rouge foncé au sommet des ailes supér;; une tache sous forme d'œil sur chaque aile

## Genre Lasiocampe, Lasiocampa, (Sch.)

Connu sous le nom vulgaire de Feuille-Morte à cause de la couleur des ailes de plusieurs de ses espèces.

4<sup>re</sup> Espèce.— LASIOCAMPE DU PIN, Lasiocampa pini. (Linn.) Ailes avant 7 ou 8 cent. d'envergure.

De couleur ordinairement brune ; une bande grise ou brune sur les supér. Chenille à 16 pattes, de couleur variable, ayant une incision bleue sur le dessus des  $2^e$  et  $3^e$ segments.

Cette chenille, la plus redoutable des pineraies, y cause des dégâts quelquefois très-considérables; elle vit solitaire et se transforme sur les arbres.

2º Esp.— Lasiocampe Feuille-Morte, Lasiocampa quercifolia. (Liii.)



Ailes dentelées, de couleur ferrugineuse, les supér, traversées par 3 lignes noirâtres et ondulcuses, les infér, marquées de 2 lignes semblables.

Sa chenille grise, à poils bien fournis, se trouve fréquemment sur les arbres fruitiers. Peu redoutable.

Fig. 159, Lasiocampe Penille-Morte (Jemelle.)

# Genre Bombyce, Bombyx. (Linu.)

Les chenilles des espèces de ce genre ont 16 pattes; elles vivent les unes en société et les autres solitaires.

1<sup>re</sup> Esp.— Boibyce Processionnaire, Bombyx processionnea. (Lin.) Envergure, 36 millim. Ailse d'un gris brus: 3 handes transversales sur les supér, et une sur les infer, cles sont peu visibles chez la femelle. Chenille: 8 points tuberculeux d'un brun rougedire en ligne transversale sur les 3 1 tra-segments, 4 semblables sur les suivants; corps tout couvert de poils très-fins, qui, «educhant facilement au moindre contact, pénétrem dans la peau de l'homme et des animax, et y occasionment une irritation asez forte qu'on fait disparaître en se frictionnant soit avec du vinalgre, soit avec de l'eau de chaux.

Leurs chenilles vivent en sociétés nombreuses, sous une tente commune tissée en soie. Elles suivent un ordre très-régulier, marchant comme en procession à leur entrée et à leur sortie du nid : c'est ce qui leur a valule nom vulgaire de processionnaires. Se trouvent ordinairement sur les chênes ou sur les arbres fruitiers. Leur nombre, quelquefois très-considérable, les rend fort dangereuses; mais les insectes carnassiers en détruisent heureusement beaucoup.

2º Espèce. — Bombyce Livrée, Bombyx neustria. (Linn.)

Envergure, 0°04 cent.

Jaune grishtre ou brun foncé rouge, avec 2 lignes parallèles et flexueuses foncées ; franges des s'ailes alternativement marquées de clair et de foncé. Son nom lui vient des conteurs de la chenille, qui sont disposées en bandes longitudinales bleues ou rouges.

Vit en société sur les pomniers, poiriers, pruniers et autres arbres fruitiers, dont le feuillage lui sert de nourriture et sur lesquels ses œufs sont collés autour des jeunes branches en forme d'anneau.

3° Espèce. — Bombyce Laineux, Bombyx lanestris. (Linn.)

Couleur rouge violet; l'extrémité des ailes infér. traversée par une ligne blanche.

Le corps est revêtu d'un duvet brillant très-ab ndant. Sa chenille a le corps noir.

Se trouve en société sur les bouleaux, et assez souvent aussi dans les jardins, sur les arbres fruitiers, dont elle dévore les feuilles.

# Genre LIPARIS, Liparis. (Ochs.)

Volent ordinairement pendant le jour. Les femelles placent les œufs dans les fentes de l'écorce des arbres ou sur les feuilles, et les couvrent de longs poils arrachés à leur abdomen.

1<sup>re</sup> Espèce. — LIPARIS CHRYSORRHÉ, Liparis chrysorrhea. (Linn.)
Ailes blanches: l'extrémité de l'abdomen couleur de rouille et gamie de poils fauves.

Sa cheulle, presque noire avec des taches rouges, est couverte de poils arrangés en taisceaux finement duvetés et de couleur jaune.

Elle est très-nuisible aux arbres fruitiers, dont elle ronge les feuilles et les bourgeons. Les petites chenilles passent l'hiver en société dans une toile commune; elles se séparent au printemps et se répandent partout; alors il est très-difficile de les détruire.

Pendant l'hiver, les nids se détachent facilement.

## 2º Espèce.— LIPARIS DISPARATE, Liparis dispar. (Linn.)

Fond des ailes blanc brunâtre, avec quelques bandes noires dans les mâles; feuelle plus grande, blanchâtre, avec des raies brunes en zigzag sur les ailes supér. Les mâles volent facilement, tandis que les femelles peuvent à peine voler.

Sa chenille, brune, s'attaque principalement aux arbres feuillus des jardins, vergers et promenades.

## 3º Espèce. - LIPARIS MOINE, Liparis monacha. (Linn.)

Ailes antér, et thorax bianes, marquetés de noir; les postér, grises; des bandes transversales roses et noires sur l'abdomen. Dessous de la cheille vert foncé; dessus gris rougelare; tout le corps pointifié de brun noirâtre.

Cette chenille est un fléau pour les forêts résineuses ou feuillues.

# Genre Cossus, Cossus. (Latr.)

Espèce unique. — Cossus Gate-Bois, Cossus ligniperda. (Fabr.)



Fig. 161, Cossus gâte-bois ou ligniperde.

Ailes gris fonce; une multitude de petites lignes noires sur les supér., formant des veines. Sa chenille est d'un rouge clair, avec une large hande carminée sur le dos.

Vit dans l'intérieur des troncs d'une multitude d'arbres, qu'elle creuse en galeries larges et profondes. Les arbres dont le tronc a été ainsi creusé sont facilement brisés par le vent.

#### 9º FAMILLE DES LÉPIDOPTÈRES - NOCTUÉLIENS.

Les noctuéliens, difficiles à classer, sont nombreux en espèces et en individus; leurs papillons, en général de taille médiocre, aux couleurs sombres, volent ordinairement la nuit ou au crépuscule; leurs 
chenilles sont glabres ou peu velues, plus ou moins allongées et munies de 16 pattes, rarement de 14. Elles vivent en général sur les 
plantes basses; quelques-unes se filent une coque soyeuse sur les tiges 
qui les nourriss-ent; la plupart s'enfoncent en terre pour s'y métamorphoser.

Antennes ciliées ou pectinées dans les mâles; palpes dépassant bien peu le front et hérissées de longs poils . . . . . Genre Noctuelle.

# Genre Noctuelle, Noctua. (Linn.)

Les chenilles de ces lépidoptères vivent à découvert sur les plantes, dont elles rongene les feuilles; la métamorphose a lieu dans la terre. Espéce unique.— Noctreulle Pivipenne, Noctua piniperda. (Latr.) Alles antre. et thorax ronges avec quelques taches blanches; les indét. de couleur branc.

Sa chenille, longue de 0° 03 cent., est d'un jaune clair avec plusieurs bandes longitudinales blanches ou orangées. Elle cause de grands ravages dans les pineraies, en rongeant les feuilles et les jeunes pousses des pins et sapins.

## 10° FAMILLE DES LÉPIDOPTÈRES. - PHALÉNIENS.

Ces papillons ont le corps grêle, les ailes larges, très-délicates, or-

dinairement horizontales pendant le repos, à trompe membraneuse et rudimentaire; les antennes, au moins chez les mâles, sont en peignes ou crénelées.

Leurs chenilles sont longues, minese, cylindriques, pourvues seulement de 4 à 6 pattes membraneuses; pour marcher, elles forment avec leur corps une espéce de boucle ou de voîte et semblent arpenter, d'où leur est venu le nom d'arpenteuses; pendant le repos, ces chenilles se tiennent des heures entières cramponnées aux feuilles et aux branches par leurs 8 pattes postérieures, la partie antérieure du corps sans appui et dans une immobilité complète, en sorte qu'on les prendrait pour une petite branche morte ou pour un fragment de bois.

#### 11° FAMILIE DES LÉPIDOPTÈRES. - PYRALIENS.

Cette famille renferme les plus petits papillons connus; on les vo t fréquemment voltiger le soir autour des lumières, dans les appartements.

Leurs chenilles, en général très-vives et très-alertes, sont pourvues de 40 pattes membraneuses, et marchent en arrière comme en avant quand on les inquiète.

Plusieurs espèces vivent sur les arbres ou arbustes, qu'elles dépouillent souvent complètement de leurs feuilles et de leurs hourgeons; d'autres dévorent les substances végétales et animales: le cuir, le suif, les viandes, les étoffes de laine, les collections d'histoire naturelles, les pelleteries, etc.

|                                           | es mâles; trompe rudimentaire.<br>u la tête, médiocrement velues.           | Genre<br>Aglosse.    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                           | à 2º article courbe, loug, peu<br>velu; le dernier court, cylindri-<br>que. | Genre<br>Carpocapsa. |
| Ailes en toit pendant<br>le repos. Palpes | trés-longues et arquées, à der-<br>nier article cylindrique.                | Genre<br>Perale.     |

Antennes sétacées ; ailes enveloppant le corps pendant )

| le repos. $Palpes$ courtes dans les mâles, plus longues dans les femelles.                                           | GALLERIE. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Antennes sétacées ; palpes écartées, redressées au-dessus<br>du front ; ailes enveloppant le corps pendant le repos. |           |
| Antennes sétacées ; ailes étroites, entières, en toit pen-                                                           | Genre     |

# dantle repos. Palpes courtes, cylindriques, presque droites. \ TEIGNE. Genre Aglosse, Aglossa. (Latr.)

Espèce AGLOSSE DE LA GRAISSE, Aglossa pinguinalis. (Fabr.)
Ailes supér, d'un gris d'agate, avec des raies et des taches noirâtres.

La chenille de cet insecte, munie de 16 pattes, au corps luisant, d'un brun noirâtre, vit principalement de graisse; elle se transforme en chrysalide dans un tissu de soie mêlé à des corps étrangers.

# Genre Carpocapsa. (Tr.)

Ce genre a pour type l'espèce ci-après:

Espèce Carpocapsa des Pommes, Carpocapsa pomonana. (Linn.)

De couleur grise; une multitude de raies très-fines à l'extrémité des ailes supér...
dont quelques-unes sont brunes et les autres jaunes; corps très-court.

C'est sa chenille que l'on trouve si souvent dans les poires ou les pommes véreuses.

# Genre Pyrale, Pyralis (Bosc.)

Les pyrales sont de petits lépidoptères ornés de couleurs brillantes et très-variées. Leurs ailes, pendant le repos, ont la forme d'une chappe.

Ce genre d'insectes est très-nuisible, à cause des dégâts que font leurs chenilles dans les forêts, les plantations et surtout dans les vignes, etc.

#### Espèce Pyrale de la Vigne, Puralis vitana, (Bosc.)



Fig. 162. Pyrale de la vigne.
Feuille de vigne attaquée par la pyrale.
4. Le mála ; 4 a, la femelle ; 4 b, la chenille ;
4 c, les œufs ; 4 d et 4 c, les chrysalides.

Ailes antér, d'un verdâtre foncé, avec 3 bandes obliques, noirâtres, dont la 3° terminale.

Cette espèce, malheureusement trop abondante dans les pays vignobles, est un fléau à l'état de chenille.

Au moyen de fils qu'elle dispose sur les branches des ceps, elle réunit en un seul paquet les feuilles et les grappes, et compromet ainsi les récoltes.

On peut s'en défaire en détruisant avec soin les œufs qu'elle dépose sur la surface des feuilles pendant le mois d'août.

# Genre Gallerie, Galleria. (Fabr.)

Leurs chenilles vivent aux dépens du travail des abeilles, en se nourrissant de la cire qu'elles ont amassée à grand peine; de plus, elles font périr les larves de ces dernières en enlaçant de leurs fils les gâteaux qui contiennent de ces larves.

Espèce Gallerie de la Cire, Galleria cereana. (Latr.)
De conleur cendrée; ailes supér. bordées de petites taches brunes.

Sa chenille vit et se métamorphose dans les ruches d'abeilles et les nids de bourdons,

# Genre Hyponomeute, Hyponomeuta. (Latr.)

Espèce Hyponomeute du Fusain, Hyponomeuta eronimella. (Linn.)
Ailes supér. d'un blanc luisant ressemblant au vernis, parsennées d'une multitude
de points noirs; les infér. d'un gris très-foncé; abdomen noir dessus, blanc dessous.

Les chenilles de ces lépidoptères vivent en sociétés nombreuses sur un grand nombre d'arbres, tels que pommiers, poiriers, cerisiers, néfliers, fussiss, etc. Elles causent souvent de grands dégâts dans les vergers, en enveloppant de leurs toiles les arbres sur lesquels elles se réunissent, et en les dépouillant quelquefois de toutes leurs feuilles.

## Genre Teigne, Tinea. (Linn.)

Les chenilles des teignes rongent les cuirs, les fourrures, les étoffes de laine, etc. Les teignes sont connues de tout le monde sous le nom de hartes.

4º Espèce. — Teigne du Drap, Tinea tapezella. (Linn.) Ailes supér, brunes avec les extrémités blanches; les infér, grises.

Sa chenille ronge toutes sortes d'étoffes de laine, comme pièces de drap, vêtements, bas, etc.

Elle seforme, avec des parcelles de ces étoffes, un étui dans lequel elle se cache et qu'il est facile de reconnaître. On peut s'en défaire ou s'en préserver en remuant fréquemment les objets qu'elle peut attaquer, en les exposant à l'air ou en plaçant entre leurs plis une substance odorante, telle que poivre, tabac, ail pilé, feuille d'absinthe, etc.

2° Espèce. — TEIGNE DES PELLETERIES, Tinea pellionella. (Latr.) Ailes supér. d'un gris blanc, avec un ou 2 points noirs sur chacune.

Sa chenille endommage les fourrures dans lesquelles elle vit et se nourrit.

3º Espèce. — TEIGNE DES GRAINS, Tinea granella. (Latr.) Tète d'un jaune clair; ailes supér. couchées en toit et veinées de gris et de noirture: les infér. noires: la tête couverle de pois.

Sa chenille vit et se nourrit dans les greniers à blé, mais à l'extérieur des grains, qu'elle enlace en paquets au moyen de fils soyeux. (Fig. 1.)

Le dessus du tas qu'elle a envahi présente, sur une profondeur

de 4 à 8 centimètres, une multitude de petits paquets de grains ainsi enlacés. Lorsqu'on remue le tas tout entier, une multitude de larves le quittent et grimpent aux murs. Un autre petit papillop noc-

turne, qui éclot en mai et en

juin, gris argenté et jaunâtre,

appelé Alucite, dépose ses œufs

sur les grains emmagasinés, sur les épis daus les meules ou les granges. Sa larve pénètre dans le grain, en dévore l'intérieur et en sort par un petit trou arrondi, semblable à celui fait

par la calandre. J'ai vu en 1860

un tas de blé complètement ré-

duit à l'état de son par des my-

riades d'alucites. En remnant



Fig. 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169. 1. Grains de blé réunis par la larve de la teigne. 2. Grain dévoré par cette larve, 3. Larve de la teigne des grains.

4. Fourreau de cette larve. 5. Sa chrysalide 6. Insecte parfait 7. Insecte vu en dessus



Fig. 270, 172, 172, 173, 174, 175. Grain de blé et larve d'alucite.
 Chrysalide. 3. Alucite.

4. Alucite vue en dessus. . Grain de blé après la sortie de l'alocite, 6. (Eufs déposes dans le sillon médial du grain. les grains, des nuées d'insectes parfaits sortaient du tas en frétillant

et se posant contre les murs du grenier.

Pour la préservation, voir l'article Calandre, page 405.

## 7º ORDRE DES INSECTES, - DIPTÈRES. Vulgairement Mouches,

Deux ailes membraneuses, horizontales et reinées; au-dessous de l'insertion des ailes, ordinairement 2 petits boutons pédiculés nommés balanciers; bouche propre à la succion, composée de 2 à 6 pièces souvent recues dans la gouttière d'une gaîne en forme de trompe terminée par 2 lèvres; entre l'aile et le balancier, souvent 2 vièces membraneuses nommées cuillerons. Quelques diptères nous sont utiles à l'état de





larves, en dévorant les chairs corrompues, les matières altérées à la surface du soi ou dans les eaux putrides; d'autres, dans le même état, infectent les substances alimentaires, le fromage, la viande, etc. Connus sous le nom de mouches à l'état parfait, la plupart des diptères poursuivent de leurs piqures les hommes et les animaux, pour leur sucer le sang. Métamorphoses complétes.

|  | article                      | es au moins; suçoi<br>s de 4 à 5 Tr                                               | r de 6 soies<br>ompe court    | ue et menue;<br>; palpes droites.<br>e et épaisse; su-<br>alpes recourbées. | 1 <sup>re</sup> Famille,<br>Culicides.<br>2 <sup>e</sup> Famille,<br>Tipulaires. |
|--|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | es de 1 ou                   | Suçoir de 6 soie<br>annelé.<br>Suçoir de 4 soies                                  | / 3s artic                    | le des antennes<br>le des antennes                                          | 3° Famille,<br>Tabaniens.<br>4° Famille,                                         |
|  | articles; palpes de 1        | 3° article des an-<br>tennes ou annel<br>ou simple, avec ur<br>style ordinairemen | 3° article<br>des<br>antennes | Style terminal;<br>trompe allongée.<br>Style le plus<br>souvent dorsal;     | 6º Famille,                                                                      |
|  | Antennes de 3<br>2 articles; | Suçoir de 2 soies<br>3° article des an-<br>tennes simple.                         | la trompe<br>Suçoir           | trompe courte:<br>renfermé dans<br>e.<br>renfermé entre 2<br>as de trompe.  | PRACHYSTOMES  7 Famille, ATHÉRICÈRES.  8 Famille, PUPIPARES.                     |
|  | 9                            |                                                                                   |                               |                                                                             |                                                                                  |

### 1re Famille des Diptères. - CULICIDES.

Les insectes de cette famille, connus sous le nom de cousins, sont aquatiques à l'état de larve; à l'état parfait, il se nourrissent de la sève des végétaux ou sang des animaux; ils répandent dans la piqûre qu'ils font, une salive âcre qui en rend la douleur trèsaiguë.



481

## Genre Cousin, Culex. (Linn.)



Cet insecte est extrêmement avide du sang de l'homme; il perce la peau avec son suçoir, et y laisse échapper un liquide qui fait gonfler la partie atteinte et cause une vive douleur. qu'on atténue comme celle de la piqûre de la guêpe.

2º FAMILLE DES DIPTERES. - TIPULAIRES.

Les insectes de cette famille, connus sous le nom de moucherons à l'état parfait, voltigent le soir des beaux jours par troupes nombreuses, au-dessus des chemins, en formant des rondes cadencées. Les larves se développent dans les eaux, dans les champignons, dans des galles, sur les feuilles des végétaux, etc.

# Genre Cecidomya. (Latr.)

Vivent à l'état de larves sur certaines plantes; les unes pondent leurs œufs sur les tiges, d'autres sur les fleurs ou sur les feuilles des plantes.

Espèce Cécidomye du Froment, Cecidomya tritici. (Latr.) Petit moucheron presque invisible, dont les youx sont noirs et le corps d'un brun iaunătre.

Au moment de la floraison du blé, il perce la balle, dépose ses œufs dans le jeune grain, et bientôt 10 à 15 petits vers jaunâtres sortent de ces œufs, attaquent le grain avec une incrovable voracité et le détruisent en peu de temps.



Fig. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.

- 1. Epillet de blé entr'ouvert et attaqué par les larves de la Cécidomye. 2. 2°. Glames laissant voir le grain de blé dès sa fondation, attaqué par plusieurs larve 3. Larra indiée.
- 5. Cecidomye du frome 6. Cécidomye grossie.
- 7. Premiers articles des antennes très-grossis

#### 3º FAMILLE DES DIPTERES .- TABANIENS.

Les tabaniens ou toons sont de gros diptéres très-avides du sang des animaux; pendant les fortes chaleurs de l'été, ils harcélent le bétail et les chevaux de leurs pigûres douloureuses. Comme chez les culicides, il paratt que les femelles seules montrent cet acharnement et que les mâles se nourrissent du suc des fleurs. On croit que les larves se développent dans la terre.

## Genre TAON, Tabanus. (Linn.)

Les insectes de ce genre sont très-avides du sang des animaux ; ils attaquent quelquefois l'homme.

Espèce Taon du Boeuf, Tabanus borinus. (Linn.)

Long. 27 millim.

D'un brun noirâtre; front jaunâtre ainsi que les ailes. Sa larve, très-allongée, vit dans la terre.

#### 4º FAMILLE DE DIPTERES. - NOTACANTHES.

Les insectes de cette famille vivent à l'état de larves dans les terreaux, et à l'état parfait dans les endroits voisins. Elle est trèsnombreuse en espèces, généralement indifférentes en agriculture.

### 5º FAMILLE DES DIPTÈRES. - TANYSTOMES.

Les insectes de cette famille vivent de proie; ils saisissent au vol d'autres insectes, les mettent à mort et sucent leurs sucs; quoique assez répandus, ils offrent peu d'intérêt.

#### 6º FAMILLE DES DIPTERES. - BRACHYSTOMES.

Ces insectes cherchent leur nourriture sur le feuillage ou sur les fleurs, d'autres se nourrissent de proie. Leurs larves vivent dans le sol, dans les bouses, sur les végétaux et quelquefois dans l'eau.

#### 7º FAMILLE DES DIPTERES. - ATHÉRICÈRES.

Cette famille, la plus nombreuse de l'ordre des diptères, renferme ordinairement des individus de petite taille, dont la plupart sont indifférents au point de vue agricole.

# Genre (Estre, (Estris. (Linn.)

On trouve les insectes de ce genre volant autour des animaux. Les uns déposent leurs œufs sous le poitrail des chevaux, qui les avalent; les larves éclosent et s'attachent aux parois de l'estomac de l'animal; l'insecte parfait est expulsé avec les excréments. D'autres espèces déposent leurs œufs dans la peau des animaux domestiques.

# Espèce OESTRE DU CHEVAL, OEstris equi. (Linn.)

Long. 14 millim.; face fauve, couverte d'un duvet blanchâtre et soyeux; abdomen brun; ailes blanchâtres, avec 2 points et une bande noirs.



Sa larve est ovalaire et garnie d'épines; elle vit dans l'estomac des chevaux.

# Genre Sarcophage, Sarcophaga. (Meig.)

Ce genre a pour type une espèce bien connue de tout le monde, c'est la suivante :

Espèce Sarcophage de la Viande, Sarcophaga carnaria. (Linn.)
Long. 14 millim.; noire; tête jaunâtre; thorax rayé de gris jaunâtre; abdomen
régulièrement tacheté de gris cendré.

Cet insecte a l'instinct de choisir la viande pour y déposer ses œufs, d'où sortent des larves de la forme de vers mous, apodes, blanchâtres, qu'on rencontre quelquefois par milliers sur les cadavres abandonnés.

# Genre Mouche, Musca. (Linn.)

Ce genre est très-nombreux en espèces; nous nommons seulement celle qui est la plus commune.

Espèce Mouche Domèstique, Musca domestica. (Linn.)

Vit dans les appartements pendant la belle saison, où elle est si incommode en salissant les meubles.

### 8º Famille des Diptères. — PUPIPARES.

Les insectes de cette famille ont des habitudes fort différentes de celles des autres diptéres; la plupart ne pondent pas d'œufs, ils produisent des nymphes qui sont bientôt changées en insectes parfaits. Les femelles portent leur progéniture dans une matrice; les jeunes larves atteignent une grosseur assez considérable, et donnent à l'abdomen de la mère une dimension énorme.

### Genre Hippobosca. (Linn.)

Ce genre a pour type une espèce très-commune :

Espèce Hippobosque du Chieval, Hippobosca equi. (Linn.) Long. 7 à 9 millin: jaune; abdomen d'un gris brunàtre; cuisses et jambes annelées de brun; ailes un peu roussatres.

Vit sur les chevaux.

#### 8º ORDRE DES INSECTES. - APTÈRES.

Pas d'ailes dans aucun sexe, à aucune époque de la cie. Insectes petits et souvent dégoûtants; couleurs nulles ou modestes, rarement éclatantes.

Ils se divisent en 3 familles :

### 1" FAMILIE DES APTÈRES. - SUCEURS.

Une seule famille et un seul genre : Puce, Pulex.

Les pues habitent les maisons ordinairement malpropres ; elles vivent en parasites sur les chats, les chiens, les chauves-souris et quelques oiseaux; les hommes, surtout les enfants et les femmes, en sont quelquefois très-incommodés; elles préfèrent les personnes lymphatiques ou à sang pauvre, peu chaud; les caractères bilieux et forts en sont généralement exempts. Les femelles puese pondent environ une douzaine d'outfs blancs, donnant naissance à des larves très-vives ressemblant à de petits vers, qui, après une douzaine do jours d'éclosion, s'enveloppent dans une petite coque soyeuse et se métamorphosent en insectes parfaits. Ces larves vivent dans les ordures, sous les ongles des gens malpropres, dans les interstices des planchers, sur les animaux domestiques.

Le meilleur moyen de se débarrasser de ce dégoûtant et incommode suceur est d'entretenir une très-grande propreté sur sa personne et dans l'habitation; on doit souvent changer de linge et arroser fréquemment et copieusement les planchers, surtout avec une eau un peu vinaigrée, dans laquelle on a fait infuser de l'absinthe, du sureau, etc.

#### 2º FAMILLE DES APTÈRES. - PARASITES.

La famille des parasites forme 2 genres : les poux et les ricins.

# 1er Genre. - Pou, Pediculus.

Les poux, résultant chez l'homme de la malpropreté, offrent presque autant d'espèces différentes qu'il y a d'espèces de mammifères et d'oiseaux. Chacune d'elles ne vit alsolument que sur l'aninal pour le tourment duquel elle semble née, et ne se rencontre jamais sur d'autres. Cependant, l'homme et quelques animaux en nourrissent plusieurs espèces. Les femelles collent leurs œufs, appelès lantes, aux cheveux, aux poils, aux plumes et aux habits; ces œufs éclosent au bout de 6 jours, et. 18 jours après l'éclosion, ils sont en état de produire. On a calculé qu'une femelle pou dont la génération n'est pas gênée, peut compter au hout de deux mois une famille de 6 à 700 individus. On s'en préserve par la propreté; l'onguent gris ou une forte infusion de tabac, ou le jus de la colchique d'autonne, employés en frictions, sont d'excellents moyens de les détruire, soit sur l'homme, soit sur les animaux; on conseille aussi les bains vinaigrés.

- 4<sup>re</sup> Esp. Pou humain du Cones, *Pediculus humanus corporis*. (Latr.) D'un blanc sale, sans tache ni raie, plus gros et moins annelé que le pou de tête. C'est cette espèce qui occasionne la maladie pédiculaire.
- 2º Espèce. Pou HUMAIN DE LA TÊTE, Pediculus cervicalis. (Latr.)
  D'un cendré un peu foncé; plus petit que le précédent. Il tourmente particulièrement les enfants dont la tête n'est pas tenue proprement.

Le vulgaire croit à tort que les poux de la tête entretiennent la santé.

On connaît encore les poux du bouf, de l'âne, du reau, etc.

### 2º Genre. - Ricin, Ricinus.

Les ricins différent des poux par leurs tarses articulès et leur bouche composée de 2 levres et de 2 mandibules en crochet; ils sont beaucoup plus agiles que les poux, et ne se rencontrent que sur les oiseaux ou sur le chien. Ils vivent aux dépens du sang des animaux, qu'ils tourmentent et qu'ils'épuisent quelquefois par leur grande multiplicité. Presque chaque espèce d'oiseau nourrit son ricin particulier; ainsi on connaît, outre celui du chien, le ricin du paon, de la poule, du corbeau, du coucou, de l'binondelle, de la grive, du pigeon, de l'oie, du cygne, du faisan, etc., etc. — Pour les détruire, on emploie les préparations mercurielles en frictions (onguent gris), et les infusions de tabac en bains, l'eau vinaigrée, etc.

#### 3. FAMILLE DES APTERES .- THYSANOURES.

Ils vivent dans les lieux humides, les maisons; on les connaît sous le nom de poissons d'argent.

# Genre Lepisme, Lepisma. (Linn.)

Ces petits aptères habitent les cadroits lumides des maisons, dans les armoires, entre les planchers. Ils se nourrissent de sucre, de bois pourri et d'autres petits insectes; on les connatt sous le nom de hartes, poissons d'argent, demoiselles argentées.

2º Classe des Condylopes.

# MYRIAPODES.

Respiration aérienne au moyen de trachées; tête distincte et non séparée du thorax; anneaux nombreux et semblables; au moins 20 paires de pattes.

Les myriapodes, connus vulgairement sous le nom de mille pieds, se reconnaissent au 1er coup d'œil au nombre considérable de leurs pattes. Ces animaux ne subissent que 2 métamorphoses; le petit sort de l'œuf avec 6 ou 8 pattes et les autres se développent avec l'âge. Ils vivent et croissent plus longtemps que les insectes, fuient ordinairement la lumière du jour, se cachent dans les endroits humides, sous les pierres, près des substances animales ou végétales en décomposition qui leur servent de nourriture; quelques-uns seulement sont aquatieues.

Les myriapodes se divisent ainsi:

Nous citerons seulement les 2 genres suivants.

Corps lenticulaire se contractant en boule, convex en dessus, concave en dessous; 8 yeux; 17 paires de pattes. On les trouve CC sous les pierres, dans les endroits humides, dans la terre; quand le printemps est humide, ce petit myriapode envaluit souvent les terrains meubles, les jardins de la plaine et ronge tous les semis, surtout ceux de haricots, de pois, de féves et les détruit complètement. Les grosses emences peuvent être préservées par un pratinage au suffate de fer, ou mieux encore par plusieurs arrosages indiqués page 423.

Corps cylindrique, serpentiforme, se roulant en spirale comme les serpents; 2 paires de pattes à chaque anneau du corps.

4re Espèce. — Jule Terrestre.

Long. 34 à 35 millim.

64 à 74 paires de pattes; corps d'un cendré ferrugineux ou bleuâtre



Fig. 187. Jule terrestre grossi.

2º Espèce. - Jule Guttule, Julus guttulatus. (Bosc.)



Fig. 188, 189, 190, 191, 192, 193.

- 1. Grain de blé en germination attaqué par le Jule guttulé.
- 2. Jule jeune. 2. Jule plus àgé.
- Antonnes très-grossies
   Pattes très-grossies

### Long. 20 à 25 millim.

Corps très-cylindrique, presque toujours marqué sur les côtés par des taches cramoisies, frangé par environ 180 pattes.

Comme les gloméris, les jules rongent les semences en germination; le guttule est surtout à redouter lorsque le printemps est humide. Dans les jardins, on détruit cette vermine par les moyens indiquée ci-dressus à l'espèce gloméris.

### 2º FAMILLE DES MYRIAPODES. - CHILOPODES.

Les chilopodes, ayant les pattes plus longues que les diplopodes, sont aussi bien plus agiles. Ils habitent les lieux humides, sous les pierres, les vieilles écorces et la mousse. Très-carmassiers, ils poursuivent et attaquent les petits insectes, les saisissent et les percent de leurs crochets empoisonnés, pour s'en repattre. Ils enterrent leurs confs, qui sont peu nombreux. Quelques espèces sont légèrement phosphorescentes.

### 3º Classe des Condylopes.

#### ABACHNIDES ou ABAIGNÉES.

Animaux articules, organises pour vivre dans l'air; tête confondue arec le thorax; pas d'antennes; 4 paires de pattes poilues; jamais d'ailes; corps composé de 2 parties principales : le céphalothorax et l'abdomen, qui est presque toujours énorme; yeux simples, ordinairement au nombre de 8; bouche ordinairement armée d'une paire de mandibules munies de crochets mobiles formant pinces.

Les araclinides ont ordinairement à l'extrémité de l'abdomen de petits tubercules composant un appareil destiné à produire une matière visqueuse, transparente, qui se durcit promptement à l'air et forme des fils ou de la soie. Ces filières soyeuses sont ordinairement an nombre de 6.

La respiration s'opère par des trachèes, par des poumons, ou simplement par la peau. Les principaus sièges du toucher résident dans les palpes et à l'extrémité des pattes. Les sens du goût, de l'odorat et de l'ouïe, très-développés chez ces petits animaux, n'ont pas de siège connu; leurs œufs, souvent très-nombreux, sont arrondis et ordinairement logés dans un ocon de soie; quelquefois la femelle demeure avec sa jeune famille pour la protéger; elle porte même ses petits sur son dos lorsqu'ils sont trop faibles pour marcher. Ils ne subissent pas de métamorphoses, mais de simples mues. Les arachnides, carnassiers par excellence, doués d'instincts variés, emploient des ruses remarquables pour saisir les insectes qui constituent leur nourriture, et une étonnante patience à les attendre à l'affût ou dans les toiles et les fils qui leur servent de pièges.

Plusieurs sont armés, pour leur défense ou surtout pour donner la mort à leur proie, soit de crochets venimeux placés à l'extrémité des mandibules, soit d'un dard à l'extrémité de l'abdomen. Ils vivent solés ou par paires, jamais en société; souvent ils s'entre-dévorent. Ces êtres, objets de dégoût et de répulsion, sont chargés par la Providence de maintenir un juste équilibre dans la propagation des insectes nuisibles. La ruè des prodigieuses ruses qu'ils emploient pour atteindre ce but, doit exciter en nous des sentiments d'admiration envers le bon Dieu, qui donne à tous les êtres des moyens si divers de remplir ici-bas le rôle providentiel auquel ils sont destinés.

La toile des arachnides peut arrêter l'écoulement du sang dans les coupures et les hémorrhagies.

| 6 ou 8 yeux au moins; respiration à l'aide de sacs pulmonaires; appareil vasculaire bien développé. | 4er Ordre,<br>Aranéides. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2 yeux; respiration trachéenne                                                                      | 2º Ordre,<br>Acarides.   |

#### 1" ORDRE DES ARACHNIDES. - ARANÉIDES.

Cet ordre est composé en grande partie des araignées, dont les ruses sont si diverses et si ingénieuses pour saisir leur proie. On les classe ainsi, d'après leurs habitudes:

Aranéides habitant sur la terre, suspendus en l'air par un fil, ou dans les cavités des rochers, des bois, etc., ou dans des trous en terre; ayant des habitudes:

| ntsouvent<br>chasser et | Six yeux                                         | le devant; se renfermant<br>dans des tubes de soie.                                | 4re Famille,<br>Tubicoles.                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ourant<br>our ch        | sur sur                                          | le devant et les côtés; for-<br>mant de petites cellules où<br>elle se renferment. | 2. Famille,<br>Celluleuses.                             |
| sortant et<br>demeure   | ix sur le devant<br>côtés très-iné-<br>grosseur. | Courant avec agilité.  Sautant, voltigeant avec agilité.                           | 3° Famille,<br>Courress.<br>4° Famille,<br>Voltigeuses. |
| Vagabor<br>hors de 1    | 8 yeux<br>et les cô<br>gaux en g                 | Marchant de côté et en ar-<br>rière, et tendant occasionnel-<br>lement des fils.   | 5. Famille,<br>Marcheuses.                              |

| Errantes à l'entour    |
|------------------------|
|                        |
| des nids qu'elles on   |
| construits, ou des     |
| fils qu'elles ont ten- |
| dus pour attraper      |
| leur proie. 8 yeux     |
| sur le devant, pres-   |

Errantes, mais se faisant de leurs nids une toile où aboutissent des fils.

6. Famille. NIDITELES.

Errantes, mais tendant de longs fils de soie dans les lieux où elles se meuvent.

7. Famille. FILEUSES.

que égaux.

Fabricant de grandes toiles

8. Famille. TAPISSIÈRES.

Sédentaires, construisant de grandes toiles pour attraper leur proie, et se tenant au milieu et à côté. 8 veux sur le devant, à tissus serrés en hamac, et y résidant. Fabricant des toiles à mailles ouvertes et régulières, en cercle ou en spirale, et se tenant au milieu ou à côté. Fabricant des toiles étendues en nappes suspendues au milieu de réseaux irréguliers.

9. Famille. ORBITÈLES. 10. Famille.

presque égaux. Fabricant des toiles à mailles ouvertes, à réseaux irréguliers, et se tenant au milieu ou à côté.

NAPITÈLES. 11. Famille. RÉTITÈLES.

Aquatiques, nageant dans l'eau, y habitant au milieu de cellules remplies d'air et y tendant des fils pour attraper leur proie.

12º Famille . AQUATIQUES.

### 2º ORDER DES ARACHNIDES. - ACABIDES.

Les acarides les plus connus sont les Faucheurs, qui ont les pieds très-longs, les nombreuses espèces de mites qui pullulent sur les fromages, etc., et le Sarcopte de la gale, qui se cache dans les ulcères de cette dégoûtante maladie, dont il est l'occasion.

### 4º Classe des Condylopes.

### CRUSTACÉS.

Respiration aquatique, s'opérant par des branchies on par la peau. Ordinairement pas moins de 5 ni plus de 7 paires de pieds; peau dure, encrolitée, crustarée. L'animal en croissant se dépouille de temps en temps de cette espèce de cuirasse, pour se revêtir d'une plus grande. Anneaux tantol articulés, tantol soudés et comme d'une seule piece; pattes tantot propres à la natation, tantot disposées en pinces. Les uns vivent de substances liquides, les autres de matières solides; ce derrières sont munis, près de la bouche, d'especée de pieds matcheurs, servant à la préhension et à la mastication. La plupart des crustacés habitent les eaux, principalement les mers, et offent sous ce rapport un intérêt assez faible aux personnes éloignées des Ottes.

Un petit nombre, tels que les cloportes, vivent à l'air humide. Plusieurs nous sont utiles, par la nourriture que nous en retirons; les autres, instruments de cette Providence admirable qui régit l'univers, contribuent, dans des conditions plus ou moins modestes, au maintien de cet équilibre qui nous révêle la sagesses de Dieu.

Les condylopes crustacés du Jura se répartissent en 5 ordres ainsi caractérisés :

Yeux portés sur un pédoncule; thorax confondu avec la tête; 40 pieds; branchies cachées sous le DÉCAPODE thorax.

|   | composée         | propres à  | munies d'une palpe.                    | Amphipodes.                 |
|---|------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| . |                  | la marche; | sans palpe; 7 paires                   | 3º Ordre,                   |
|   | de<br>mâchoires: | mandibules | de pieds.                              | Isopodes.                   |
|   | pieds            | propres à  | la nage.                               | 4º Ordre,<br>Branchiopodes. |
|   |                  |            | on; animaux con-<br>noins à une époque | 5º Ordre,                   |

eux non pédonculés; bouche

Cough

#### 4er Ordre des Caustaces. - DÉCAPODES.

Cet ordre renferme le genre suivant :

# Genre Écrevisse, Astacus. (Fabr.)

### Espèce Écrevisse Commune, Astacus fluviatilis. (Linn.)

Les écrevisses habitent les rivières, les ruisseaux, et se tiennent ordinairement sous des pierres ou dans les trous situés sous l'eau. Elles sont très-voraces et se nourrissent de charognes aussi bien que de mollusques, de petits poissons et de larves d'insectes. Notre écreisse commune change de cuirasse vers la fin du printemps, et à chaque mue elle grandit beaucoup, ordinairement d'environ un cinquième de son volume. Quelque temps avant cette époque, on trouve dans l'estomac de ces animaux de petites masses calcaires semblables à des disques, qu'on appelle des yeux d'erreisse et qu'on employait autrefois en médecine. La durée de leur vie paratt être de plus de 20 ans, et leur croissance ne s'arrête jamais complétement. L'écrevisse est un mets sain et assez bon.

### 2º ORDRE DES CRUSTACES .- AMPHIBODES.

Ils nagent avec facilité en tenant leur corps couché sur le côté. La Crerette des ruisseaux est CC dans tous nos cours d'eau.

# 3º Ordre des Crustacés.— ISOPODES.

Ces crustacés, en général petits, vivent dans les lieux humides des maisons, sous les pierres, etc.

# 4º ORDRE DES CRUSTACES.— BRANCHYOPODES.

Les crustaces de cet ordre vivent généralement dans les eaux mortes. Ils sont AC et forment 3 ou 4 genres.

### 5° ORDRE DES CRUSTACES. - ENTOMOSTACÉS.

Genre unique. - Cypris, Cypris, (Müll.)

Un seul œil médian; 2 paires de pattes proprement dites, non compris les antennes infér, pédiformes,

2º Sous-Embranchement des Annelés.

#### VERS.

Dépourrus de pieds articulés à toutes les époques de la vie ; enveloppe tégumentaire, en général molle; corps généralement allongé; division annulaire du corps de moins en moins marquée; système ganglionnaire veu développé ou rudimentaire.

Les vers du Jura peuvent être ainsi divisés : Respiration presque toujours branchiale; sang ordinairement coloré; système nerveux bien distinct et for-

| mant une chaîne                      | Annélides.                                                                                                                                                                           |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| tanée et vague;<br>sang presque tou- | cytindrique, dépourvu d'organes lo-<br>comoteurs, de ventouses et de divi-<br>sions annulaires bien distinctes; tube<br>digestif simple et ouvert aux 2 extré-<br>trémités du corps. | 2º Classe,<br>Helminthes. |
| système nerveux<br>plus ou moins ru- | aplati, fortement annelé, et dé-                                                                                                                                                     | 3º Classe,                |

dimentaire et ladigestive tubulaire, et ouverture aux 2 téral; jamais de extrémités du corps. chaine ganglionannelé et portant à sa partie antér. des lobes garnis de cils vibratiles; canaire médiane: vité digestive tubulaire et ouverte aux ROTATEURS. 2 extrémités du corps.

### 1re Classe des Vers.

### ANNÉLIDES.

| ayant<br>1 loco-           | des ventouses aux 2 extrémités |  | 1" Genre,<br>Sangsues.      |
|----------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Corps<br>pour la<br>motion | des soies ou des poils         |  | 2. Genre,<br>Vers de terre. |

#### Genre Sangsues.

Tout le monde connaît les sangsues, qui rendeut de si grands services en médecine. On en trouve 2 espèces dans le Jura. L'une, petite te verdâtre, qui se rapproche de la sangsue médicinale, se voit quelquefois dans les fossés humides de la Bresse. Plusieurs localités du canton de Clairvaux offrent la vraie sangsue médicinale, particulièrement les environs de Charésier; on pourrait très-bien y établir des réservoirs sangsuaires. L'autre, plus large et surtout plus grosse, avec des lignes longitudinales, se rencontre dans les mêmes lieux.

# VER DE TERRE.

Le ver de terre ou lombric est extrêmement C dans les terres fertiles et humides, qu'il sillonne en tous sens.

2º Classe des Vers.

### HELMINTHES.

Le corps de ces vers est cylindrique, un peu raide, presque élastique. Ils se tiennent dans le corps de l'homme et des animaux; nous citons les plus remarquables et les plus incommodes:

L'échinorhynque, ayant une trompe terminale hérissée de crochets, se trouve dans les intestins du cochon, de l'anguille et du brochet, suivant les espèces.

Le strongle habite, suivant les espèces, dans les gros intestins des

chevaux, dans le cœcum des cochons, dans les reins de l'homme et de plusieurs autres mammifères, et dans l'œsophage de divers oiseaux.

L'ascaride lombricoide, long de 15 à 20 cent., d'un pâle ou d'un bleu livide, habite les intestins de l'homme, du bœuf, du cheval, de l'âne et du cochon; on l'expulse au moyen de purgatifs et de vermifuges. Plusieurs autres espèces d'ascarides vivent aussi dans les intestins des poules, des chats, des chiens, des pigeons, etc.

Le trichure de l'homme, long de 5 à 8 cent., habite les petits intestins. Plusieurs espèces du même genre vivent aux dépens des agneaux, des veaux, des lapins et des souris, etc.

L'ozyure rermiculaire, qui a la partie antér. grosse et la postér, en pointe aiguë, long de 5 à 8 millim., habite souvent par milliers les gros intestins des enfants et leur cause des chatouillements, des étourfissements, des nausées et des convulsions. On les expulse au moyen de vermifuges ou de lavements faits avec des infusions amères.

Les filaires sont de petits vers minces ressemblant à des fils; ils habitent, suivant les espèces, dans le corps des chiens, du cheval, de divers oiseaux et de quelques poissons.

Les dragonneaux, qui ne vivent jamais dans le corps des animaux, ressemblent à de petits fils noirs, raides, mesurant souvent de 20 à 40 centimètres; on les trouve entortillés dans les sources des fontaines. Le vulgaire croit y reconnaître de très-jeunes serpents; à ce sujet, il raconte de belles histoires plus ou moins brodées, comme celle de gros serpents nourris et entretenus dans le corps de l'homme, et dont l'origine aurait été un de ces dragonneaux bu par mégarde.

### 3º Classe des Vers.

# CESTOÏDES.

Ces vers ont le corps petit, très allongé, dieisé en un grand nombre de segments, ce qui leur donne la forme d'un long ruban plissé en travers. Ils habitent tous les intestins ou le corps de divers animaux. Cette classe se divise ainsi:

I'm Section des Vers Costoïdes. - VÉSICULAIRES.

Les hydatides ont le corps terminé par une vessie remplie de liquide.

L'hydatide des cochons se trouve dans leur tissu musculaire, et leur donne la maladic connue sous le nom de ladrerie; la présence de ces parasites vésiculeux forme des granulations blanchâtres trèsvisibles à la base de la langue. Tout acheteur doit visiter attentivement cette région de l'animal avant d'en prendre possession. La ladrerie se manifeste surtout chez les individus tenus dans des écuries humides et utilassines.

Les hydatigères vivent, suivant les espèces, dans le foie du rat, dans les intestins du cheval, etc.

Les cénures vivent groupés sur une seule vessie dans le crâne des montons, et leur donnent la maladie appede rerigie ou tournisé; is se groupent aussi dans les intestins de divers animaux; d'après de récentes expériences, la viande de mouton, de veau, de porc et de lapin engendrerait des cénures dans le corps de l'homme.

Les échinoconques sont de très-petits vers vivant ensemble sur une même vessie, soit dans le cerveau de l'homme, soit dans les viscères des moutons, des veaux, etc., suivant les espèces.

#### 2º SECTION. - VERS PLANULAIRES.

Les tenia, improprement appelés rers solitaires, puisque souvent plusieurs individus vivent ensemble dans le même oorps, sont plats, etroits, trés-longs, mesurant quelquefois 6 mètres, ayant une tête carrée, munie de 4 suçoirs. Ils vivent tous dans les intestins de

l'homme et des animaux, et jamais au milieu des chairs. Ils se nourrissent des sucs gastriques élaborés dans l'estomac et dans les intestins des animaux qui les portent. Les tenia sont certainement les plus redoutables des vers parasites. Les manmifères, les oiseaux, les reptiles et les poissons y sont tous plus on moins sujets. Le tenia ou rer solitaire habite les intestins de l'homme. Sa longueur ordinaire est de 2 à 4 mètres, et on en a vu quelquefois de 10 mètres. Il est plus commun en Suisse que dans le Jura.



Corps blanc, presque cartilagineux, it articles oblongs, carrés, engalnés les uns dans les autres, el qui, séparés par quelque rupture, ressemblenten quelque sorte à des semences de courge.

Ce ver cause des maux cruels et quelquefois la mort. Très-difficile à expulser, on emploie pour cet objet la racine de fougère mâle en poudre, et 2 heures après l'on donne un purgatif un peu fort.

4º Classe des Vers.

# ROTATEURS.

On appelle ainsi de petits animaleules microscopiques, qu'on tronve en grande quantité dans les eaux stagnantes. Ces myriades de petits étres, qu'on ne soupçonnait même pas avant la découverte des puissants microscopes, ont été longtemps confondus avec d'autres petits animaleules dont nous parlerous dans le 4' embranchement.

On peut quelquefois en compter plusieurs centaines dans une goutte

d'eau saumâtre ou qui a reçu l'infusion de quelques plantes; leur corps est demi-transparent, à divisions annulaires, distinctes; autour de la bouche, qui occupe la partie antér., on voit des cils vibratiles, dont les mouvements rotateurs sont très-remarquables.

Ces tont petits êtres se meuvent dans l'eau avec vitesse ou gravité, suivant les espèces. Nous en avons vu plusieurs qui se promenaient gravement on divers sens et en tournant sur eux-mêmes au milieu du vaste espace d'une gouttelette d'eau. Quelques-uns ont la propriété de suspendre leur vie par suite du desséchement du liquide qui les contient, et de la reprendre lorsqu'ils sont plongés dans un nouveau liquide.

#### TROISIÈME EMBRANCHEMENT.

### ANIMAUX MOLLUSQUES OU MALACOZOAIRES.

On appelle Mollisques des animaux non vertébrés ni articulés, à corps mou, recouvert d'une peau gluante d'où transsude ordinairement une croûte lemelleuse, appelée test on coquille, qui est le plus souvent d'une seule pièce. Circulation complète, à sang blanc, respiration acrienne on aquatique; système nerveux ganglionnaire; locomotion reptatile, s'opérant non acce des membres pairs, mais ordinairement par un disque charnu appelé pied.

On divise les mollusques en terrestres, fluviatiles et marins, suivant qu'ils habitent la terre, les eaux douces ou la mer.

### Classification des Mollusques du Jura.

### Mollusques proprement dits.

Une tête distincte; ordinairement une coquille univalve, jamais bivalve; pied en disque charnu sous le corps.

4" Classe, GASTERO-PODES. Point de tête distincte; toujours une coquille bivalve.

2º Classe, Acephales.

### 1<sup>re</sup> Classe des Mollusques.

#### GASTÉROPODES

Les gastéropodes rampent sur un pied charnu situé sous le ventre; ils ont une tête distincte, pourvue d'appendices contractiles en forme de cornes, qu'on nomme tentacules.

On distingue dans les gastéropodes: 1° la tête, 2° le manteau, 3° le corps, 4° le pied.

4º La tête, portée sur un cou contractile et rétractile, supporte les tentacules, organe spécial du toucher, au nombre de 2 chez les gastropodes fluviatiles et les operculés, et de 4 chez les autres. Les yeux, au nombre de 2, sont situés à l'extrémité des tentacules supérieurs, dits oculés, dans les gastropodes qui en ont 5; et chez sautres, ils sont placés à la base, en dessous ou en arrière des tentacules. La bouche est armée d'une mâchoire cornée, dure et tranchante.

2º Le manteau est une masse musculaire qui reçoit le cou et la téte lorsque l'animal se contracte. Chez les gastéropodes testacés, il sécrète la çoquille; chez ceux qui sont nus, il forme sur le dos une plaque nommée cuirasse.

3º Le pied est un disque charnu sur lequel l'animal rampe.

4° Le corps, roulé en spirale chez les gastéropodes testacés, s'appelle tortillon, il est logé dans la spire de la coquille; chez les gastéropodes nus, il est droit et se confond avec le pied en arrière.

5° La coquille est une enveloppe calcaire plus ou moins résistante, souvent agréablement colorée, servant à protéger l'animal; elle est toujours univatre ou d'une seule pièce chez les gastéropodes, et conique, globuleuse, discoide, fusiforme, suivant les espèces. L'ensemble des tours que fait la coquille en se repliant sur elle-même, se nomme la spire, dont le sommet est formé par le plus petit tour. Le plus grand tour s'appelle la base de la coquille. L'ouverture par où se montre l'animal est appelée la bouche. Le peurtour de cette bouche se monme péristone; il est dit discontinu quand il forme à peu près un cercle, disjoint lorsqu'il est plus ou moins brisè par la convenité de l'avant-dernier tour. La suture est le sillon qui sépare les 2 tours. La columelle est l'axe autour duquel s'enroulent les tours de la spire. On appelle ombilie une ouverture centrale placée près de la columelle et formée par l'euroulenent de la spire; si cette ouverture, assez grande et assez profonde, laisse voir un ou 2 tours dans son intérieur, la coquille est dite ombilique; elle est dite simplement perforée lorsque l'ombilie est très petit, et dimperforée quand in l'existe pas de perforation. Les coquilles sont appelées dextres si l'enroulement se produit de droite à gauche, et senestres dans le cas contraire. (On place la coquille sur sa base, la pointe en sens inverse de l'observateur.)

Certaines espèces peuvent fermer leur coquille par une porte à charnières, adhérente à l'animal, qui s'adapte parfaitement sur le péristome: cette porte s'appelle opercule; il ne faut pas la confondre avec une cloison temporaire que construisent certains mollusques pour se défendre du froid, et qu'on nomme épiphraque. La longueur ou hauteur d'une coquille de gastéropode se mesure du sommet de la spire à la base de cette coquille; sa largeur est formée par le diamètre du plus grand tour.

Les gastéropodes sont ovipares, rarement ovovivipares.

Pour la classification des mollusques du Jura, nous suivrons l'excellent ouvrage de M. Moquin-Tandon sur les mollusques de France.

## Classification des Mollusques Gastéropodes.

| le (ou cloi-<br>rmanente ,<br>fermer l'a-<br>tus sa co- | nul; orifice respiratoire petit, re-<br>présenté par un trou plus ou moins<br>arrondi, avec un sphincter spécial. | 4 ordre ,<br>Inopercules . |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Opercu<br>on pe<br>ervant à<br>nimal da<br>uille)       | bien distinct; orifice respiratoire large; sphincter nul ou rudimentaire.                                         | 2º Ordre,<br>Operculés.    |

### 1 ORDRE DES GASTÉROPORS. - INOPERCULÉS.

Reprotion aricone; molluques terrestres: coquille ordinairement compilete exter, quoquefois radimentaire exter, on inter, riezrarement anale; vivant sous terre on rarement dans les endroits très-humides. 1<sup>st</sup> Trifu des f. Inoperutés; Palmonés. ... Copps

non spiral, non distinct du plan locomoteur; yeux au sommet des tentacules en dehors. Coquille nulle ou rudimentaire.

spiral, distinct du pied; yeux au sommet des tentacules en dehors. Coquille développée.

spiral, distinct du pied; yeux à la base des tentacules en dedans. Coquille développée. I™ Famille, Limaciens.

2º Famille, Colimaciens.

3º Famille, Auricula ciens.

Respiration derienne et aquatique tout à la fois ; molusques amphibies. Corps allongé ou raccourci, avec ou sans tortillon spiral; yeux à la base interne des tentacules, un peu en avant. Coquille développée, aplatie ou ovoide, spirale ou en capucton non spirale. 2º Tribu des Inopercutés: Pulmobranches.

Une scule Famille, Limnéens.

### 1re Famille des Inoperculés pulmonés. — LIMACIENS.

médiocre, chagrinée; orifice respiratoire en avant de la cuirasse; pied à bords dilatés, séparé du corps par un sillon; coquille nulle.

i Genre, Arion.

médiocre, striée ou chagrinée; orifice respiratoire en arrière de la cuirasse; pied à bords peu dilatés, à peine distinct du corps; coquille intérieure rudimentaire, presque nulle sous la partie postér. de la cuirasse.

2º Genre, Limace.

nulle; orifice respiratoire sous la coquille, qui est 3 Genre, petite, placée à la partie postér. du corps; pied à Testacelle. bords non séparés du corps.

Cuirasse

Dans le Jura, on appelle vulgairement limaçous les petits mollusques nus ou coquillés, limaces les grands mollusques nus, et coquillards ceux qui ont une coquille. La plupart des limaçons vivent de végétaux; dans les années humides, ils causent des ravages qui anéantissent quelquefois toute une récolte de blé. On les détruit, ou moins on atténue considérablement leurs dégâts, en suppoudrant le sol de chaux grasse non éteinte, ou de plâtre, ou de sel de cuisine très-fin, ou surtout de cendres non lessivées et de suie. Les entlusques servent à l'ornementation des arbres et arbustes; ils entrent dans l'alimentation d'un grand nombre d'oiseaux. Quelques-uns sont mangés par l'homme; ils sont alors qualifiés d'édules. J'ai vu plusieurs personnes les avaler tout vivants pour se fortifier la poitrine....

4er Genre. — Arion, Arion. (Gray.)
Vulgairement Limace, Limacon.

4re Espèce. — Arion des Charlatans, Arion rufus. (Moq.)
Vulgairement Limace rouge.

Animal long de 10 à 14 cent., large de 15 millimètres. Pean chaerinée, ordinairement d'un roux vif, d'un jaune sombre, quelquefois d'un

noir jaundare, jaune et noir (R), marron à flammes jaunes (R), rouge ou orangé.

Vit dans les lieux ombragés, dans les jardins, sous les haies. CC,
surtout dans la plaine.

2\* Espèce. — ARION BLANC, Arion albus. (Fer.)
Vulgairement Limace blanche.

Animal long de 10 à 12 cent.

Rétréci et bombé; chagriné, blanc ou blanchâtre, roussâtre on noir blanchâtre; ressemblant quelquefois à de la gelée jaunâtre, translucide.

Lieux humides, bois. CC partout.

3° Espèce. — Anion Brunatre, Arion subfuscus. (Fer.)
Vulgairement limate brunt, limate mbfuscus. (Dray.)
Mollusque long 66 a 8 cent., large de 12 millimètres.
Brun checolat, rougetare livide ou gristure; cuirase d'un brun foncé.
Au pied des murs humides et sous les haies de la Bresse. AR.

4° Espèce. — Arion des Jardins, Arion hortensis. (Fer.) Vulgairement petite Limace.

Animal long de 25 à 40 millim., large de 4 à 6 millim.

Strié, faiblement chagriné, blond fauve, gris foncé, noir olivatre ou verdatre, quelquefois jaunâtre ou gris ardoisé, assez rarement noir, à bords orangés ou jaunes.

Il est C dans les jardins, les prés, les champs, surtout aux environs de Dole.

2º Genre. — LIMACE, Limax. (Linn.)

4<sup>re</sup> Espèce. — Limace Jayer, Limax gagates. (Drap.) Animal long de 5 à 7 cent. large de 5 à 8 millim.

Oblong en dessus, roux nolràtre ou gris de plomb, rarement olivàtre; d'un gris jaunâtre en dessous; cuirasse gibbeuse, bilobée.

CC dans les vignobles, près des chemins, sur les gazons.

2º Espèce. — LIMACE MARGINÉE, Limax marginatus. (Mull.)
Animal long de 5 à 6 cent., large de 7 à 10 millim.
Brun ronssâtre avec 2 bandes marginales foncées.

CC près des murs humides, sous les pierres, dans la Bresse et les rampes. CC surtout pendant les automnes tempérés et humides.

3º Espèce. — Limace Agreste, Limax agrestis. (Linn.)
Vulg. petite Limace, Limagon.

Animal long de 5 à 6 cent., large de 8 à 10 millim.

Elancé; d'un cendré roussaire ou gris, pointillé de noirâtre ou de roussaire, ordinairement unicolore; carène caudale courte.

Cette espèce couvre quelquefois la terre dans les printemps humides, et cause de grands ravages dans les jardins et les champs.

4° Espèce. — LIMAGE VARIÉE, Limax variegatus. (Drap.) Animal long de 8 à 12 cent., large de 12 à 18 millim.

Jaunâtre, tacheté de blanchâtre ou de roussâtre, à pelits points brunâtres ou à points noirs; tentacules bleuâtres.

Vit dans les caves, les puits. On la voit souvent se poser vers le robinet des tonneaux pour se nourrir des transsudations tartreuses.

Elle laisse un sillon abondant de mucus. CC.

5º Espèce. - Limace Cendrée, Limax maximus. (Linn.) Vulg. la grande Limace, la Licoche.

Animal long de 10 à 18 et quelquefois 20 cent., large de 12 à 20 mil. Cuirasse tachetée de noir, longue de 55 millim., presque toujours cendrée, le plus souvent avec des points ordinairement noirs, quelquefois de diverses couleurs, rarement si l'animal est tout noir.

C dans tous les jardins et les bois, surtout dans la plaine.

6º Espèce. — Limace Brune, Limax bruneus, (Drap.) Vulg. Limaçon.

Animal long de 45 à 30 millim., large de 3 à 5 millim.

Cuirasse jaunâtre ou grisâtre; corps presque lisse et comme translucide, d'un brun noirâtre ou presque bleuâtre.

Lieux très-humides, sous les feuilles, les pierres. CC à l'automne et au printemps.

# 3e Genre. - Testacelle. Testacella. (Cuv.)

Espèce unique, -Testacelle Ormer, Testacella haliotidea. (Drap.) Animal long de 45 à 55 millim., large de 12 à 15 millim.

Couvert de tubercules saillants, d'un jaune sale ou d'un brun clair. Coquille ressemblant à un ongle, placée à l'extrémité de l'animal, dont elle représente à peine la 8º partie; ovale, roussàtre, translucide; un à 2 tours; hauteur, 2 millim.; diamètre, 6 à 7 millim.

J'ai trouvé un seul individu de cette espèce, près des murs de l'ancien cimetière de Lons-le-Sannier. Elle vit dans la terre, d'où elle ne sort que la nuit pour chercher sa nourriture, qui consiste en vers.

# 2º FAMILLE DES INOPERCULÉS PULMONÉS : COLIMACIENS.

Tentacules et yeux au nombre de 4; Mâchoire sans côtes, ni dents, ni clausilium; Coquille:

Enfermant incomplètement l'animal, transparente, déprimée, à dernier tour très-grand; ouverture trèsgrande; spire courte; ombilic nul.

Enfermant à peine l'animal, oblongue, transparente; ouverture énorme, dernier tour très-grand ; spire courte ; ombilic nul.

Enfermant complètement l'animal, ordinairement aplatie en disque, presque toujours minec et transparente; ombilie ordinairement grand; ouverture et dernier tour médiocres.

3º Genre, Zonite.

Coquille enfermant complétement l'animal. Machoire:

A côtes et à dents, globuleuse, rarement aplatie ; dernier
tour variable ; ouverture médioere ou petite; rarement
avec des dents et sans dausilium; tentacules infér. très-

4° Genre, Hélice.

A stries antér. et à denticules rudimentaires; coquille ovoide ou allongée; dernier tour le plus grand; ouverture petite ou médiocre, dextre, très-rarement sénestre; rarement avec des dents, sans clausilium; ombilie nul ou très-petit.

courts.

5° Genre, Bulime.

A stries antér. rudimentaires, sans denticules; tentacules infér. rudimentaires; coquille cylindroide, allongée, sénestre, dernier tour assez étroit; ouverture petite, pyriforme, avec lames, plis et un clausilium; ombilie en fente.

6° Genre, Clausilie.

A stries antér. presque nulles, sans denticules; tentacules intér. rudimentaires; coquille cylindroïde, allongée, dextre, rarement sénestre; dernier tour assez étroit; ouverture petite, ordinairement dentée ou plissée, sans clausilium; ombilie en fente.

7º Genre, Maillot.

Deux tentacules et 2 yeux; machoires sans stries ni denticules; coquille dextre ou sénestre, eylindroïde, courte; dernier tour étroit; ouverture médiocre, sans clausilium; ombilie en fente.

8º Genre, Vertigo.

# 1er Genre, VITRINE, Vitrina.

4<sup>re</sup> Espèce. — VITRINE ALLONGÉE, Vitrina elongata. (Drap.)

Animal beaucoup plus grand que sa coquille, d'un gris vineux; tentacules litas clair ou un peu noirâtres. Coquille minco, pellucide, aplatie, lisse, brillante, d'un

jaune verdåtre; 4 ou 2 tours, le dernier formant presque toute la coquille. Hauteur, 4 millim. 5 à 2 millim.; longueur, 4 à 5 millim.; largeur, 2 millim. 5 à 3 millim.

Dans les bois, sous les feuilles, dans la mousse. Clairvaux, Saint-Amour et St-Laurent, R; Lons-le-Saunier, AR.

2º Espèce. - Vitrine Diaphane, Vitrina diaphana. (Drap.)

Animal marqué latéralement de tubercules violacés ou brunktres; demi-cuirases tre-grande; tentacules d'un gris violacé. Coguille aplatie, légérement convexe en dessus, bombé en dessous, trés-inince, trés-fraglie, à strie longituitinales fines, fort brillantes, d'un jaune verditre; 1 à 2 tours; ouverture formant les 3½ du grand diamètre. Hauteur, 2 à 5 millius, longueur, 6 à 7 millius, largeur, 3 à 6 millius.

Au pied des roches, sous les pierres humides. Morez et St-Claude, AR; Champagnole, paraît assez rare.

3º Espèce. — Vitrine de Muller, Vitrina pellucida. (Drap.)

Animal gristire ou rongektre; tentacules d'un gris cendré; piets jaunktres en desous. Coguille presque globuleure, un peu aplatie, très-mince, très-fragile, Inisante, verditre ou jaunktre; 3 à l'ours; ouverture formant un peu plus du grand diametre de la coquille, llauteur, 3 millim. à 3 millim. 5; longueur, å à 5 millim.; largeur, 3 millim. 5 à 4 ou 5 millim.

Vit dans les endroits montueux, sous les herbes humides. Clairvaux, R; St-Amour et St-Claude, AR; Dole, RR.

2º Genre, Ambrette, Succinea. (Drap.)

4re Espèce. — Ambrette Amphibie, Succinea amphibia. (Drap.)

Animal grand, d'un roux jaunâtre; tentacules gros, d'un gris jau-

nătre. Cognille haute de 15 à 24 millim., d'un diam. de 9 à 13 millim., orale, allongée, ventrue, striée finement, très-mince, très-fragile, d'un jaune verdatre plate; 2 1/2 à 5 tours, le dernier énorme, colorés en dedans et en debors; suture superficielle.

Vit sur les plantes aquatiques des eaux stagnantes. Lons-le-Saunier et Dole, CC; il y a plusieurs variétés différant par la taille et la couleur. St-Amour, CC.; St-Clande, AR. Champagnole, C.

Ambrette amphibie. St-Claude, AR; Champagnole, C.

2\* Espèce. — Ambrette Élégante, Succinea elegans. (Risso.)

Animal très-grand, épais, d'un jaune brun pointille de noir; tentacules très-courts, d'un blanc jaundre; pied large, bordé de bleuktre. Copuille haute de 10 à 20 millim. d'un diam. de 7 à 11 millim., allongée, ventrue, finement striee, mince, demi-opaque, généralement de couleur d'ambre, quelquel-is foncée, rarement blanche;

3 à 4 tours renfiés et tordus, le dernier très-grand, légèrement nacré en dedans; suture assez profonde; ouverture ovale.

Sur les bords des sources et des ruisseaux. Lons-le-Saunier, Dole et Clairvaux, CC; St-Amour, AC; St-Claude et St-Laurent, R.

### 3º Espèce. — Ambrette Oblongue, Succinea oblonga. (Drap.)

Animal court, chagriné, grisàtre ou blanchâtre; tentacules grisàtres; pied assez large, pâle en dessous. Cognitté haute de 6 à 9 millim, d'un diam. de 4 à 5 millim, allongée, peu vertiue. striet rés-finement, mince, fragile, transparente, d'un jaune pâle ou verdâtre; 3 à 4 tours assez renflés et fortement tordus, le dernier assez grand.

Sur les plantes bordant les sources, les ruisseaux. Lons-le-Saunier et Dole, C; St-Claude, Clairvaux et Poligny, R.

3º Genre, Zonite, Zonites. (Montf.)

### 1º Espèce. — Zonite Fauve, Zonites fulvus. (Moq. T.)

Animal lent, grand, d'nn gir la iritte ardoisé, grisàtre et transparent sur les bords; tenacules très-longs, d'un noir ardoisé; pied arrondi antér. Copuille haute de 2 à 3 millim, dian. de 2 à 3 millim, convexe, confue en dessus, aplatie en dessus, à stries peu visibles, mince, deml-translucide, brillante, d'un roux jaunàtre ou grisâtre; 5 à 6 tours croisoni graducllement; susture prononcés; ombilie très-petii.

Sous la mousse, les feuilles, les pierres, au pied des murs de clôture. Bletterans et les alluvions de St-Amour, AR; Lons-le-Saunier, RR; Dole et Clairvaux, R.

# 2º Espèce. — Zonite Brillante, Zonites nitidus. (Moq. T.)

Animal long de 9 millim, Jent, peili, fortenent tubercula, d'un gris juantre ou verdâtre clair; tenucles gros, noistres; pied tronqué antérieure. Copquille haute de 3 à 5 millim, diam. de 5 à 8 millim, canvex en dessus, plane et concave dessous vers le certe, minee, fragile, brillante, d'un bunu janaltre clair, rarement verdâtre, striee longitudinalement; 5 à 6 tours; ouvertnre presque ronde, peu oblique; suture promocées (ambille alors).

Dans les broussailles, sous les feuilles mortes, les pierres humides. Lons-le-Saunier, St-Amour et St-Claude, C.; Champagnole, R.

# 3° Esp.—Zonite Lucide, Zon. lucidus (Moq. T.); Helix lucida (Drap.)

Animal long de 30 millim, assez vif, grand, d'un brun notritre ou gristire, plus foncé en desoux; tentacules grot, tres-divergents, d'un brun ardoise; pied gristire ou jaune gristire, transparent. Copville haute de 0 à 10 millim, d'un diamètre de 12 à 18 millim, l'épérement convex en dessus, un peu aplatie en dessous, concave vers le centre, très-minoc, brillante, transparent, fauve en dessus, d'un blanc rosser le centre, très-minoc, brillante, transparente, fauve en dessus, d'un blanc rosse.

satre autour de l'ombilie; à stries peu visibles; 6 à 7 tours; suture marquée; sommet très-obtus; ombilie large; ouverture sensiblement ovale, très-oblique.

Une variété de grande taille, aplatie, m'a été envoyée de St-Claude; je l'ai aussi trouvée à Lons-le-Saunier. Vit autour des maisons, dans les trous de murs, sous les pierres, les feuilles mortes. Saint-Claude, St-Amour et St-Laurent, C; Lons-le-Saunier, Dole, Montmorot et Bresse. CC.

4º Espèce. - Zonite Cellière, Zonites cellarius, (Grav.)

Animal long de 19 million, leni, grand, arrondi antériserment, gris ardusis on junne gristère ne dessus, plus chira sur les côtés e il puntire en dessus; tentacules courts, gros, d'un gris junnitre; pied étroit, à marges d'un gris junnitre. Coquitte baute de 4 à 6 millimètres, d'un dian. de 10 à 15 million, très -convere en dessus, aplatie et légérement concave en dessus, très-mirce, transparente, brillante, couleur d'ambre on favorroussière en dessous, d'un blanc incretain et narcé en dessous, striée très-finement; 5 à 6 tours, le dernier non d'argi vers l'ouverture; sutrer visible; commet très-buts; ombilé médiore; ouverture arrondie, ovale, peu doblique.

Lons-le-Saunier, St-Claude, Dole et la Bresse, AR; St-Amour, R; St-Laurent, RR.

5º Espèce. - Zonite Alliacée, Zonites alliarius. (Gray.)

Animal noistare ou noir peu fanoi, exhaînt une forte odeur d'ail, surtout lorsquen l'irrie; tenucules courts. Copuille haute de \$1 millin, d'un diann. de \$4 15 millin, un peu convec en dessus, legèrement aplatie en dessous, nince, trèbrillante, transparente, couleur de come verdire ou roussière en dessous, d'un blane douteux en dessous; \$1 tours gradués, le demire déprimé; suture médiocre; sommet douis, simblie sese l'arge; ouverture ellistique un peu oblique; péristone nince.

Vit dans les bois, sous la mousse, les feuilles, les pierres. 4er plateau, AC.

6º Espèce. — Zonite Luisante, Zonites nitens. (Moq. T.)

Animal long de 16 millim, grand, arrondi antériourement, très-pointu en arrière; d'un gris brundire faiblement artiolisé; tubercules viblosi; tentacules sublisé; tentacules assez cours; pieds s'élargissant beaucoup prês de la queue. Copuille haute de 14 % millim, d'en 8 il 21 millim, presupe so correve en dessus, aplaiet et concave vers le centre en dessons, peu brillante, transparente, d'un jaune roussêre ou versiture en dessus, blanc bleudire en dessons, curiout vers l'ombilité; s' à 5 tours faiblement couvexes, gradués, le dernier trè-dilaté vers l'ouverture; sature assez marquée; somment très-obtus; ombilie large; ouverture ciliptique assez oblongue.

Dans les lieux humides, sous les pierres, les feuilles mortes. Lonsle-Saunier, St-Amour et Dole, C; St-Claude, Clairvaux et Saint-Laurent, AR. 7º Esp.— Zontte Straife, Z. striatulus (Moq.); Heliz nitidulu (Drap.) Animal niritare, allongi: tontacules polis, noiritare, pind for teroit, noir en dessus, d'un gris chair sur les côtés. Coquille haute de 1 millim. et § 2 à 3 millim., d'un dian. de 8 à 3 millim., lejèrement convexe en dessus, aplatie en dessus, traegie, transluchie, tre-blaisme, d'un turce drait en dessus et un pen plus foncé en dessus; strates longitudinales fines, bien marquées ; 4 à 5 lours; suture minime; sommet très-obusic endici large; converture on pen ovalaire.

Dans les bois, les broussailles humides. Champagnole, Clairvaux, Lons-le-Saunier, AR.

8° Espèce. — ZONITE CRISTALLINE, Zonites cristallinus. (Leach.)
Coquille haute de 1 à 1 millim. 1/2, d'un diam. de 1 à 3 millim., presque aplatie

Coquille haute de 1 à 1 millio. 1/2, d'un diam. de 1 à 3 millio., presque aplatie en descous, trè-mince, très-fragile, transparente, virrée, très-brillante, presque incolore, quelquefois verdâtre, rarement jaurâtre; 5 à 6 tours gradués; suture fégère; sommet aplat; ombilie petit; ouverture arrondie, fortement échancrée par l'avantderaier tour.

Dans les lieux humides, sous les pierres, les feuilles mortes. St-Amour, CC, surtout dans les alluvions; Lons-le-Saunier, St-Claude et St-Laurent, C; Dole, AR. C dans les 2° et 3° régions.

9 Espèce. — Zonite Diaphane, Zonites diaphanus. (Moq. T.)

Animal tris-petit, tris-long, arbaise en dessus et lateralement, blane on blane junte en desson; tentacules illiformes, longs, d'un gris arbaisé; piet tris-tellongé, étorit; queue très-longes. Copullé haute det millim. à l'millim. 1/2 d'un diam. de 2 à millim., presque aplaise en dessus, légiement courvex en dessous, très-almoit, très-fragile, transparante, très-brillante, incolores, quelquéois légèement blanchiter ou rousdirer; 5 à 6 tours graduet; suure pre-que nulle; sommet aplait; soublié unit; ouverture aroude, très-forteneu échancépe par lavan-demie tour.

Vit sous les pierres, dans la mousse et dans les feuilles mortes. Saint-Claude et St-Laurent, C; montagnes de St-Amour et de Lonsle-Saunier, R; 4<sup>re</sup> région, R; 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> régions, AR; 4<sup>e</sup> région, AC.

4° Genre.— Hélice, Hélix.

Vulgairement Escargot, Limaçon, Coquillard.

4<sup>re</sup> Espèce.— Нéшсе Рубме́в, Helix рудтеа. (Drap.)

Animal très-petit, long de I millim. 1/2, d'un brun noirâtre ou d'un gris cendré pointillé de noirâtre; tentacules rapprochés à la base. Coquille haute de I millim. 1/2, d'un diam. de I millim, déprimée, un peu bombée en dessus, faiblement convexe en dessous, striée finement en long, mince, fragile, d'un fauve roussâtre on d'un brun påle; 2 1/2 à 4 1/2 tours convexes, gradués, le dernier non caréné; suture profonde; sommet obtus; ombilie large; ouverture arrondie, peu oblique.

Sous l'herbe verte ou sèche, les pierres, les haies; elle se cache pendant le jour. AC dans les 2°, 3° et 4° régions.

2º Espèce. HÉLICE BOUTON, Helix rotundata, (Muller.)

Asimal lent, petit, long de S à 7 millim, autérieurement arrondi, d'un gris audioisé, brunture on bleaute, visiblement luberreid; tentecules d'un gris anirture, translusides; pied étroit, rebordé fortement. Copulle haute de 2 à 8 millim, très deprimés, convex en dessus et légèrement bombée en dessous, à côtes saillantes longitudinales, arquées; mines, soilée, comée ou brunter; finammée longitudinales rett e rouge sale ou vineus; é à 7 mois gradués, le dernier obtasément earéné; suurer profonde; sommet très-obtus; ombile très-large; converture ovalaire, un peu oblique; un peu oblique oblique oblique; un peu oblique obliqu

AC dans les 2°, 3° et 4° régions, sous les pierres, les feuilles, les haies, dans les endroits secs.

3º Espèce. - HÉLICE RUDÉBALE, Helix ruderata. (Studer.)

Animal lent, un peu trapu et arrondi, d'un ardoisé translucible fouetté de noitrier estateules d'oregents, cours et gros, d'un brun noritre; pied d'un gris brun ou ardoisé. Copuillé haute de 2 à 3 millim, d'un diam. de 4 à 6 millim, convexe en dessus, fablement bombée en dessous, à côtes longitudinaies fines, translucieles, d'un correi jaunêtre ou légérement verdaire; à 3 à 1 ours couvexes, gradués, le dernier tour caréné; sature marquée; sommet très-obtus; ombilic très-large; ouverture un peu oblique, shabaromidie.

Vit dans les endroits secs, sous les pierres, les feuilles mortes, la mousse. Montagnes de Lons-le-Saunier, C; St-Amour, AR; Saint-Claude, R; Dole, RR.

4° Espèce. — Hélice Planorbe, Helix obvulata. (Müller.)

Animal lent, assez grand, long de 24 millim, d'un brun noiritre ou roursitre, le légérement jaumière en diesau, moins foncé en dessous, opaque; tentaneis trés-longs, noiritres, transducides: pied bordé de jaunière. Copuille haute de 5 à 7 millim., d'un daim., de 12 à 15 millim, plate en déssus, convece en dessous, finement striée, solide, opaque, poilue, brunktre ou d'un roux de rouille; 6 à 7 tours eonvexes, gradués; sustre marqués; sommet plat ou un peu concev, ombilie grand; ouverture presque triangulaire, oblique, très-échancrée; péristone réflechi, à bourrelet interne roed ou vineux.

Variété non poilue, cornée, roussatre, Lons-le-Saunier, R. Variété blanchâtre, non poilue, Lons-le-Saunier, AC. Variété transparente, d'un roux fauve, fortement poilue, Conliége, AR.

Vit dans les endroits secs, particulièrement entre les pierres et sous les feuilles mortes. Cette jolie espèce est extrêmement abondante sur les rampes du 1" plateau. Dans les hautes montagnes, elle est plus rare.

### 5° Espèce. - Hélice Soyeuse, Helix holoserica. (Studer.)

Animal vil, gris jaune, Blealtre en dessus et noirâtre en dessus; tentacules noirâtres. Copruil; baste de 5 à le milia, "due diam. de 9 à 10 milian, plate en dessus, convexe en dessous, minoc, transparente, poulue finement, d'un roux jaunâtre [derenent verdâtre; 5 à 6 tours couverse, graduse; somme aplati; omblite inediscre; ouverture oblique, en forme de trôle, fortement échancrée par l'avant-dernier tour; périsone refélèce, à bourréels interner, couleur de chancrée

Au pied des rochers, sous les feuilles mortes. Je n'ai pu me procurer que 4 individus de cette espéce, qui me paratt être confinée dans la mi-montagne voisine du département du Doubs. RR.

## 6º Espèce. Hélice Grimace, Helix personata. (Lam.)

Anison éritété en avant, long de 13 millian, d'un gris cendré ou noirlaire; tentacules longs, transducides. Copquille Bauer de 4 à 6 millian, d'un dans de 7 à 10 millian, comée, quelque-feis blanche, tracement rouillée; 5 à 7 tours convexes, gradués; suure médiorer; sommet obtus; ombilie preuque nul ; ouverture bubique, arquée, trilobie, avec 2 dents et une lame; péristome continu, réféchi, avec un hourrelet blanc ou roussattre.

Variété blanche, transparente, sans poil: St-Glaude, R; Champagnole, R.

Variété rougeatre, vineuse, poilue, AR.

St-Claude et St-Laurent, C; Morez, AC; Champagnole, R; St-Amour (montagnes), RR; Clairvaux, Salins, Arbois et Poligny, AR. Cette singulière espèce, dont la bouche semble grimacer, aime les

endroits secs, herbus, converts de broussiilles et exposés au Midi. On ne la rencontre jamais dans la plaine, et rarement dans la haute montagne. Le premier et le second plateau forment la zone de son habitat ordinaire, et encore ne l'y rencontre-t-on que par places on comme en colonies.

# 7° Espèce.— Не́ысе Снличе, Helix depilata. (Drap.)

Animal rétréci, pointu en arrière, translucide, cendré, jaundrre, noiratres sur loss; tentacules gréles, noiratres; pied palais. Goquille haute de 5 à nuillim, d'un diam, de 6 à 8 millim, comodio-globuleuse, aplaite en dessous, mince, poilue, transquierd, viu jaune de corrac clair, quedquéols rougelare, avec une bande d'un blantransparent quelquefois lacriée; 7 ou 8 tours convexes, gradués; suure médiorer; sommet oblus; ombile respeta nuil, coverture 1/3 obluque, rétrécie, extrémement échancrée par l'avant-dernier tour; périsonne à bourretel blanc.

Vit contre les rochers humides: à la cascade du Flumen, près de St-Claude, AR; sous les feuilles mortes, près des rochers de Clairvaux, R; St-Laurent, R; jamais dans la plaine ni sur le 1<sup>er</sup> plateau.

8° Espèce.— Нешсе Моновонте, Helix unidentata. (Drap.)

Animal rétréei, points en arrière, d'un gris cendré, noîstare vers le milieu du corpstentacules allongés, gréles, d'un gris noistare; pied étroit, très-siqu. Coquille baute de 3 à 6 millim., d'un diam, de 6 à 8 millim., globuleuse, très-couvec en dessus, un peu aplatie en dessous, mince, assez solide, poilue, transleride, cormée ou fauve; d à 7 tours gradués; sauture médiore; sommet obtus; ombilie petit; ouverture 1/4 oblique, presque trigone, avec une dent fortement échancrée; péristome interrompu, avec un bourrelet blane.

Vit dans la plaine et la moyenne montagne, sous les feuilles mortes. Bletterans, Lons-le-Saunier, Arbois et Poligny, R; Dole, RR; Conliège, AR.

9° Espèce. HÉLICE PORPHYRE, Helix arbustorum. (Linn.)



large de 8 millim., rétréci, opaque, d'un noir luisant foncé en dessus et clair en déssus; tentacules longs, noirs, très-divergents. Coquille haute do 10 à 20 millim, d'un diam. de 15 à 25 millim, globuleuse, sub-conoïde en dessus et bombée en dessous, à strics longitudinales bien marquées; très-solide, opaque, brune, bave, iamahtre, souvent noirêtte avec des flammules en rizzue isundires.

Animal lent, paresseux, très-grand, long de près de 38 millim.,

longitudinales, et une bande noire ou gristire; 5 à 6 tours rapides, le dernier grand: suture assez profonde; sommet obtus; ombilic oblique, linéaté; ouverturo 3/4 oblique, arrondie, un peu échancrée; périst-me épais ot blanc intérieurement. Nombreuses variétés de tallel et surrout de condeur.

Cette jolie espèce est très-abondante dans toute la montagne, mais particulièrement sur le 1" plateau et ses rampes; elle affectionne les endroits humides et moussus, où l'on peut la trouver en abondance et avec tout le luxe de sa parure. En juin 1855, j'ai pu recueillir 227 beaux individus sur la pente rapide entre le moulin et les roches de Baume; 47 étaient d'un roux de châtaigne unicolore; tous présentaient des dimensions énormes et une forte coloration, indices certains de bien-être. A mesure que l'on s'élève sur les Monts-lura, cette espèce diminue graduellement en nombre, en grosseur et en couleur. Il n'est pas rare de la rencontrer très-conoide, petite et complètement

blanche à 1,400 mètres d'altitude ; il est à remarquer que le sol siliceux de la Bresse produit sur elle le même effet.

Dole, Lons-le-Saunier, Arbois, CC; St-Laurent et Poligny, C; Saint-Amour, AR.

10° Espèce. HÉLICE LAMPE, Helix lampicida. (Linn.)



Animal d'un brun jaunâtre en desus, gris jaunâtre sur la queue; tentacules très-longs, noirâtres; pied large de 4 millim. Coquille haute de 7 à 9 millim., discotide, un peu bombée en dessus, légèrement convexe en dessous, striée, assez solide,

Fig. 498. Héfos l'amps. chagrinée, male, rarement translucile, d'un coraé brunktre avec des flammules vineuses ou rouillées; 3 à 6 tours aplatis, graduet, le dernier très-caréné; auture superficielle; sommet obus; ombilie très-large; ouverture 3/3 oblique, ovale, peu échancrée; péristone continu, réfléchi, blanc intérieurement. Nombreuses variées, de taille surtout.

Vit dans les trous de murs, dans les haies, sur les gazons secs, presque jamais dans la plaine. Lons-le-Saunier, St-Amour et Saint-Claude, CC; St-Laurent, C. Dans les hautes montagnes, elle est presque aussi abondante, mais moins grosse et plus blanche.

11° Espèce. — Hélice Némorale, Helix nemoralis. (Linn.)

Animal lent, long de 15 millim, larçe de 8 millim, d'un brun noirâtre bordé de cendré; tenucates trés-long, grébe. Copulle hante de 12 à 25 millim, d'un dism. de 18 à 30 millim, globuleus, très-couvece en dessus et en dessous, striec longitudialement, miner, soille, poaque, sans bande, ou d'uno à 5 bandes étreilse, brunes, dont 3 continuées en dessus; ñ à 6 tours couvexes, gradués; suture profonde; sommet selvec; couverture très-oblique, presupe arrondie, échancrés; périsonne l'ejèrement réfléchi, d'un brun foncé. Nombreuses variétés à une, 2, 3, 4 et 5 bandes séparées ou soudées, uniès ou interrompues.

Vit dans les haies, sons l'herbe, dans les buissons, contre les murs, s'élère peu sur nos montagnes. Sur les terrains siliceux, cette especie, contrairement aux autres hélices, reste dans son état normal. Le 2° plateau semble être la limite qu'elle dépasse rarement. Sur nos montagnes, elle prend une forme conoïde, présente une taille de moitié moins grande que dans la plaine, et s'orne de couleurs généralement moins vives; quelquefois elle devient pellucide et même transparente, plus souvent elle se fabrique un test très-épais et fascié.

Édule. J'ai vu plusieurs personnes arracher l'animal de sa coquille et l'avaler tout vivant, pour se fortifier la poitrine, disaient-clies!

12° Espèce. — Hélice Jardinière, Helix hortensis. (Müll.)

Aminal long de 35 à 10 millim., Large de 6 millim, tronqué en avant, obtas en arrire, translucide, d'un gris jauntare clair; tensactes très-long, gréles; jed fortement bordé; queue longue de 15 millim. Capstille haute de 12 à 30 millim. Call et al millim. Capstille haute de 12 à 30 millim. Call et resemble beaucoup à la précédent e; elle s'en distingue par le péristone, qui est toujours d'un blanc pur, en par une tailli généralement plus petite. Nombreuses variétés à une, 2, 3, 4 et 5 baudes brunktres, continuées ou interroupnes, soudées où librez, ou unifactées du jaune unicolore.

Vit dans les bois, les haies, les jardins, sur les arbustes.

Vive, légère, elle grimpe partout et semble avoir un tempérament bien plus robuste et bien plus dur que l'espèce précèdente, avec laquelle certains auteurs la confondent. Sur nos hautes montagnes, elle devient tout à fait petite, mignonnette, vivement colorée, globuleuse et très-souvent conoïde, quelquefois presque scalaire, à test épais. Dans la Bresse, sur les terres siliceuses, elles prend des formes plus aplaties, moins robustes, moins rustiques, des couleurs plus tendres et un test presque toujours pellucide ou corné, souvent transparent, quelquefois lacté ou lavé d'un vineux douteux. Lorsque le test est corné, les bandes sont pellucides ou transparentes; si le test est translucide ou transparent, les bandes sont alors cornées, rarement subvineuses, mais presque toujours lactées ou cotonneuses, de manière à donner un vrai petit bijou de collection. Ces charmantes variétés peuvent se recueillir en abondance dans toute la Bresse siliceuse. Les terrains humides et argileux conviennent moins à cette espèce qu'à la précédente; sur ces terrains, quoiqu'ayant la grosseur et les couleurs normales, elle est plus alerte et bien plus rare.

Édule. Se rencontre depuis les plaines de la Bresse jusqu'au sommet de la Dole, à 1,700 mètres d'altitude. 1<sup>re</sup> région, AC; 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> régions, CC; 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> régions, C.

13° Espèce.— Hélice Sylvatique, Helix sylvatica. (Drap.)

Animal lent, irritable, arrondi antérisurement, opaque, noir ou d'un brun sombre, suivant les localités; tentacules longs, divergeuts, d'un noir brunâtre. Coquille haute de 12 à 20 millim., d'un dian. de 18 à 25 millim., globuleuse, très-convete en dessus, bombée en dessous, visiblement striée, solide, opaque, blanchâtre ou januâtre; à 5 handes brunes, dont les 2 uper, interromques, ponctées; 5 à 6 tours convexes.

gradués; suture assez profonde; sommet élevé; point d'ombilie; ouverture très-oblique, presque arrondie; péristome épaissi, violacé ou fauve intérieurement.

Un très-grand nombre de variétés, différentes par la taille et la coloration; une, 2, 3, 4, 5 bandes brunàtres, ordinairement interrompues ou simplement ponetuées.

Vit dans les bois de la montagne et dans les haies du 1<sup>er</sup> plateau; on ne l'a jamais trouvée dans la plaine. Édule. En général, dans le Jura, plus les coquilles sont conoïdes, moins elles sont colorées, et vice versa.

Cette charmante espèce, très-abondanto depuis le 4" plateau jusqu'aux plus hauts sommets, prèsente 3 facies différents, suivant qu'elle habite les grands bois, les buissons de la mi-montagne ou les broussailles des hautes chaines. Dans les bois, elle offre les formes et dimensions normales, avec une parure très-brillante, varie à l'infini; elle grimpe aux arbres, d'où on la prendrait pour une baie tranchant vivement sur le vert sombre des feuilles. Assez rare dans les buissons et sur les gazons découverts de la mi-montagne, on s'aperçoit bien que cet habitat n'est point des plus favorables à son existence; en effet, ses dimensions sont moins grandes, ses formes plus aplaties, son test plus pauvre et sa parure d'une modestie voisine de l'indigence.

Les individus vivant sur nos hauts sommets sont petits, globuleux, mais surtout très-conoïdes, quelque lois voisins du scalaire; le test est épais, ordinairement blanc ou coloré, d'un vineux tendré, fin, moelleux, ponctué ou linéaté, souvent ondé.

Les Rousses, St-Claude (très-conoïde), Morez, CC; Orgelet, AR; Clairvaux, AC; montagnes de Poligny et bois de Salins, C.

14° Espèce. — Hélice Chagrinée, Helix aspersa. (Mull.)

Animal arrondi antérieurement, d'un noir brundtre ou foncée en dessus, plus cliur ou dessous; teleschies longs, grells, transchieds, noiritres; piel bondé de jaundtre. Coquillé haute de 15 à 50 millim, d'un diam, de 25 à 50 millim, conoide, venture, très-couveze en dessus, bombée en dessous, fortement stries, solide, chaprinée, opaque, jaunitre, grisètre, brundre, avec à bandes brunes très-insigales, en zigna, que partier, prisètre, brundre, avec à bandes brunes très-insigales, en zigna, que tentativement claires et foncées; à 65 vour conevces er ziplées, le derineir très-grand; auture profonde; ombilie uni: sommet élévé; ouverture oblique, ovale; prisonne épais, blanc inévieurement. Nondreuses variées differant par la sail get in coloration. Les quedques individus qui m'ont étà apportes du canton de Bletterans, chiesen très-peties et d'une parure très-peties.

de taille et de coloration.

Vit dans les jardins, dans les haies, rarement dans les vignes et jamais dans les bois. Edule. On ne l'a jamais rencontrée en montagne, si ce n'est dans un jardin de St-Claude où elle a été parfaitement acclimatée par un naturaliste, qui trouve charmant de lui faire manger les pieds de salade. Lons-le-Saunier et Bletterans, R; St-Amour. RR; Dole. AC.

45° Espéce. — HÉLICE VIGNERONNE, Heliz pomatia. (Linn.) Ainsia un peu trouge antiéveurement, d'un jaune blanchiter où brankre, transluciter suit de la comment de la commentation de la

CC depuis les plaines de la Bresse jusqu'aux sommets des Monts-Jura. Dans les hautes moutagnes, cette espéce donne une variété globuleuse, solidement testacée, presque toujours peu colorée, quelquefois complètement blanche. Les terres calcaires et grasses de la plaine fournissent des individus d'une taille énorme, de 50 à 60 millim. sur 40 à 50 millim

Édule. Il s'en fait une assez grande consommation. Sa chair est lourde et d'une saveur douteuse.

46° Espéte. — HÉLIGE HÉMISSÉE, HÉLIG MEMISSÉE, HÉLIG aculetate. (Mill.) Animal trapa, d'un gris ardoist en dessus, brun vers les tentacelles et gris jaunaire postérieurement; tentacules longs et gros. Copuillé haute de l'millim. 5 à 2 millim., d'un diam. de 1 millim. 5 à 2 millim., conoide, globalcuse en dessus, un per ce revec ne dessous, à lancle les longitudinales, obliques, salidates, mines, transparentes, rousses, jaunàires ou versilaires; 3 1/2 à 1/2 tours convexes, gradués; sommet oblus, ombile midiores; ouverture obliques arrondie.

Vit dans les endroits frais, les bois, sous la mousse, les feuilles mortes. Cette espèce a été trouvée plusieurs fois à St-Claude et à Clairvaux; elle m'a été envoyée de Sirod par M. Bonjour, R.

17° Espèce. — HÉLICE RUPESTRE, Helix rupestris. (Stud.)

Animal long de 3 millim., oblong, d'un roux noirâtre ou d'un brun ardoisé. Coquille haute de 4 à 4 millim. 5, d'un diam. de 2 à 2 millim. 1/2, globulcuse, très-

convex en dessus, bombée en dessous, mince, un peu luisante, brune, incolore : 5 à 6 tours très-convexes, gradués; suture profonde, sommet obtus; ombilie large ; ouverture oblique, arrondie.

Vit contre les rochers, contre les murs, sous les pierres. CC dans la mi-montagne, et C partout ailleurs.

18° Espèce. — Hélice Trompeuse, Helix fruticum. (Müll.)

Anisso obbon, d'un gris jamalare, avec des taches cornées, gédatneuses; tentacules grèbe, bruns pied transducide, un peu grisdare un les bords; queue longue de 10 millim, Copnille haute de 15 à 18 millim., d'un dianu. de 18 à 22 millim., globuleuse, très-couvexes en dessus, hombée en dessous, viablicament striée, mines, sobble, transduced, d'un blanc laiteux ou mageur jamalare; à à l'ours très-couvexes, gradosi; suture assez profonde; sommet élevé; ombilit très-grand, très-profond; ouverture oblique; nonde, Quelques variées differant na transparence.

Vit sur les arbustes, dans les haies, dans les bois. Lons-le-Saunier, St-Claude et Clairvaux, CC; St-Amour et Salins, C; Dole et Champagnole, AC; St-Laurent, AR.

19° Espèce. — Hélice Douteuse, Helix incarnata. (Müll.)

Animal grele, rétréel et arroudi antériourement, d'un brun noirlare; pied linéade grishtre sur les bonds. Copquille haute de 9 à 11 millim, d'un diam, de 13 à 15 millim, prosque déprimée, globuleuse, convex en dessus, hombée en dessous, mince, luissante, transducide, d'un corné roussitre ou rougelire, et une hande blanche nauseuse ur le mille du derrier tour; 5 à 6 tours convexes, graduée; suure médiocre; sommet obtus; ombilie peilt, en fente; ouverture oblique, ovale; péristome à hour-relet intér. routre ou blanchiter.

Vit dans les bois, sur les arbustes, dans les haies, jamais dans la plaine. St-Claude, AR; Sirod, St-Laurent, St-Amour, Clairvaux, et bois d'Andelot, R.

20° Espèce. - Hélice Roussatre, Helix rufescens. (Penn.)

Animal fortement charginé, grisâtre ou noirâtre; tentacules grêles, allongés, noirâtres; pied froit, d'un centafe pâle en dessous. Copuille haute de 8 à millindiam, de 0 à 10 millin., globulcuse, couvex en dessus et en dessous, visiblement striée, mince, translucide, cornée, avec zone blanchâtre sur le dernier tour; 5 à 6 tours convexes, gradués; sommet obtus; ombille large; ouverime très-oblique.

Vit dans les endroits humides, sur les plantes, sur les arbustes. Lons-le-Saunier, AR; Baume, R; la Charme, AR.

21° Esp. — HÉLICE BIMARGINÉE, Helix carthusianella. (Drap.)
Animal long de 16 à 20 millim, harge de 2 à 3; obtus antér, cendré en dessus,
jaundare en dessous, piqueté do brunâtre; tenlacules longs, jaundares; queue longue
de 8 à 20 millim, jaune gréstre. Coquille haute de 5 à 7 millim, d'un diam. de

8 à 40 millim, déprimée, peu convex en dessus, bombée en dessous, mince, solide. luisante, lisse, d'un corné blanchâtre, unicolore, quedquefois un peu rougeàtre ou vineuse; 6 à 7 lours convexes, peu gradués; suurce asez marquée; sommet trêsobtus; omblié très-petit; ouverture oblique, ovalaire; périssome un peu branâtre ou rougeâtre fauve. Plusieurs variétés.

Vit dans les champs, les prairies, sur les arbustes. On dirait qu'elle habite en colonies, car on ne trouve jamais un individu sans espoir d'en rencontrer plusieurs. Sc4mour, AR; Lons-le-Saunier, R; Poligny et Sirod, AC. M. Moquin-Tandon a réuni la présente espèce avec la Carthusiana de Müller, qui forme une variété; nous croyons que c'est un tort: nous n'avons dans le Jura que la Carthusianella avec tous ses caractères.

22º Espèce. - HÉLICE PUBESCENTE, Helix serica, (Drap.)

Anima arrondi antérieurement, ellik postérieurement, d'un brun grisàtre en dessue i jaune cendré ou sale en desous; tentaceles sues clong, d'un brun foncé. Cepuille hante de 4 à 6 millim., d'un diam. de 6 à 9 millim., g'obuleuse, convexe en desus et bombée en desoust, finement striée, couvere de petits poils courts, mince, transculeit, d'un corre pile ou brunâtire, unicolore; 5 à 6 tours convexes, gradués; ne ture bien sensible; sommet obtus; ombilie petit; onverture oblique, arrondie; péristone à bourretet blanc.

Vit dans les lieux très-humides, dans les jardins, dans les prés, dans les bois.

Cette espèce est confinée dans les deux premières régions, et encore y est-elle rare. J'en ai trouvé quelques individus à Conliège et à Messia, sur la côte, dans les broussailles. R.

23° Espèce. — HÉLIGE PARÉE, Helix concinna. (Joffr.)

Animal lisso, d'un bran rougeatre ou roussatre; tentacules allongés. Coquille bante

de 6 à 8 millim., d'un diam. de 7 à 9 millim., presque globuleuse, convexe en des sus et hombée en dessous, striée finement, converte de poils rares et longs, mince, subopaque, cornée, fauve ou rougelare, nnicolore; 5 à 6 tours gradués; sommet obtus: ombilie très-petit; ouverture oblique, arrondie; péristome mince, concolore.

Vit au pied des arbres, sous les arbustes, dans les endroits secs. M. Drouët cite cette espèce comme habitant le Jura; malgré toutes mes recherches, je n'ai pu la rencontrer.

24° Espèce. -- HÉLICE HISPIDE, Helix hispida. (Linn.)

Animal d'un ardoisé noiràtre en dessus, grisàtre en dessous, translucide sur les bords, qui sont blanchàtres; tentacules gros, d'un brun grisàtre; pied large de 3 mil.; finement ponctué de noir. Copuille haute de à 16 millim, «f un dann. de 5 à 10 mil.) déprimée, couver c'en dessus et l'égérement bombée en dessous, finement striée, couverte de poils raides recourbée, mines, peu luisante, translucide, brune ou corncé, juantire, unicolore ou avec une bande lactée vapreuse; 5 à 6 tours convexes, que de la comment de l'entre de

Dans les 3 dernières régions, elle est AC; en Bresse, je ne l'ai jamais rencontrée, et sur les rampes elle est R. Vit dans les jardins, dans les bois, sous les herbes; elle aime les endroits humides.

25° Espèce. — Hélice Plébéienne, Helix plebeia. (Mich.)

Animal oblong, d'un gris noirlatre, plus clair sur les côtés; pied oblong, roussitre, Coquille haute de 6 à 7 millim, d'un dinn. de 9 à 10 millim, ambébolueuse, finement striée, couverte de poils raides et rares, un peu luisante, tranducide, couleure de corne, un peu favar avec une bande blanche vaporeuse; 5 à 6 cours convexes, gradués; suture très-marquie; sommet obtus; ombilié étroit; péristome bordé intérde fauve ou de blaun-hatre.

Vit dans les endroits frais, sous les feuilles, sous la mousse, sous les pierres. St-Claude et St-Amour, CC; St-Laurent, C; Lons-le-Saunier et Dole, AC.

26° Espèce. — HÉLICE VELUE, Helix villosa. (Stud.)

Animal obbong, arrondi antifearement, d'un gris jauuatre sur les borck. Coquille haute de 6 3 r millim. d'un dian. de 10 à 14 millim. déprinée, un pue couvexo en dessus et bombée en dessous, striée fluement, très-minee, fragile, couverte de poisi long, fins et mons, mate, tranducide, d'un corré jauntire, micolore; 6 à 6 tours 1/2 convexes, gradués; soutre médiocre; sommet aplait; ombille large; ouverture très-oblique, arrondie: péristone à bourrelei inté; blanc.

Cette espèce velue, à robe modeste, n'est pas rare sur les gazons herbus et dans les broussailles des hautes montagnes. Vit sous les feuilles, sous les arbustes, dans les endroits frais, jamais dans la plaine. Champagnole et Morez, AC; St-Laurent, R; St-Claude, AR.

27° Espéce. — Hélice UNIPASCIÉE, Héliz unifascidat. (Poir.)
Animal vermiforne, d'un brun roussitro oi juudire; tentaculas longs, translucides. Cognité hante de 4 à 6 millin, deptinet, legéreinent convex en dessus et bombée eu dessous, siriée fortenent, très-épaire, legéreinent convex en dessus et bombée eu dessous, siriée fortenent, très-épaire, solide, un peu linisaue, blaudce avec une bande brune contiuée en dessous, ais à
tours convexes, gradués; sustare marquée; sommet obbas; omblie médiorer; ouver
ure oblique, arrouire; préstoane à hourtelet infer. blanc Varidés nombruses.

Vit dans les endroits secs du Jura montagneux, sur les pelouses. St-Amour, Lons-le-Saunier, St-Claude et St-Laurent, CC. 28° Espèce, — Hélice Striée, Helix striata. (Drap.)

Animal long de 8 millim, Jarge de 2, d'un pris jamaltre borté de noiters, fortrement grandie; transcules longs, gréfies, jamaltres, Coguille baut de 4 à 7 millim, d'un diam, de 6 à 10 millim, un peu convexe en dessus, l'égèrement bombée en dessous, arties aussi foriement, égaise, noitée, poque, balanchaire ou d'un blanc roussière, avec plusierus baseles branes dont une continuée en dessus; 3 à 6 tours l'aire, des l'aires de bourrels intré. Baue ou roussière, ouverniere shélipe, onlière; évérisons à bourrelst intré. Baue ou roussière.

Gazons secs des deux premiers plateaux. Environs de Moirans, d'Orgelet et de Champagnole, AC, mais toujours par colonies.

29° Espéce. — HÉLICE INTERRORPUE, Helic intersecta (Poir.) Anison Trapa, for mor sa noistre on benulture en dossus, résidence granulé; tentenceles d'un gristre fonce. Coquille haute et à 8 millim, seve pelabuleurs, coraver en dossus, un pur bombée en dessous, viablement strike, miner, solide, opaque, d'un blane gristre nex et de bandes brunes réduites à des tables ou des points; 15 de four sur pue aplatis, gradués, le dernier trée-grand; suture marquée; sommet trée-couvec; ombille petit; ouverture oblique, roude; présiones à bourrets intella lanc ou roussitre.

Sur les coteaux arides, les pelouses et autres endroits secs et découverts. Les 2\*, 3\* régions, Lons-le-Saunier et Orgelet, R; Verges et Clairvaux, AC.

30° Espèce. — Hélice Ruban, Helix ericetorum. (Müller.)

Animal très-pointu en arrière, d'un brun jamaktre ou roussière, granulé asserfortnemen; teuncales gros, d'un gris paulère; queue longue de 10 millin, jamaktre terne, heoride d'une fine ligne blanchêtre. Copejullé haute de 6 à 10 millin, d'un alon, de 10 à 25 millin, preque aplaite en dessus, un pen bombère en dessous, forteneux atriés, soliste, popuge, blanche ou troussière, avec une ou pisieurs bandere forteneux atriés, soliste, popuge, blanche ou troussière, avec une ou pisieurs bandere arraptier; sommes preque plai, combilit cite? grand, ou careur riers-bling, arrandie, pristome intér. blanc ou roussière. Très-nombreuses variétés de taille et de coloration.

Cette espèce est la plus variable des hélices du Jura pour la taille; CC sur les plus hautes montagnes comme dans la plaine, partout elle présente le même melange d'individus trés-grands et très-petits. La coloration offre aussi un certain nombre de variétés bien distinctes. C'est la plus commune des coquilles du Jura. Vit sur les pelouses, les endroits secs.

#### 5º Genre. - Bulime, Bulimus. (Drap., Véri.)

## 1º Espèce. — Bulime Montagnard, Bulimus montanus. (Drap.)

Asimal tris-arrondi anti-inversement, d'un roux sombre ou brunktre, vitiblement et granufe; teinatenie pors, erafiés à base, d'un brun tousitre; pied à base d'un brun tousitre; pied à tousitre; pied est à tit in lillim, d'un diam, de à d'un fillim, d'un diam, de à d'un fillim, vineux on d'un blanchitre corré, unicolore; 6 à 8 (ours rapides et couvexe, let dernier aussi long que tous les autres; autre marquée; sommet presenç our ombille en fence étroite; ouverture oblique, ovale; péristeme épais, rougeltre ou blanchitre. Plusients variées differences de taille et de coloration.

Se rencontre sur les montagnes boisées, sous les feuilles mortes. Arbois, Salins et Poligny, AR; Dole, R; St-Laurent, Morez et St-Claude, AC; Lons-le-Saunier, RR.

## 2° Espèce. — Bulime Obscur, Bulimus obscurus. (Drap.)

Animal d'un brun clair en desses, plus foncé en dessous, très-finement granulé; tentateules transparents, bruns, granulés; pied presque frangé. Capullé hauté ob 9 à 11 millin., d'un diam. de 8 à 5 millin, obbeague, un peu ventre, à peine visiblement stries, mince, subhisiante, translucide, d'un roussitre foncé unicolore; ò 3 7 tours convexes, rapides, le d'emire assi haut qiú tous bas autres; nature visible; sommet presque points; cubilié en fente étroite; ouverture oblique, ovale, arrondie; périsone égais, blanchitre.

Vit dans les bois, sous les feuilles mortes; plus C dans la haute que dans la basse montagne. Morez, St-Claude, St-Laurent et Clairvaux, C; les Rousses, St-Amour, AC; Dole, R.

## 3º Espèce. — Bulime Radié, Bulimus detritus. (Desh.)

Animal d'un brun fauve en avant, d'un brun jumière sur les cédés, plus foncé en dessous, fortement granule; tentacule trei-cing, roussières en dessus ei jannâtre terne en dessous; pied arrondi antérieurement, large de 5 millim; queue d'un jauve brun, longue de 6 millim. Copuille haute de 20 à 20 millim, d'un diam de 8 à 11 millim, obburque, visiblement strier, épaises, soilée, subhissante, blanchère quelquélois avec des flammules d'un gris roussière ou d'un rouge vineux; à 3 7 tours, rapides, peu convexe, le derairet dépassant la moité de la hauteur; suiture asser marquée; sommet un peu pointu; ombile très-étroit; ouverture presque droite; péristonce épais, buten.

Vit dans les bois, sur les pelouses herbues. Lons-le-Saunier, R; Poligny et Arbois, AC; Champagnole, C; Montfleur, R; on le trouve le plus souvent dans les alluvions, AC. 4º Espèce. — Bulime Tridenté, Bulimus tridens. (Hartin.)

Animal trapu. romsátre, à tubercules foncés; tentacules gros, d'un brun romsátre; quese obtuse, gristico o d'un noir chár. Coputile hance de lo à 12 millim., d'un diam. de 3 1/2 à 5 millim., o'voïde, oblongue, strife, épaise, sobide, tranducide d'un brun ou comô roussátre é à 8 tours peu coverse, grafiche; commet un peu obtus; omblie très-étroit; ouverture droite, ovale, tridontée; périsiome évacé, interrompu, épaisir, roussátre ou blanchâtre intérieureme.

Sur les pelouses, sous les pierres, dans les fentes de rochers. Lonsle-Saunier, AR; St-Claude et St-Amour, C; Poligny, AC; Champagnole et Loisia, C.

5º Espèce. — Bulime Quatridenté, Bulimus quatridens. (Brug.)

Animal d'un roussitre foncé on d'un gristre blanc en dessus, d'un brun gristre en dessous; tuberclea seaze grot en indirete; etentenels grot, d'un brun roussitre; queue longue de 3 millim. 1/2, transparente, d'un blanc gristre. Coçuille haute de 54 2 millim. 2/4 mil diam. de 3 4 millim. 2/4 mil diam. de 3 4 millim. 2/4 mil diam. de 1/4 millim. 2/4 mill

Vit sur les pelouses herbues ou rocailleuses. Lons-le-Saunier, AR; St-Amour, AC; St-Claude, St-Laurent et Champagnole, C. Cette espèce habite surtout les trois dernières régions.

6º Espèce. — BULIME DE MENNE, Bullimus Menkeauus. (Moq. T.) Animal vermitorne, rupeux en dessus et particulièrement sur les coléss; d'un gris jaundre ou noirlatre, ponetuné de noir en dessus, moins foncé en dessus; tentuclus médicers. Ennaparens; pleel tris-érosi i tempe; quene d'un hanc sale. Copuille haute de 6 à 8 millim, q'un diam, de 2 1/2 à 3 millim, 1/2, ovolae, allongée, artée finement, mince, solide, ré-rehillante, transparente ou traductide, d'un certe fauve ou roussitre, mincolore; 7 à 8 tours à peine converse, rapites, le dernier formant la moitié de la hauteur; suiver soperficielle; sommet sub-batus; ombilie mul; ouverture droite, sinneuse, avec 3 lames et 3 dents; péristome à bourrelet interne.

Vit dans les bois, dans la mousse. Dole, AR; Lons-le-Saunier, R. Cette espèce, très-rare dans le Jura, habite les 2 premières régions, sur les coteaux secs et herbus.

7\* Espèce. — BULIME BRILLANT, Bulimus subcylindricus. (Poir.)
Animal d'un noir ardoisé, presque opaque. Coquille haute de § à 7 millina, d'un
diam. de 2 à 3 millina, allongée, peu ventrue, mince, trés-brillant, transparente,
d'un corné fauve ou roussătre, naicolore: 5 à 6 tours peu convexes, rapides, le

dernier formant un peu plus de la moitié de la hauteur totale, ombilic nul; ouverture presque droite, ovale. Plusieurs varioiés.

Vit dans les bois, dans les endroits humides, sous les feuilles, dans la mousse. Lons-le-Saunier, R; St-Amour et Bletterans (alluvions), CC: St-Claude, AR: St-Laurent, AC.

8º Espèce. — Bulime Aiguillette, Bulimus acicula. (Brug.)

Animal transparent, blanchètre, prisque incolore en dessous: 6 tours rapides:

Animai transparent, otanenarte, prisque incotore en dessous: o tours rapues; sommet oblus; ombilie nul; ouverture oblique; péristome mince. Coquille baute de 4 à 6 millim, d'un diam. de 1 à 1 millim. 1/2, fusiforme, étroite, lisse, très-mince, brillante, byaline, blanchâtre, unicolore.

Cette espèce, à l'état vivant, échappe peut-être aux recherches, car on la rencontre rarement vivante, et morte elle est CC dans les alluvions. 4" plateau, AR; alluvions de St-Amour, de Bletterans et de Lons-le-Saunier, C.

## 6º Genre. — CLAUSILIE, Clausilia.

Dans la cavité du dernier tour se trouve une petite lame élastique, nommée clausilium, qui fait l'office d'une espèce d'opercule mani d'un pédieule. Wivent, les unes dans les endroits secs et rocailleux, les autres dans les lieux humides, dans les trous des arbres, dans la mousse, sous les pierres; elles semblent former des colonies, en sorte que la rencontre d'un individu donne l'espoir d'en récolter souvent beaucoup d'autres.

## 4<sup>re</sup> Espèce. — Clausilie Lisse, Clausilia bidens. (Drap.)

Animal rousaire, fonce en dessus, gristire sale en dessous; pied d'un brun grisdiere. Coputile banne de 11 à l'is Millim, d'un diam, de 3 à 4 millim. 1/2, fusiforme, peu ventras, finement strice, luisante, translucide, d'un corné rougelire unicolore; 10 à 12 tours gradues, peu convexe; suurre peu manquée; sonmet oblus; ombilie très-étroit; ouverture pyriforme; clausilium échaneré; 2 lames sur la columelle et 2 pis plus petis epis enfoncés; peristome blanc.

Vit dans les fentes de l'écorce des arbres, dans la mousse, rarement contre les rochers humides. Hautes montagnes, C; St-Amour et Lons-le-Saunier, AR; alluvions, C.

2º Espèce. — CLAUSILIE NAINE, Clausilia parvula. (Stud.)

Animal petit, d'un noir roussàtre ou d'un gris jaunàtre ardoisé. Coquille petite

facidome, grite, mince, un pen laisante, légérement translucide, roussitre, micolores prince de là 14 tours rapides, pen convexes; nature presque aulte; sommet légèrement obtus; ouverture pyriforme; lamelte supér, saillante, petite; l'infér- obliges, lidide, papprochée de la supér; un ou 2 plis interhallaires peu, saillante; 2 autres plis profonds, minces; 2 plis palataux calleur; clausilium entier, sans échanerure, haut de 7 à 10 millim, d'un diam. de 2 à 2 millim. d'un diam.

Vit contre les vieux murs, contre les rochers humides, sous les pierres, dans les mousses, rarement sur les arbres. Les Rousses et St-Claude, CC; Lons-le-Saunier et St-Amour, C; Dole, AC. En conséquence, bien plus abondante sur les hautes montagnes que dans la plaine.

3º Espèce. - CLAUSILIE DOUTEUSE, Clausilia dubia. (Drap.)

Animal lent, trè-irritable, à mueus abondant, d'an brun noir on noixtre en dessus, plus clair en dessous, arroudi antérieurement et pointu postérieurement; ton-taches courts, gros à la base; queue brusquement referée à la base, d'un bleu grisàtre. Comillé baute de £2 à 17 millim., d'un diam. de £1,½ à s millim., fusiforme. cylindrique, à rides longitudinales grandées, minec, mant, d'un brun sale; spire de 10 à £1 tours aplaits; fente ombilicale et silon adjacent prononés; lamelle supersilainer, peu oblique, l'infér, profonde, très-oblique, bilder £2 ou 3 autres plis poitis, profonds; péristome épais, blanchâtre. Nombreuses variétés différentes de raille et de coalest.

Vit sur les troncs d'arbres, contre les rochers, contre les vieux murs, dans la plaine; on la trouve sur les saules. St-Laurent et St-Claude, C; St-Julien, St-Amour et Dole, AR.

4º Espèce. — CLAUSILIE PLASSÉE, Clausilia plicata. (Drap.)

Animal d'un brun noiritre en dessau, un peu plus clair en dessous. Coyuille haute et 5 à 19 millim, d'un diam. de 3 à millim, haidrome, danche miner, faiblement tranducide, à rides longitudinales sallantes, brunktres ou d'un brun jaunktre, vare des meches noigniduliales blanchêtres che les la dintivius adultes, stries finement; spire de 12 à 13 tours peu converse, à susure faible; sur la columelle, un pli saillant et an autre pli bifurqué sur le bord columellaire; ouverure ovale, al-longét; lamelle supér. petite, oblique et saillante, l'infér: napprochée de la supér., bifué en delors; sur le bord de la columelle (0 più paralles, dont quedque-uns nost usoneux visibles qu'à la longe; présistone évase, refléchi, blanchéles, dont quedque-uns nostu souvent visibles qu'à la longe; présistone évase, refléchi, blanchéles, dont quedque-uns

Vit sous la mousse, sur l'écorce des vieux sapins, et contre les rochers humides et moussus. Cette espèce, mentionnée par Drapar-naud comme étant C dans le Jura, me paratt au contraire y être R. Serre, Champagnole, Lons-le-Saunier et St-Claude, AR.

5º Espèce. — CLAUSILIE PLICATULE, Clausilia plicatula. (Drap.)

Animal très-lent, d'un brun foncé, un peu grishtre en dessus et plus sombre flet grishter, horfat gros, renfile à la base; pied nothière, bordé d'un filet grishter, no frança. Coquille haule de lo à 13 millim., cylindro-taisforme, peu ventrue, terne, d'un brun fauve ou d'un roussaltre corné, à lincéles longitudistorme, blanchâtters; signé de 12 à 14 tours peu convexes; ouverture pyriforme, sans canal infer; ikmelle supér, peu oblique, trés-suillante, l'infer, oblique, bifide en dedans et en debon; 4 à 6 autres pils pisso un moiss apparents.

Vit sur et sous les pierres sèches, dans la mousse, sur les rochers; elle est souvent en compagnie avec la clausilie naine. Lons-le-Saunier et Clairvaux, C; St-Claude et St-Laurent, AC; Dole, AR.

6º Espéce. — GAASHEE VENTRUE, Claussifia rentricrosa (Drap.)
Asimal sglaata la moitide da la coquille, d'un Brun noistare on drous stare en dessous. Coquille hante de 18 à 20 millim., d'un diam, de 2 1/2 à 5 millim., siliciforme, assev centrue, à rides longuissibales salifances, opaque ou raterment translucide, d'un brundre vineux ou terne, unicolore; spire de 12 à 15 uour convexes; sutre moyenne, sommet subpointis; ombile fort civel; curveture ovalaite; la-melle supér. très-oblique, suifante, l'infér, peu oblique, bifurquée aux deux extrénés; un ou transement 2 autres plis péristone réfédich, évasé, mince, blanchêtre.

Vit dans les bois, sur ou dans la mousse des arbres, sur les feuilles sèches. La haute montagne fournit de magnifiques sujets, remarquables par la taille et surtout par la coloration vineuse, translucide. On la trouve très-rarement dans la plaine ou dans la basse montagne.

Lons-le-Saunier, St-Amour et Dole, RR; moyenne montagne, AR; haute montagne, St-Claude, AC. Comme on le voit, cette espèce est moins C sur le Jura que ne l'avaient supposé plusieurs naturalistes.

## 7º Genre. - Maillot, Pupa.

Ces petits mollusques vivent dans les lieux frais et ombragés, sous les pierres, contre les murs ou contre les rochers humides, sous la mousse. Herbivores.

4<sup>re</sup> Espéce. — MAILLOT PERVERSE, Pupa perversa. (Pot. et Mich.) Animat d'un noir brunkte d'ardoise; tubercules noixtres, très-petits; pied large, d'un gris d'ardoise. Copuille baute de 7 à 8 millim., d'un diam. de t millim. 5 à 2 millim. 5, senestre, fusiforme, ayant le facies d'une clausille, mine, fragile, translucide, d'un corné verdâtre unicolore; spire de 7 à 9 tours assez convexes; ouverture pyriforme; un seul pli, demtiforme, blanchâtre, assez marqué et quelquefois nui ; péristome peu évasé, rélléchi, mince, blanchâtre.

Vit dans la mousse, sur les vieux murs ou sur les arbres et sur les rochers humides. Champagnole, AC; Arbois, C; Lons-le-Saunier et St-Amour, R. Moins C que ne le croient certains naturalistes.

2º Espèce. — Maillot Cendré, Pupa cinerea. (Drap.)

Animal d'un brun gristre, à tubercules sillants, noiràtres; teniacules très-divergents. Coguille baust de 9 à 13 millin, d'un diant, d'3 à millin, d'un diant, d'3 à h millin, d'urt, finsiforme, à stries longitudinales fines, soilée, opaque ou très-faiblement translucide, d'un blanc centré, ouveut norfée de vineus bleutise, surtout vers les 3 plus grandstours; sommet subpoistu, corné, translucide; spire de N à 10 tours pen convexes; socomblic oblique, étroit; ouverture ovalaire, garué de 5. Tareneunt de 6 plis, dont 2 infér, égaux et 3 supér, inégaux; péristome interrompu, peu réléchi, mince, d'un bleu isualire.

Vit contre les rochers, à l'ombre des vieux murs, sous les pierres des coteaux secs et arides. Cette espèce ne se rencontre pas dans la haute montagne et rarement dans la plaine. Lons-le-Saunier, R; Clairvaux, St-Maur, Moirans et Arinthod, C.

3º Espèce. — Maillot Avoine, Pupa arena. (Drap.)

Assinad d'un gris rousstre moins foncé sur les códés; pied étroit, mesurant la moité de la copulle. Cospuille haute de 6 à 8 millim, d'un diam de 2 à 8 millim, 1/2, dextre, conico-fusiforure, finement ridée longitudinalement, peu épaisse, translucide, d'un brun fauve ou corné, razement vineux, unicolore; spire de 7 à 8 tours asser convexes et rapides', ombile oblique, étroit youverture ovalaire, à 7 pils blanchâtres, dont 2 supér., 2 columellaires enfoncés, inégaux, el 3 autres n'arrivant pas au périsionne, qui est interrompu et d'un blanc roussière.

Vit dans les endroits secs, sous les pierres, contre les murs et les rochers. Haute montagne, CC; mi-montagne et plaine, C.

4º Espèce. — Maillot Froment, Pupa frumentum. (Drap.)

Animal ramased, d'un brau ponetué de noirâtre; pied court, pointu en arrière. Cepuille haute de 6 à 9 millim., d'un dian., de 2 à 3 millim., deture, conodocgianduleuse, renifiee, à sommet pointu, sariée linement en long, épasse, solide, légérement translacide, d'un comé blanchaire ou rossistre, unelociere, spire de 8 à 10 en peut rapides, unbillié oblique, treè-frent, uneverurourbaire, a 7 ou print de 10 million d

Vit contre les rochers, sur les pierres sèches. Mi-montagne, C;

plaine et haute montagne, R. Je possède une dizaine d'individus venant de St-Laurent. Lons-le-Saunier, RR; Orgelet, AC.

5° Espèce. — Maillot Grimagant, Pupa ringens. (Cail. et Mich.)

Animal d'un brun ardoisé, blanchàtre, moins sombre sur les côtés, large de 5 mil.; pied long, d'un gris jaunhare. Coquille baute de 5 à 6 millim., d'un diam. de 2 1/2 à 3 millim., dexire, volde, très-ventrue, d'un corné blanchàtre, transluciede, unci-colore; spire de 7 à 9 tours; ombilic assez ouvert; ouverture ovalaire, à 9 on 10 piis.

Cette espèce m'a été indiquée par M. Guirand comme se trouvant aux environs de St-Claude. Je l'ai vue dans sa collection, mais je ne l'ai jamais récoltée. RR.

6° Espèce. - Maillot Seigle, Pupa secale. (Drap.)

Aminad d'un roux noiràtre en dessus et d'un brun ardioié en dessous; tentacules curts et gres; jele ordinairennen frangé; queue longue de 3 millim. Cequille baute de 7 à 9 millim., d'un diam. de 2 l/2 à 3 millim., dextre, oblougue, allougée, d'un corné fauve, quelquefois un peu vinceu, unicolors; spire de 9 à 10 ours peu converes; somme pen points; ombilie oblique; overture orale, éroit, à 8 on 9 piis blancs, dont 2 à 3 columellaires et 4 rapprochés du péristome, qui est interrompu, évasé, blance.

Vit sous les pierres, dans la mousse, sur les vieux arbres. Dans tout le Jura, CC.

7º Espèce. - Maillot Grain, Pupa granum. (Drap.)

Animal d'un gris foncé, très-petit, long de 3 millim. Coquille haute de 4 à 5 mil. 1/2, dextre, cylindrique; spire de 7 à 8 tours assez convexes; ombilie oblique, bien prononcé; ouverture mi-ovale, garnie de 7 plis immergés; péristome évasé, réfléchi, blanchâtre.

Vit près des haies, des murgers. Alluvions de la Vallière, AR; Bletterans (alluvions), C.

8º Espèce. - MAILLOT VARIABLE, Pupa variabilis. (Drap.)

Anisad d'in brun cossistre; quese loque de 3 millim, convrant dent tour de la coquille; teatheules asser grands. Coprille haute de 8 à 10 millim, d'yn diam, de 3 à 3 millim, 47g, d'extre, obloque, asser ventrue, solide, luisante, translocide d'un comé roussiste, unicolore; sipite de 7 à 9 tours palais; sommel pointe; om-pointe; om-pointe;

Vit sous les pierres des coteaux secs, sous la mousse. Montagne du 4° plateau, AC; Lons-le-Saunier, RR; Clairvaux, AC.

9' Espèce. — Maillot Baril, Pupa dolium. (Drap.)

Animal très-petit, d'un grisàire terne; pied arrondi. Coquille haute de 6 à 7 millim.,

d'an diam de 2 millin. 3/4 à 8 millin. 4/2, destre, extindrique, venture, un per épaises, solide, un peu luisante, translucide. d'an bran fauve, quelquefois rousdatre, ratement viancée, jalanchâtre vers l'ouverture: spire de 8 à 9 tours fabllement convexes; omblié oblique, étroit; ouverture mis-ovale, garnie de 3 plis dont 2 columellaires et un sur l'avand-érriet cour; péristone per ufféch; jalanchariet,

Vit dans les endroits secs, sur les pelouses, contre les pierres. Moyenne montagne, AC; haute montagne, C; plaine, R ou RR.

10° Espèce. — Malllott Barllett, Pupa dollolum. (Drap.) Asimal petti, 'dun bru roussiter ou grishere; piled armodi anticiricument; quand'un grisère clair, Coprillé haute de 4 (2 à 6 millim., d'un diam. de 2 à 2 millim. (2), devire, 'quildrique, à sommet armodi, un peu épaise, tranducide, d'un correblanchire quelquefois lavé de verdâre trê-clair; 'quire de 7 à 9 tours plats; omblite asser obligue, étiori; ouverture ouvela, armonie, étroite, agarie de 3 fist, dont un grand sur l'avant-dernier tour et 2 columellaires petits, enfoncés; péristome évasé.

Vit sur la terre, sur les coteaux secs, sous les pierres mobiles. Arinthod et Clairvaux, C; St-Amour, R; Lons-le-Saunier, RR.

11° Espèce. — Маньот Оминаций, Pupa umbilicata. (Drap.)

Animal fortement tronqué antérieurement, d'un brun gristre ou noirître, plus ciair uri les côtes. Coguille haute de 3 1/2 à 8 millim, d'un diam, de 6 1/2 à 2 millim, d'un diam, de 6 1/2 à 2 millim, d'un diam, de 6 1/2 à 2 millim, d'un diam, d'un comé fauve blanchitre ou ratement vinacé ferrugièreux; spire de 7 à 8 tours petits, à soure trespeur apide; soumet oblus; soublie très-évas, finar 'intapulaire; ouverture ovale, garnie d'un seul pli sur l'extrémité du hord extérieur; péristome interrompu, évasé, très-épais, hanc de l'un de l'u

Vit dans les lieux ombreux, humides, sous les pierres, dans la mousse, etc. St-Laurent et Saint-Claude, C; Lons-le-Saunier, AC; haute et moyenne montagne, C; plaine, AR; alluvions, CC.

12° Espèce. — Maillot Mousseron, Pupa muscorum. (Pfeffer.)

Aminael d'un brun neirktre ou noir, trés-peiti, long de 2 willion. Copuille haute de 3 à milliu 11,2 d'un diam. de 1 à milliun 11,2 detre, covide, sublusiante. translucile. d'un corné janualtre, quelquefois rouillé, unicolore: spire de 6 à 8 tours plats: somme dobus; combité un peu oblique, médiorer: cuverture arronile; o,btuse à la base; un seul pli dentiforme vers la columelle; péristome peu réfléchi, d'un blanc iandise.

Vit dans les gazons, sous les pierres, dans les haies. Haute et moyenne montagne, C; plaine, CC.

13° Espèce. — Maillot Birlissé, Pupa biplicata. (Mich.)
Coquille dextre, eylindrique, allongue, haute de 4 à 6 millim., diam. de 4 1/2 à



2 millim., peu épaisse, translucide, d'un corné pâle on jaunâtre; S à 10 tours aplais; suture médiocre; ombilic oblique, assez grand; ouverture pyriforme, pointue vers lo haut et obtuse à la base; un pli supér, vers le milieu de l'avant-dernier tour; un columellaire oblique et 3 palataux courts, rudimentaires, immergés; périone évasé, rélâchi, épais.

Fig. 200 et 201. Maillot biplissé 1. Naturel, 2. Bouche grossie.

J'ai trouvé un assez grand nombre d'individus de cette belle espèce dans les environs de l'Ain, près

de Thoirette; tous étaient morts. Je n'ai pu me le procurer vivant.

14° Espèce. — Mallot Triplissé, Pupa triplicata. (Stud.)

Animal très-petit, d'un blane grisètre, sub-ardoisé, Coquille baute de 2 1/2 à 3 di million, d'un diam. de 1 à l'million 1/2, dettre, ovoitée, subhisante, subtranducide, d'un comé fauve ferrugineux, quelquefois rougestre, unicolore; spire de 6 à 7 tours plats; sommet obus, ombille presupe horizontal, un pue évasé; ouverture arrondie, très-obuse vers la columelle, garnie de 3 plis, dont un deutiforme sur l'avant-dernier tour et un columellaire; périsone évasé, réfléché, d'un blane juantier.

Vit au pied des rochers, dans la mousse, etc. Haute montagne, C; mi-montagne, CC; plaine, R.

## 8º Genre. - Vertigo, Vertigo. (Müll.)

4<sup>re</sup> Espèce. — Vertigo Mignon, Vertigo muscorum. (Mich.)

Animal très-petit, d'un gris ardoisé, ponetué de noir. Coquille haute de 1 3/4 à 2 millim, d'un diam. de 1/2 à 3/4 do millim, d'enter, cylindrique, mince, fragile, subluisante, subtranslucide, d'un corné fauve, rarement rougeâtre : spire de 5 à 6 tours plats : sommet très-oblus; ombilie oblique, étroit ; 'ouverture mi-ovalaire, très-obluse à la base, sans aucun pit? préstonne pué véasé, blanchâtre.

Vit dans les bois, sous les feuilles, dans la mousse, contre les rochers humides, etc. Haute et moyenne montagne, C; plaine, R.

2º Espèce. — Vertigo Colonnette, Vertigo columella. (Moq.)

Coquille haute de 2 1/2 à 3 millim. 1/2, d'un diam. de 5/6 à 1 millim. 1/3, d'extre, entièrement cylindrique, mince, d'un corné roux ou rouillé; spire de 7 à 9 toure plats; sommet très-obtus; ombilic presque horizontal, étroit; ouverture ovale, arrondie, très-obtuse à la base, sans plis; péristome interrompu, évasé, peu épais.

Alluvions de la Vallière et des environs de Saint-Amour, R. (Charpy.) Malgré de sérieuses recherches, on n'a pu se le procurer vivant.

3° Espèce. — Vertigo Épenté, Vertigo dentula. (Stud.)

Animal d'un gris ardoise clair, moins foncé en dessous: pied étroil, oblong, non

frangé. Coquille haute de 2 à 3 millim., d'un diam. de 1 à 1 millim. 1/2, dextre, cylindro-ovolide, mince, peu luisanto, d'un corné fauve, unicolore; spire de 3 à 6 tours, à suture assez marquée; sommet obtus; ombile horizontal, étroit; ouverture arrondie, obtuse, sans plis; péristome interrompu, sub-évasé, non réfléchi.

Vit sous les feuilles mortes, dans la mousse, sous les pierres. Haute et mi-montagne, AC; 1er plateau et rampes, C; plaine, AC; St-Amour, AR. (M. Charpy.)

4º Espèce. — Vertigo Pygmée, Vertigo pygmea. (Fer.)

Animal vermiforma, d'un noir grishtre, opaque. Coquille haute de 1/2 à 3/4 de millim, destre, ovoide, subventrue, loisante, d'un roux fauve, souvent rougektre, unicolore; spire de 5 à 6 tours convexes; ombilie un peu oblique, rétréci; ouverture ovalo-pyriforme, garnie de 5 pis, dout un sur l'avant-érraire 1 our et un columellaire; péristone peu évasé, épais, blanchâtre.

Vit sous les pierres, dans le gazon, sur les troncs d'arbres. Haute montagne, C; St-Amour et Lons-le-Saunier, CC; Dole, C; alluvions du Doubs et surtout de la Loue, CC.

5º Esp. — Vertigo Antivertigo (Mich.), Pupa antirertigo. (Drap.)

Animal d'un gris noir obscur, un peu arciois'; pied oblong, non frange; queue atteignant la mi-coquille, pointillée de noir en desson. Geguille baute et 1/2 à 2 millim, d'un diam, de 3/4 à l'millim, 1/4, dettre, ovoide, ventree, brillanet, transchiels, d'un corre jauntier, michorie; spire de 5 tours couverse; somme obtus; combile peu oblique, asses cuvert; ouverture ovalaire, garnie de 7 à 8 pit, dont 2 cur l'avant-derint our et 2 columellaires; gérstione d'essé, épais, hina, jauntier.

Vit sous la mousse, sous les feuilles mortes. Forêt de la Serre, alluvions du Doubs, de la Loue et de la Vallière, C.

6° Espèce. — Vertigo Plissé, Vertigo plicata. (Müll.)

Animal ramaseé, noirâtre eu dessus, grishtre sur les côtés; pied d'un gris sale. Cequille hante de 1 millim. 1/2, d'un diam. de 1/2 à 4/5 de millim, rénestre, vorlde, ventrue, brillante, translucide, d'un brun junaître, unicolore; spire de 5 tours convexes; sommet obtus; ombilit très-oblique, étroit; ouverture en quart de cerele pariné de 5 pis, dont un columellaire; périsone réfleché, épsis, blanchâtre.

Vit sous la mousse, sous les pierres, dans les endroits ombragés. Bletterans, R; Dole, AR; alluvions, Lons-le-Saunier, AC.

8º Espèce. — Vertigo Pusille, Vertigo pusilla. (Müll.)

Animal ramassé, d'un gris d'ardoise en dessus, légèrement bleuâtre, brun en dessous ; pied d'un gris clair. Coquille liaute de 1 1/2 à 2 millim., diam, de 1/2 à 1 millim.; cheistre, ovoïde, ventrue, brillante, d'un brun jaunâtre; spire de 5 à 6 tours convexes sommet chius; ombilie très-oblique, étroit; ouverture en quart de cercle, garnie de 7 plis, dont 2 sur l'avant-dernier tour et 3 columellaires ; péristome évasé, réfléchi , blanchêtre.

Vit sous la mousse, sous les pierres, etc. Alluvions de la Seille et de la Vallière, AC. On n'a pu le rencontrer vivant.

3º FAMILLE DES INOPERCULÉS PULMONÉS. - AURICULACIENS.

Genre unique. - CARYCHIE, Carychium. (Müll.)

Animal grêle; 2 tentacules et le rudiment des infér. Coquille dextre, ovale; ombilic fendu; ouverture moyenne, dentée ou plissée; péristome réfléchi, bordé.

Vit dans les lieux humides, près des eaux, sur les plantes aquatiques. (Herbivores.)

CARYCHIE NAINE, Carychium minimum. (Müll. et Fer.)

Asissa (l'un blace tré-fablement junditre; pled arroadi untériorement. Copville bande de 4 (3 à millin, d'un diam, del millin, ovolée, ventre, trandacide, blanche on fablement junsitre; spire de 3 à 5 tours, le dernier formant les 32 de la natuer totale; sommet un peu obus; combilic oblega, très-fictivi; coverruire subtriangulaire, munie de 3 plis, dont 2 de chaque côté de la columelle; péristome évad, rés-épais, blace.

Vit dans les lieux très-humides, sur les plantes aquatiques, sous les pierres près des eaux. Le long de la Vallière, CC; marais et tourbières des montagnes, C; lacs et étangs de la Bresse, CC.

#### FAMELE UNIQUE DES INOPERCULÉS PULMORBANCHES. - LIMNÉENS.

Coquille discoide, aplatie, à spire non saillante, rarement translucide; ombilic médiocre, profond ou nul; columelle nulle; mâchoire unique, en arc; tortillon enroulé sur le même plan; tentacules très-longs; pied étroit et court.

4er Genre, PLANORBE.

Coquille oblongue, ovoide, sénestre, translucide, le dernier tour beaucoup plus grand que tous les autres; ombilic nul ou réduit à une petite fente; mâchoire unique, en chevron; tentacules longs; pied allongé, médiocre.

2. Genre, Payse. Coquille ovoide ou allongée, mince, translucide; dernier tour grand, nul ou en fente; mâchoire triple, lisse; tentacules courts; pied ovale, grand.

Coquille en capuchon, conique, non spirale; mâchoire triple, papillifère; tentacules courts.

ANCYLE.

1er Genre. - PLANORBE, Planorbis.

Habite les eaux dormantes, les mortes des rivières, etc.

4º Espèce. — Planorbe Brillant, Planorbis nitidus. (Müll.)

Animal verniforme, d'un brun vineux on violaté, notràtre en dessus, plus clair en dessus. Copulé haute de 1 à Iutillia. 12, d'un diam, de 3 à millim, convex en dessus, concave et largement ombiliquée en dessous, minec, fragile, luisanto, vex en dessus, concave et largement ombiliquée en dessous, minec, fragile, luisanto, vex en dessous, minec, fragile, luisanto, spire de 3 à 1 tours, le dernier très-grand, formant presque seul la coquille; caréne obtase.

Se trouve, mais AR, dans les étangs de la Bresse, dans les eaux stagnantes de la Charme et les mortes de la Loue.

2 Espèce. — Planorbe Fontinal, Planorbis complanatus. (Drap.)

Animal translucide, gelatineux, d'un roussètre clair on jaunêtre terne. Coquittle hauté el 43 à 1 millim., d'un diam, de 2 à 1 millim. 1,12; convex en dessus, sub-hauté el 4,5 à 1 millim. 2, d'un diam, de 2 à 1 millim. 1,12; convex en dessus, à ombilié étroit, trés-minec, fragile, luisaine, translucide; d'un couré jaunête, sowere la vérd un verdêtre tendre un ciolore; spire de 3 à 4 tours se recoursant, le dernier formant presque toute la coquille; carène médiocre, aigué; ouverture fortement ébancérie par l'avant-dernier bouverture fortement ébancérie par l'avant-dernier bouré desancérie par l'avant-dernier bouré.

Se trouve dans les mortes de la Seille et les flaques d'eau environnantes. En dessous de Bletterans, C; en général dans les eaux dormantes de la Bresse, C.

3º Espéce. — PLANORIE MARGINÉ, Plénorbis marqinatus, (Drap.). Animal d'un rouge violacé, terne, opaque. Copsille hauto de 3 à 3 millim. 1/2, d'un diam. de 12 à 13 millim., plate, miner, subtranducide, d'un corné fauve, unicolore; spire de 5 ionts progressifs, à suntre marquée, à caréne aigué avec un cordori; ouveture médiorer, pas échancée, périsones subcentina.

Haute montagne, R; mi-montagne, C; plaine, Bresse (flaques d'eau, étangs), CC; St-Amour, Dole, Chemin, CC; Lons-le-Saunier, Poligny et Arbois, C; Champagnole, AC.

4º Espèce. — Planorbe Cariéné, Planorbis carinatus. (Müll.)

Animal d'un brun rougeatre, sombre, moins foncé en dessous. Coquille plate.

nuince, peu luisante, subtranslucide, d'un corné pâle, unicolore : spire de 5 à 6 tours progressifs, convexes en dessus et en dessous ; caréne très-aiguē, à cordon bien marqué; ouverture ovalaire, presque pas échancrée.

On peut facilement confondre cette espèce avec la précédente, d'autant plus qu'elles habitent ensemble; cette dernière ne me paraît C que dans la plaine. Montagne, AC; plaine, CC; Bresse, Dole, CC.

5" Espèce. — Planorbe Tourbillon, Planorbis vortex. (Müll.)

Animal petit, d'un vineux violacé plus clair en dessous. Copuillé haute de 1 nil, lim, d'un diam. de 6 à 9 millim., très-aplatie. mince, transluciée, d'un corné pâle, unicolore; spire de 5 à 7 tours progressifs, legérement convex-se n dessus et non en dessous; carène médiocre, très-aigué; ouverture petite, elliptique; péristome non évasé.

Cette espèce est assez abondante dans la plupart des étangs de la Bresse, dans les marais de la Charme; elle semble préférer les bords herbus et les eaux peu saumâtres.

6° Espéce. — PLANOIRE BOUTON, Planorbis rotundatus, (Poir.) Animal trèspeiri, d'un noir roughete, anibici en dessona. Gospille haute du l'million. Al million. 1/2, d'un diam. de 5 à 8 million, un peu déprinée, sub-couves en dessus, fragile, translocide, d'un come pials, unicolore; spier de fitours progressifs, pas ou très-pue carénés; ouverture petite, sub-ovale, un peu oblique; péristonse por evané, à lourrele intérieur blanchâtire.

Vit dans les fossés, les mares, les ruisseaux et les étangs peu saumâtres. St-Claude, haute montagne et mi-montagne, C; plaine, CC.

7° Espèce.— PLANORBE SPIRORBE, Planorbis spirorbis. (Müll.)

Assimal très-petit, d'un gris vincux ou noiràtre. Copsille haute de l'millim, d'un diam. de 5 à 6 millim, d'un diam. de 5 à 6 millim, d'un corre pelle, unicolore; spire de à à 5 tours gradué, assex rapides, le dernier plus saillant, sans carène; ouverture petite, oblique, ovale; périsone sans bourrelet.

Vit dans les ruisseaux, les fontaines. Baume, la Seille, les ruisseaux des environs de Dole, AG; dans les eaux de la montagne, R.

8° Espèce. — Planorbe Corné, Planorbis corneus. (Poir.)

Animal assez grand, d'un noir luisant en dessus, moins foncé en dessous. Coguités haute de 8 à 15 millim, d'un diam, de 90 à 25 millim, à ombile large et profond en dessus, presque plane en dessous, visiblement ridée, épaisse, solide, luisante, opaque, d'un corne divisite en dessus, moins foncé en dessous; spire de 3 à 6 tours convexes, ronds, rapides; caréne nulle.

Vit dans les eaux semi-stagnantes, les rivières, etc.

Canal du Doubs, AR; mortes du Doubs à son confluent avec la Saône, AC. Je ne l'ai jamais rencontré dans d'autres localités.

Vit dans les eaux courantes, les fontaines, sur les plantes aquatiques. Herbivore.

1re Espèce. -- Physe Fontinale, Physa fontinalis. (Drap.)

Animal gilatineux, translucide, d'un gris roussàtre, quelquefois violacé on verlàtre, surtout vers la tête. Copuille haute de 8 à 12 millim., d'un diam. de 5 à 9 millim, ovoide, ventrue, très-mince, très-fragile, transparente, d'un corné clair; spirs de 3 à à tours rapides, le derrier formant au moins les 3/4 de la hauteur totale; sommet obus; ombile un!; péristome très-mince, sans bourrelet; ouvertare pyriforme.

Vit sur les plantes aquatiques des eaux vives, dans les fontaines de la plaine et même du 1° plateau. AR partout.

2º Espèce. - Physe Aigue, Physa acuta. (Drap.)

Animal grand, d'un brun foncé, comme rouillé en desus, plus clair en dessous. Coquille haute de 8 à 14 millim., d'nn diam. de 5 à 9 millim., ovolée, ventrue, mince, traselucide, d'un corné clair, nuageux; spire de 4 à 3 tours convexes, rapides, le dernier formant les 2/3 de la hauteur totale; sommet aigu; ombilic en fente lineaire; coverture ovale, étroite, oblique; péristome évade, féléché, épais.

Vit dans les ruisseaux, les rivières, etc.

Se trouve particulièrement dans les eaux courantes des environs de Dole, AC, et dans les sources de la région du vignoble, AR.

3º Espèce. - Physe des Mousses, Physa hypnorum. (Drap.)

Animal noirâtre ou d'un roux noir bleuatre. Copuille haute de 7 à 8 millim, d'un diam de 3 à 4 millim, oblongue, allongée, brillante, translucide, d'un corné roussàtre ferrugineux; spire de 5 à 6 lours rapides, sub-convexes, le demier meurant un peu plus de la demi-hanteur totale; sommet aigu; ombilie nul; ouverture étroite, pyriforme, très-siquée en baut; péristome mince, sans bourrelel ouverture étroite, pyriforme, très-siquée nabit; péristome mince, sans bourrelel.

Vit dans les fossés, les fontaines, sur les plantes aquatiques, la mousse mouillée. Baume, Macornay, Loisia, AC; haute et moyenne montagne, R; plaine, C.

3º Genre. - Linnée, Limnea. (Brug.)

Vit dans les eaux croupissantes, sur les pierres, les plantes aqua-

tiques, etc. Ce genre est très-abondant sur le bas Jura, soit en espèces, soit en magnifiques individus atteignant souvent des dimensions extraordinaires.

## 1<sup>ro</sup> Espèce.— Limnée Glutineuse, Limnea glutinosa. (Drap.)

Animal très-grand, presque toijours hors de sa coquille, glutinens, jaune, verdètre, glatinens, ponetud éro nostarte. Copruit haute de 8 à 18 millim, d'un diam. de 7 à 12 millim, ovoide, globalesse, très-nince, très-fragile, transparense, loisane, d'un comé pâle, presque toijours couverte d'un eduit visquest qui souvent fait adhérer les mousses d'aux à la surface et la revêt comme d'un drap vert; spira de 3 à 4 tours convexes, obtus; ombilie aul; ouverture très-grande, dépassant les 3/4 de la coquille.

Environs de Dole, fossés et canal, AR; mortes du Doubs et de la Loue, AC; Seille, R. Dans le Jura, elle semble ne pas s'écarter des bords des grands cours d'eau.

2º Espèce. - Limnée Auriculaire, Limnea auricularia. (Drap.)



Animal brundtre, quelquedois unagé de verditre, moins fonce or denouses, ponctué de blanchitre. Copullé haute et § 16 3 5 3 3 millim, «10 n diam. de § 15 4 30 millim, releventre, strie, minec, fragile, translatoide, luisante, d'un comp daje; spire de 3 à 4 tours très-couveres, je dernier énorme, formant faiu seul le 78 de la coquille; sommet align; comblite presque recouver; converture très-grande; péristome évané, réfléchi. Nombreuses varietés different par la utille.

St-Amour et Lons-le-Saunier, C; étangs de la St-Amour et Lons-le-Saunier, C; étangs de la et de magnifiques individus. Environs de Dole, C; Champagnole, St-Laurent et St-Claude. C.

3º Espèce. - Limnée Ovale, Limnea ovata. (Drap.)

Cette espéce se rapproche heâncoup de la précédente, surtout dans certaines varietés ventrues, formenten atriculaites, Anissuel tré-sépai, d'un jame gristiter, quelquéries verdâtre, plus pâle en deseous, parsemé d'un grand nombre de points noi-tree et janniters; pied très-large, et antérieurement obus. Copriélhé haute de 13 à 23 millim., d'un diam. de 12 à 18 millim., ovoide, ventrue, astreulaire, mince, fragile, translucide, luisante, d'un corné jannâter; spire de 4 tours, le dernier formant es 13 d'el ale couplie; sommet obus; mobile en partie recouvert, étroit; ouverture grande, quelquéries d'un diam. plus grand que la hauteur totale; péristome mince, tordu, réflechi.

Région du vignoble et de la plaine, CC; moyenne et haute mon-

tagne, R. Dans la montagne, cette espèce et la précédente sont trèsdifficiles à déterminer.

#### 4° Espèce. — Limnée Voyageuse, Limnea peregra. (Drap.)

Animal ramassé, d'un brun jaunàtre, souvent verdâtre; queue très-large à la base. Coquille baute de 10 à 20 millim., d'un diam. de 5 à 12 millim., ovoïde, allongée, mince, solide, presque opaque, d'un corné roussatre, quelquefois rouillé ou grisatre ; spire de à à 5 tours convexes, le dernier grand, formant les 4/5 de la coquille; sommet aigu; ombilic linéaire, en partie découvert ou nul ; ouverture pyriforme, n'atteignant pas les 2/3 de la coquille; péristome mince, très-dilaté et réfléchi,

AC en montagne, plus R dans la plaine; fréquente les grands cours d'ean

5º Espèce. - Limnée Stagnale, Limnea stagnalis. (Lam.)



Animal trapu, d'un fauve roussatre ou verdatre; queue arrivant au milieu du dernier tour. Coquille baute de 20 à 50 millim., d'un diam. de 12 à 20 millim., ovoïde, allongée, peu ventrue, assez visiblement striée, mince, solide, luisante, presque opaque, d'un corné jaunatre, quelquefois roussatre ou brunatre: spire de 5 à 8 tours rapides, le dernier grand . renflé, formant les 2/3 de la coquille; sommet aigu; ombific nul ; ouverture grande, très-oblique, dépassant la 1/2 hauteur de la coquille; péristome mince, très-dilaté, très-réfléchi; columelle recourbée, tarse tronqué vers le milieu de l'ouverture; nombreuses variétés, de taille surtout.

Mortes du Doubs et affluents, CC; Seille et Bresse, CC; haute et movenne montagne, AC.

Limnée stagnale

## 6º Espèce. Limnée Élophile, Limnea elophila. (Bourguignat.)

Coquille haute de 45 à 60 millim., diam. 25 millim., assez épaisse, peu transparente, d'une teinte cornée uniforme et ornée de stries irrégulières plus ou moins rugueuses, rendues plus inégales par quelques lignes transverses qui forment de nombreux méplats; spire de 6 à 7 tours s'accroissant régulièrement; suture profonde; dernier tour grand, ordinairement sub-anguleux à sa partie supér, vers la suture, et ne descendant point vers l'ouverture; celle-ci est grande et peu oblique; sommet aigu; columelle presque droite et atteignant la base de l'ouverture; péristome aigu, un peu réfléchi; bord externe arqué en avant; bords marginaux réunis par une callosité blanchâtre assez épaisse.

La Limnau elophila diffère de la Limnau staqualis par son test plus trapu, moins allongé et plus épais; par ses stries plus grossières; par ses méplats plus prononcés; par sa spire moins allongée; par son ouverture bien moins oblique, et dont l'angle supér, est obtus au lieu d'être aigu; surtout par sa columelle droite, descendant jusqu'à la base de l'ouverture et non tordue et infléchie; par son péristome réfléchi; par sa callosité se prolongent jusqu'à la base de l'ouverture, ce qui n'a pas lieu chez la Stagnalie; enfin par son accroissement régulier, presque rectiligne, et non descendant comme chez la Stagnalis. > (Bourg.)

Cette espèce est C dans presque toutes les eaux stagnantes de la montagne, surtout du 4" plateau; elle est R dans les 4" et 2" régions. L'inverse a lieu pour la Stagnalis.

7º Espèce. - Limnée Petite, Limnæa minuta. (Drap.)

Animal long de 3 à millim, d'un gris noiristre ou fauve, finement poneuté noir, plus foncé en dessus. Coprillé haute de 6 à 18 millim, d'un diam, de 3 à 6 millim, obloque, un peu ventru, mince, translucide, d'un corné pâle ou cendré, rarement verdâtre, quelquefois violacé; spire de 3 à 6 tours corrects, peu rapides de derinée fornant le 2/3 de la coquille; sature assex marquée; sommet pointu; ombile presque recouvert, très-diroit; caverture ovale, mesurant la mi-hauteur; perisone mine; très-difact, très-décht.

Montagnes, lacs de Clairvaux, de Chalin et de l'Abbaye, CC.

8º Espèce. - Limnée Palustre, Limnea palustris. (Drap.)

Animal vermiforme, d'un noir gristire, un peu verditre ou ariolei en dessus, rarment d'un noir violosi en dessous. Copuille huste de 10. 20 millim, d'un diam. de 5 à 10 millim, «voide, allongée, sensiblement strice, avec des dépressions suivant la spire, mince, solide, opaque; d'un corré toux ou huntitre, rarement vertidare, quelquefois rouillé, surtout dans les eaux tourbeuses; spire de 6 à 7 tours assez convexes, el denine mourant les 276 de la coquille; suture profonde; sommet poistui; ombilie nul ou très-étroit; ouverture ovale, formant un peu plus du 1/3 de la coquille; péritonem mince, peu évasé. Plusieurs variétés differata par la taille.

Haute et mi-montagne, C; plaine, CC; dans toutes les eaux stagnantes, herbeuses.

Vit dans les eaux pures, s'attachant aux pierres et aux herbes. Se nourrit de végétaux aquatiques.

1re Espèce. — Ancyle Fluviatile, Ancylus fluviatilis. (Müll.)

Animal gélatineux, d'un gris ardoisé ou jaunâtre paille. Coquille en forme de capuchon, mince, fragile, d'un blanc grisâtre ou jaunâtre sale; sommet plus ou moins obtus, dirigé en arrière à droite.

Cette espèce est commune dans les eaux vives et courantes de la mi-montagne et de la plaine, plus rare sur la haute montagne. Elle présente un grand nombre de variétés, dont quelques-unes sont très-remarquables.

On rencontre des individus striés verticalement au sommet, d'autres en travers, et quelques-uns dans les deux sens: CC.

2º Espèce. — Ancyle Lacustre, Ancylus lacustris. (Müll.)

Animal d'un jaune verdàtre, sub-opaque, à tête grosse. Coquille en forme de nacelle renversée, lisse ou presque lisse, très-mince, très-fragile, translucide, d'un cornépale, blanchatre ou grisàtre; sommet dirigé en arrière et à gauche, plus ou moins points; ouverture ellipsoide, allongée; péristome très-mince.

Dans les ruisseaux, les canaux, les fontaines de la plaine, C; montagne, R.

## 2º ORDRE DES GASTÉROPODES. - OPERCULÉS.

Respiration aérienne; coquille toujours complète et extérieure: Mollusques terrestres. Corps à tortillon spiral; yeux à la base externe des tentacules. Coquille spirale, ovoïde ou conoïde. 1º Tribu des Operculés: Pulmonés.

Une seule Famille, Orbagiens.

Respiration aquatique; coquille toujours complète et extérieure; vie essentiellement aquatique. — 2º Tribu des Operculés; Branchifères, Yeux situés en dehors des tentacules; branchies intérieures; coquille conoïde ou allongée, à ouverture subarrondie; opercule sans apophyse. situés en dedans des tentacules:

branchies extérieures; coquille courte ou discoîde, à ouverture ronde; opercule sans apophyse.

situés en dehors des tentacules; coquille demi-globuleuse, à ouverture demi-ronde; opercule avec une apophyse. 4™ Famille, Péristomiens.

> 2º Famille, Valvatidiens.

3º Famille, NERITACIENS.

## A<sup>n</sup> Tribu des Operculés. — PULMOMÉS.

#### FAMILLE UNIQUE. - ORBACIENS.

| Orbaciens ayant la coquille dextre,' sans lames ni dents, de forme | ovoide ou turriculée, dextre, assez épais-<br>se; ombilic petit, en fente; ouverture sub-<br>circulaire; péristome assez mince. Animal<br>oblong; tentacules un peu rendiés à l'extré-<br>mité; pied allongé, petit.    | 1" Genre,<br>Cyclostome. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                    | cylindrique, mince, transparente; spire<br>obtuse; tours très-peu saillants; ombilic re-<br>couvert; ouvertue ovale; péristome épais.<br>Animal allongé; tentacules non reuflés à<br>l'extrémité; pied allongé, étroit. | 2º Genre,<br>Acuts.      |

## 1 or Genre. — Cyclostome, Cyclostoma partim. (Drap.)

Vit sous les haies, les pierres, les feuilles mortes, dans les fentes de rochers, etc.

- d'e Espèce. —Cyclostome Élégant, Cyclostoma elegans. (Drap.)
  Animal très-épais, trapu, d'un gris ardoisé ou noirâtre, quelquefois comme vio-
- Asmad tree-past, type, the gravance of an abrate, quesquess common to the contract of the cont
- CC dans tout le Jura; haute et moyenne montagne, CC; vignoble et plaine, C.
  - 2º Espèce. CYCLOSTOME OBSCUR, Cyclostoma obscurum. (Drap.)
    Animal un peu vermiforme, d'un roux vineux en dessus, blanc roussètre sur les
- cotes, plus pale en dessous; quese longue, d'un blanc rousstire. Ocquille haute de 8 à 13 millim, d'un diazin de 3 à 5 millim, conoide, un per enfide, à siries sailaines, miner, solde, subtrashiecté, d'un comé roussière terra, avez 2 ou 3 handes interrompue, apparentes ou comme fondues; spire de 7 à 9 tours rapides, le dernier formant à prine le 13 de la coquille: sutures médiores: sonmet un peu obtau,

lisse; ombilic un peu ouvert, étroit; ouverture pyriforme, roussâtre intérieurement; péristome très-évasé, mince, blanc; opercule eufoncé, avec 7 à 8 spires douteuses, d'un gris jaunâtre terne.

Vit contre les rochers, sous les feuilles, etc.

Quelques échantillons ont été trouvés au sommet du Mont-Roland, près de Dole, et dans les environs de Salins. Je pense qu'on doit le trouver contre les rochers du 1" plateau. Il m'a été signalé près de Clairraux; cependant, parmi les nombreuses coquilles que j'ai reçues de cette localité, je ne l'ai jamais vu. Il est d'ailleurs très-facile de le confondre avec l'espèce suivante, qui est C sur le Jura.

3º Espèce. — Cyclostome Maculé, Cyclostoma maculatum. (Drap.)

Animal gelatineux, d'un gris noirâtre, bran, finement pointillé: queue longue, d'un gris noirâtre très-forcé à l'origine, le reste grâster. Coguille turrienle, faiblement ventrue, striée longitudinalement, mine, sollée, subtransluciéé, d'un gris jameire, avec 2 ou 3 bandes pairale de taches branes ou rougektres, on interrompues; spire de 7 à 9 tours convexes, le dernier forrant le 1/4 de la coquille; sutures très-marquées; soment un peu points; ombile très-érotts; ouverture presque circulaire, d'un gris blanchlare intérieurement; péristome évasé, réfléchi, tout à fait plan, blanchlare; opercule enfoncé dans la coquille, transluciée, d'un brut roussèure.

Vit sous les pierres mobiles, dans l'herbe, sous la mousse ou les feuilles mortes. Montagne, C; plaine et rampes, AC; Bresse, néant.

2º Genre. — Acmée, Acme. (Hartm.)

1º Espèce. — Acmée Brune, Acme fusca. (Bech.)

Animal très-poitt, d'un blanc gélatineux. Coquille sylindrique, lisse, polie, mines, très-brillante, autranparente, d'un fauve très-chir, quelquefoct ond de enosaitre, rarenent vineux; spire de 5 à 6 tours peu convexes, le dernier formant le 1/3 de la coquille; suttere blem marquées; sommet très-oblus, lisse; cuverture voxile; péristome peu drasé, réfélédi, épsis, d'un brun foncé; opercule profondément enfoucé dans Fouverture, très-mines.

Vit dans la mousse humide, sous les feuilles mortes, les pierres.

A été rencontrée aux environs d'Orgelet, R; de St-Claude (M. Guirand), R; à Verges, R. 3 individus ont été trouvés dans les alluvions à St-Amour (M. Charov); alluvions de la Vallière et de la Seille, R.

#### 1º FAMILLE DES OPERCULÉS BRANCHIFÈRES. - PÉRISTOMIENS.

Yeux sessiles; màchoires nulles; branchies sur un rang, en forme de rides; pied étroit; coquille conoïde, ventrue ou allongée, à dernier tour grand; ombilic petit ou recouvert; ouverture arrondie ou ovale; péristome un peu épais.

4" Genre, Bythinir.

Yeux subpédiculés; 2 mâchoires latérales; branchies sur 3 rangs, en forme de filaments; pied très-dilaté; coquille mince, à tours très-convexes; ombilic petit; ouverture ovale; péristome mince.

2º Genre, Paludine.

## 4° Genre.— Bythinie, Bythinia. (Gray.)

Ces petits mollusques herbivores vivent dans les eaux pures et fraiches des fontaines, des ruisseaux, contre les pierres, les plantes submergées.

4" Espéce. — BYTHINIE MARGINÉE, Bythinia marginata. (Dup.)
Coquille haute de 2 millim., d'un diam. de 1 millim., conique, allongée, très-peu
venture, presque liese, mince, très-fragile, transheide d'un comile pale; spire de 5
à 0 tours couvers, le deraire fornant la moitié de la coquile; sommet un peu
oblus; ombilie très-étroit, presque recouvert; operatele mince, très-enfoncé; ouverture armosite; prétione assex mince, avec un hourrelet extérieur.

Se trouve sur les plantes submergées, dans la Seille et la Valouse, C. Elle m'a été signalée dans la Glantine? Elle ne fréquente que les cours d'eau limpides un peu considérables.

2º Espèce. — Bythinie Vitrée, Bythinia ritræa. (Moq.)

Cognille haute de 2 à 3 millim, diam. d'un à 1 millim. 1/2, conique, minec, trèsfragile, brillante, translucide, d'un corné clair, presque unicolore; spire de 4 à 5 tours couvexes, le demier formant le 1/3 de la coquille; sutures assez profonde; sommet un peu obtus; ombile presque recouvert; ouverture ovale, arrondie; péristome Régèrement réfiéh, sans bourrelé; overcule très-minec, très-enfoché, sans bourrelé; overcule très-minec, très-enfoché, sans bourrelé; overcule très-minec, très-enfoché.

Valouse, R; Vallière et Seille, AR. J'en ai reçu des environs de Dole, où elle est CC.

3° Espèce.— BYTHINIE RACCOURCIE, Bythinia abbreviata. (Dupuy.)
Coquille haute de 2 à 2 millim. 1/2. d'un diam. de 1 à 1 millim. 1/2, conique,

très-peu veutrue, luisante, transpareute, d'un corné clair; spire de 4 à 4 tours 1/2, assez convexes, le dernier formaut la moitié de la coquille; autures profoudes; sommet un peu obtus; cuverture ovale, arrondie; péristome un peu épais, peu évasé, sans bourrelet; opercule très-mince, assez enfoncé.

Bienne, Valouse, R. Se trouve aussi dans les petits ruisseaux de la montagne, R.

#### 4º Espèce. BYTHINIE COURTE, Bythinia brevis. (Dupuy.)

Coquille ovoide, ventrue, très-mince, fragile, translucide, d'un comé pale blanchtre, recouvert d'un roussatre sale; spire de 3 à lours convexe, le deraier formant plas de la demi-hauteur; sommet très-obtus; ombilie presque entièrement recouvert; ouverture ovale; péristome presque pas évasé, mince, sans bourrelet; opercule très-enfoncé.

Vit dans les fontaines, les sources, sur les rochers des cascades. Je n'ai pu me procurer cette espèce, citée par Faure Biguet comme habitant le Jura.

#### 5° Espèce. - Bythinie Verte, Bythinia viridis. (Dupuy.)

Coguille haute de 3 millim, d'un diam, de 1 millim, 12 à 2 millim, vovide, venure, presque lèsse, très-mine, laissen, transluiche, banchêtre ou d'un cendré clair, requelquetois verdêtre, souvent maculée de rougelètre et de noiritre; spire de 3 1/2 à tours 1/2, très-couvexes, le dernies formant plus de la 1/2 coquille; suutres médiocres; sommet obtus; ombilic nul; ouverture arrondie; péristome peu évasé, saus hourrelet; opereule minec, enfonce.

Vit dans les petits ruisseaux à eaux vives, les fontaines, etc. Dans la montagne, CC; plaine, AC.

## 6º Espèce. - Bythinia Impure, Bythinia tentaculata. (Gray.)

Coquille haute de 8 à 12 millim, d'un diam, de 5 à 7 millim, covoide, vestrue, mines, solide, luisse à l'cui lu, ulisante, translucide, d'un comé jaustre turant quel quefois sur l'isabelle ou l'ambre, rarement rougeture et plus rarement fauve; spire de 5 à 7 tours assez convexes, le dernier tré-grand, fornant les 2/3 de la coquille; satures profondes; sommet presque aign; ombille nul: ouverture ovalaite; péris-

sutures profondes; sommet presque sigu; ombilie nul: ouverture ovalaire; péristome uou réfléchi, peu épais; opercule sub-opaque, placé à l'entrée de la coquille. Rivières et ruisseaux un peu considérables de la plaine, CC; cours d'eau de la montaone. AR.

## 7º Espèce .- Bythinie des Canards, Bythinia anatina ! (Gray.)

Copwille haute de 3 à 8 millim, d'un diam de 2 millim, au plus, conoide, asserventre, mines, assez solide, liese, tranducide, trè-flement striée, d'un blanc jaunàtre ou blanchâtre, ou d'un rouillé tendre, un peu ombrée, unicolore; tuture peu profonde; sommet tré-aign; ouverture pyriforne, oualier, assez grande; emblitie en fente, bien marqué; 4 tours et demi, dont le dernier, renifé, forme les 2/3 de la coquille. Cette petite espèce a été trouvée assez abondamment par M. Charpy dans les alluvions de la rivière de St-Amour, et communiquée par lui M. Terver; ce savant conchyfiologiste n'a pas hèsité à la reconnaître pour la Bylhiaia anatina. Mentionnée par M. Gras comme ne se trouvant que dans les embouchures des rivières à eaux saumâtres de l'ouest, elle est regardée par M. Moquin-Tandon comme une espèce marine.

## 2º Genre. - PALUDINE, Paludina. (Lamark.)

Espèce unique. -- Paludine Vivipare, Paludina vivipara. (Stud.)



Asimal long de 25 à 33 million, noir ou d'un condre noire de l'active poette de jounc. Copulla laune de 25 à 35 million, d'un dians, de 12 à 25 million, globaleuse, corolle, très-venture, aexe épaises, soible, presque pes transducke, pen indire, d'un brun diviètre terra, quedque/doi d'un vert intense, rarement unicolors, souvent à 3 handes bruncs continues que interroupéés sur le dernier tour; spire de 6 à 7 tours très-coavexes, à surura profotoles, le dernier fornant la écouvexe, aisurars profotoles, le dernier fornant la écouvexe, aisurars profotoles, le dernier fornant la convente de la coquille; omblité éroit; coverure oblique, orde, arrondie; peristouen mince, tranchant, peur feigle opercule au bord de l'ouverture, roussaire, mince, à stries concentiques, pyrifernoss.

.....

Cette espèce se rencontre dans le Doubs, particulièrement dans les mortes à sa sortie du département, et dans le canal. AR.

Elle a été recueillie plusieurs fois en beaux et nombreux individus dans la Seille, près de Bletterans; AR, On l'a signalée dans la Loue?

#### 2º Famille des Branchifères. - VALVATIDÉS.

Genre unique. -- VALVEE, Valvata. (Müll.)

Animal court; tentacules longs. Coquille dextro, sub-discoïde, opaque, à dernier tour grand; ombilie ouvert; péristome mince; opercule rond, très-mince.

Habite les rivières, les ruisseaux, les sources. Nour.: végétaux.

4re Espèce. — Valvée Piscinale, Valvata piscinalis. (Ferru. père.)

Animal bilobé antérieurement, arrondi postérieurement, d'un gris jaunâtre très-

35

#### ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.



Fig. 205. Valvée

clair. Coquille haute de 4 à 7 millim., d'un diam de 3 à 7 millim., sub-globuleuse, mince, un peu luisante, translucide, d'un corné oliviter, quelquessis rousalter, araeman jauntare; spire de à 5 tours conveces, le dernier très-rensilé, formant les 3/4 de la coquille; sutures profondes; sommet obtus; oublic arrondi, évasé; ouverture ronde; péristome mince et tranchant; opercule mince, converç, à 6 ou 8 tours très-serrés.

Seille et Valouse, C; ruisseaux de la montagne, C; Doubs et Loue, CC. Fréquente surtout les grandes eaux courantes.

2\* Espèce. — Valvée Planorbe, Valvata planorbis. (Drap.)

Assimat dilate en avant, d'un gris brundire en dessus, plus clair en dessous. Coquille baute de 1 à 1 millim. 1/2, diam. de 3 à 5 millim., aplatie, plane en dessus, convete en dessous, fragile, luisante, d'un comé roussitre cendré: spire de 3 à 8 tours gradués; suture médicere; sommet plat; ombilit crés-évasé, formant la partie inifér; ouverture circulaire; péristome droit, misne, tranchant; opercule d'un comé roux.

A été trouvée 2 ou 3 fois dans la Seille, près de Larnaud, dans la Glantine et dans les étangs environnants. RR.

#### 3º Famille des Branchiféres. — NÉRITACÉS.

Genre unique. - Nerite, Nerita. (Linn.)

Animal gros, court; 2 máchoires; branchies en lamelles. Goquille dextre, à spire saillante, épaisse, opaque; ombilic nul; opercule épais.

Espèce unique. — Nébite Fluviatile, Nerita fluviatilis. (Linn.)

Animal trapu, arrondi, d'un gris clair pointillé de noir, bordé de noiràtre. Copuille haute de 4 à 7 milim; grand diam, de 6 à 11 millim; petti, de 5 à 6 millim; subplobuleuse, ovalaire, trés-solide, épaisse, opaque, jaunâtre, verdâtre, noiràtre, avec des taches rondes, mais surtout carrées; pettle ligne en aignag, d'un vert noiràtre, d'an rouge tendre, d'un vert pei, ou'n no livitre sale, spire de 2 ou 3 tours médiocres, le dérnier formant les ½3 de la coquille; sutures pre-que nulles; sommet obuss, souvent escoré; ouverture ne demi-ercte; péristone mince.

Nombreuses variétés différant par la coloration et la taille.

Se trouve dans la Vallière, AR; le Doubs, vers sa partie infér., C; la Loue, AC; la rivière de Condal, prés de St-Amour (M. Charpy), C.

#### 2º Classe des Mollusques du Jura.

ACÉPHALES (Lamark) ou PÉLÉCYPODES (Cuv.)

Animal comprimé, sans tête, sans tentacules et sans yeux; bouche

sans mâchoire, cachée entre les lobes du manteau; pied formé par une expansion charnue, comprimée, que l'animal fait sortir de sa coquille pour ramper. Coquille extér, bivalve, composée de 2 piéces appelées ralves, qui sout réunies par un de leurs bords nommé charnière. Chaque valve offre à considérer : 1° Une surface extér. convexe, dont la partie la plus relevée se nomme ventre; le petit mamelon voisin de la charnière, souvent dénudé, rongé ou excorié, s'appelle crochet ou sommet. 2º Une surface intèr, concave, presque toujours brillante ou nacrée, contre laquelle git l'animal; cette surface interne laisse apercevoir de chaque côté et souvent tout prés de la charnière une dépression superficielle arrondie, sur laquelle s'attachent les muscles qui fixent l'animal à la coquille; cette cavité se nomme impression musculaire; celle qui est la plus rapprochée du crochet est dite postér, et l'autre antér. (Dans quelques petites espèces, les empreintes musculaires sont souvent réunies ou peu distinctes.) 3º Des bords ou circonférences formant le contour de la valve; ce contour est divisé en 4 bords qu'on nomme : 1º supér., 2º infér., 3º antér., 4º postér. Le bord supér. correspond à la charnière; l'infér., qui est dit tranchant, lui est opposé; le bord postér. est presque toujours plus près du crochet que le bord antér, qui lui est opposé; ces 2 derniers sont aussi dits latéraux. On appelle valve droite celle qui est à droite de l'observateur, et valve gauche celle qui est à sa gauche en plaçant, d'après Draparnaud, la coquille sur son tranchant ou bord infér, et le côté postér, contre l'observateur : alors la charnière est en haut et le côté antér, en avant.

Les coquilles bivalves sont dites: 4° Equiralres, lorsque Jes valves sont parfaitement égales; 2° Inéquiralres dans le sens contraire; 3° Equilaterise quand les 2 moitiés de chaque valve sont égales et semblables; 4° Sub-équilatérales quand elles différent peu; 5° Inéquilatérales quand capand elles différent peu; 5° Inéquilatérales quand elles différent peu; 5° Búillantes quand les 2 valves réunies ne ferment pas exactement.

La hauteur d'une coquille bivalve est la distance des sommets au

bord infér.; sa longueur, la distance du bord antér. au postér., et son épaisseur la distance du ventre d'une valve à celui de l'autre.

La charnière au moyen de laquelle les bords supér. s'unissent, est formée d'un tigament et de dents.

Le ligament est un corps adhérent et flexible qui lie les 2 valves; il est situé entre les crochets et le bord antérieur.

Les dents sont des excroissances pointues ou plates, qui s'emboltent dans la valve opposée; placées près des crochets, elles sont dites cardinales. (Le genre anodonte n'a pas de dents.)

#### ORDRE UNIQUE DES ACEPBALES .- BIVALVES.

## Tribu unique des Bivalves du Jura. - LAMELLIBRANCHES.

| Coquille grande, plus de 60 millim. de pourtour, plus ou moins déprimée; charnière avec ou sans dents; corps aplati; manteau ouvert.            | 4et Famille,<br>Nayadés.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Coquille petite, toujours moins de 30 millim. de<br>pourtour, plus ou moins ventrue; charnière avec des<br>dents; corps ramassé; manteau fermé. | 2º Famille,<br>CARDIAGES.   |
| Coquille subdéprimée, virguliforme, moyenne, avec<br>des dents et un byssus ou paquet de soies raides servant<br>à fixer l'animal.              | 3º Famille,<br>Dreissenade: |

## 170 FAMILLE DES LAMELLIBRANCHES DU JURA. - NAYADÉS.

| Coquille sans dents, à sommets peu saillants, plus ou<br>moins mince; impressions musculaires écartées, peu<br>profondes; branchies à tubes onduleux, formant une<br>espèce de dentelle. | 1er Genre,<br>Anodonte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Coquille avec des dents, plus ou moins épaisse; im-<br>pressions écartées et profondes; sommets élevés, profon-<br>dément excoriés; branchies à tubes presque droits, for-               | 2° Genre,<br>Mulette.  |

# 1er Genre. — Anodonte, Anodonta. (Lam.)

Habite les rivières, les mares, les étangs vaseux, etc. En été, quand les caux sont à sec, ou en hiver, elle s'enfonce dans la vase. Ce genre donne un grand nombre de varietés qui rendent les espèces difficiles à limiter rigoureusement; on peut presque dire que chaque cours d'eau fait varier cette bivaive.

4re Espèce.— Anodonte des Cygnes, Anodonta cygnæa. (Poir.) Vulgairement la grande Moule.

Cette espèce, la plus grande des bivalves de notre département, se trouve dans les mortes du Doubs, G; dans les flaques d'eau dormantes de la Seille, AG; dans la Vallière, AR; dans la plupart des lacs et des étangs de la montagne et de la plaine: Châlain, Clairvaux, C.

## 2º Espèce. - Anodonte des Canards, Anodonta anatina. (Poir.)

Animal d'un gris clair, quelquefois foncé; pied gristure, jaune ou roussitre. Goquille haute é e 30 a 30 millin., pasque de 30 à 80 millin., quisse de 12 à 43 millin a, petite ou moyenne, ovale ou un peu clipiqine, très-peu ventrue, presque tolojaurs minec, opque, d'un brum olivitar ou wetalite, ratement chirt; coté anifer. 1983-aux 1984 per sont de la companie de la companie su proposite, obtus, souvent usés ou evcoriés: ilgament brunktre, très-suillant et très-apis; impressions musculaires aniér, plus marquées quo les postér; nacre brillante, azurée, roussatre, violacée, venthre ou blandatte. Variéés nombreuses,

Cette espèce se trouve: Seille, G. Vallière, CC; environs de St-Amour, AC; Doubs, Loue et Brême, dans les mortes, CC; les étangs de la Bresse, C; les étangs de la montagne, AC. Les individus qui habitent les étangs et les lacs, ont le test mince et bien coloré en vert; ceux au contraire qu'on trouve dans les rivières et les ruisseaux, ont le test plus épais, plus sombre et la taille plus petite. 3º Espèce. - Anodonte Pesante, Anodonta ponderosa, (Pfeiff.)

Animal grishtre on juunătre, terne, peu comprimé. Coquille haute de 40 à 70 millim., longue de 50 à 10 millim., épaise de 53 à 50 millim., grande, oude, tonget, très-reutre, comprimée postrieurement, très-épaises, très-esolide, pesante, opaque, d'un brun clair, d'un olivitare sombre ou d'un vert pâle; le côté antér-tes-arrondi, le pastér. 30 a l'oliv puis sillant; sommets très-rapporchés du bord antér, un peu élevés, obtas, usés ou excorés; ligament saillant, brun, épais; nacre d'un blanc légèrement autré, raurent roussétire.

Se trouve assez abondamment dans le Suran et dans la Vallière, en aval de Montmorot. C.

4º Espèce. - Anodonte de Gouget, Anodonta Gougetana. (Ogérien.)



Fig. 206, Anodonte de Gouget.

over the control of t

Animal petit proportionnellement à sa coquille, ovale, allongé, d'un gris clair un peu jumitre, manteau minee, d'un jaume d'ambre sur les bords, d'un gris chir près des branchies; papilles postér. brunnesbranchies cette, d'un brun clucolta clair, offrant à la surface comme une espèce de tissage formé de fines lignes seprendimalement croises; piel petit, d'un jaune orangé fortement coloré. Cossille movemen, ovals, léérèment tétragone, trè-

compared may state, reage-current suggested, the emergence in the man ephaloid qui longle le deta positér, à silliens longitudinate, presque concentriques, très-protonds, au nombre de 6 à 10, formant des sons d'insigale largeur, dont les 3 premières, à partir des sonutest on corceches, égalent souvent presque les autres en largeur, très-épaise, très-solide, peu luisante, peante, ordinairement d'un bran noir quelquéels hant cher les viexes, tresrement d'un bran noir quelquéels hant cher les viexes. Il les juntes; colé autre, très-servoid, nonne troupué, formant presque (colion partier). allongé, cllipocide, sub-conférome, de 2 fois l'autér; les 2 hords preveg paralleles i l'indifer, peu tranclaus, presque d'roit, rarement un peu arqué, plus souvent creusé en opion, le supér. un peu arqué, plus souvent partir de la termination du ligament; crête pontéro-doussie ordinatrement peu suillante, peu déprinde, peu deprinde poséé, du premier quart natér, de la longueur totale, complétement plas, présentant ordinairement de 0 ds à trides très-saillantes, presque toujours usés et jamais profondationes cerviés; l'agament l'és-saillant, tel-saillant, tel-saillant,



épais, brun, luisant; impressions musculaires antértrès-marqués, profondes, en acteur de cercle; les posés: appriticilles, réniformes; nacre brillante, souveni trice, légérement arusté, quelquefois un peu carsaltre, offrant souvent des indices periformes et quelquefois de vraies perles au côté postér; valves égels, baillances au cole postér, et très-légérement à l'au-

# Dimensions en millim. de 7 individus choisis parmi un grand nombre:

Nº 1, Vieux; nº 2, moyen, à test très-épais; nº 3, moyen; nº 4, réniforme; nº 5 allongé, réniforme; nº 6, jeune; nº 7, plus jeune.

|            |  |  |  |  | Nº 1. | Nº 2. | Nº 3. | Nº 4. | Nº 5. | Nº 6 | Nº 7. |
|------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Longueur   |  |  |  |  | 80    | 74    | 80    | 70    | 74    | 60   | 81    |
| Hauteur .  |  |  |  |  | 37    | 38    | 40    | 32    | 31    | 31   | 28    |
| Epaisseur. |  |  |  |  | 30    | 21    | 23    | 20    | 21    | 20   | 15    |

D'après ce tableau, on aurait: 4° en longueur, 0° 070 à 0° 075; 2° en hauteur, 0° 030 à 0° 035; 3° en épaisseur, 0° 020 à 0° 025.

1ºº Variété. — Nº 3. Relativement peu épaisse, à crête postéro-dorsale élevée, légèrement déprimée, cunéiforme; test très-épais, à épiderme noir.

2º Variété.— Nº 4. Creusée en rognon; test épais, noir ou châtain.

3º Variété.— Nº 5. Allongée postérieurement, cunéfforme, déprimée, réniforme, à double côte saillante formant 2 zones transverses sur le côté postérieur.

Cette nouvelle et magnifique espèce d'anodonte se rapproche, par ses formes générales e l'épaisseur de son test, de l'Anodonta ponderoza (Pfeiff.); elle s'en distingue, au 1 er coup d'œil, par le rapport des bords annér, aux postér; par son facies plus ventru, sub-cylindrique; par la coloration plus sévère du test el l'andaissement des crochets. Elle tend à combler l'hiatus entre les Anodontes et les Mulettes; elle a complètement l'extét, de ces dernières, mais elle manque de dents à la charnière, Sa place, dans la série des acéphales fluviatiles et lacustres de France, est donc entre l'Anodonta ponderora et l'Erio marvartifice.

M. Terver, le savant conchyliologiste lyonnais, à qui cette espèce a été communiquée, écrivait à l'auteur: « Rien de ce qui se publie en Franco ne s'y rapporte; ello offre un caractère différent de tout ce que je connais,

Habitation. — On trouve abondamment l'Anodonta Gougetana (Ogérien), 1º dans les canaux de la saline de Montmorot, dans le bié qui passe sous la roue des puits à sel; 2º dans la petite rivière du Solvan, derrière l'hôpital de Lons-le-Saunier, vers le burean d'octroi et jusqu'au-dessons du cimetière. Ce mollusque aime les flaques profondes, vaseuses et solitières; on est sar de le trouver abondamment près des cadavres jetés à la rivière. Dédiée à M. le docteur Gouget, chevalier de la Légion d'honneur, doyen des naturalistes du Jura, à Dole.

# 2º Genre. - MULETTE, Unio. (Phil.)

Les mulettes habitent les ruisseaux, les rivières et en général les eaux courantes; rarement on les trouve dans les étangs et les lacs vaseux, qu'elles laissent aux anodontes. Certaines espèces pourraient servir à faire des boutons; quelques individus renferment des perles souvent d'une certaine grosseur, mais sans éclat.

# 1re Espèce. — Mulette Sinueuse, Unio sinuatus. (Lamark.)

Asima d'un gris bleultre clair on d'un consaître violoré; pled rès-grand, linguiforme, Coquillé haute de 60; 3 O millim, longre de 120; 3 et 60 millim, ghaise de 30; 3 to millim, très-grande, ovale, allongée, réniforme, comprimée, très-traine, t-ès-colig, très-peante, d'un noir trousère ou d'un noir et fair misolorge; colé anièr, court, arroudt, le postér, allongé, arrondi; bord infér, tranclante, rarement obtus, sourent creuse en orgono, le suptri, très-arquée et très-buis; soumest an quart aniér, de la longueur, lisses, un pen usés, rarement exoriés; ligument court; dens exdimites très-feres, rebe-èquises, consignes, sillomesée, la postér, de la valve gardetrès-dévolopée; narre d'un beau blanc aurei, rarement violacie, plus rarement rovière, avez couvent paremée de protubérance poelfiorme, trisées.

Variété.— Compressus, Irès-grande, réniforme, C.

Varieté, - De moitié plus petite que la précédente, non réniforme, AR.

Cette belle espèce, qui pourrait être exploitée pour fabriquer des

boutons et fournir une assez jolie nacre, se trouve en très-grande abondance dans la Saône, d'où elle remonte au Doubs jusqu'à Chaussin.

#### 2º Espèce. — MULETTE LITTORALE, Unio littoralis. (Cuv.)

Asimal épais, tantét gristire ou roussitre, tantét jaune douteux ou verdûtre; pied médiorer, d'un jaune sale, souvert rousqu'ext. Cupielle baute de 20 à 40 millim, longue de 60 à 80 millim, épaisse de 20 à 30 millim, atrondie, ovale, subromble, trisé-aplase, trisé-aolie, bramière ou noirière, ou toute noire; cédé aintér. court et arrondi, le postér, un peu allongé et arrondi; bord infér, arqué, quelquedoir ordir, izrenent ceuvei en regon, no peu obtus, le supér. toujours arqué; sommets an ciaquième antér. de la longueur, enflés, ubereulés; ligament court; dents camileas trés-fortes, épaisses, conôties, fortement sillomées, tuberculés, la postér. do la valve gauche très-développée; impressions musculaires très-forte; nacre d'un blanc aurné ou roch, farement verdaire. Nombreuses variétés.

Cette espèce, très-abondante dans toutes les rivières de la plaine ou des 1 \*\*\* rampes, se rencontre aussi dans les cours d'eau persistants de la montague. Doubs, C; Loue, Vallière, Seille, Ain, CC.

# 3° Espèce. — Mulette Batave, Unio batavus. (Lam.)

Animal blanchâtre, ceudré, épais; pied d'un blane grisâtre terne. Coquille haute de 20 à 30 millim, longue de 35 à 50 millim, épaisse de 12 à 18 millim.

1º Copuille allongée, brune, sans rayons: Soille, II. 2º Copuille ovale, brune ou verditer, rayonnée s'eille et Vallère, A.C. 2º Copuille ovale, très-épaise, ventrue, brune ou verblitre, A.R. 4º Copuille ovale, très-épaise, ventrue, brune ou verblitre, A.R. 4º Copuille ovale, très-courte (Var. Maneus, Moq.); paire insiesaax, C. 5º Copuille sub-émforme (Var. Nonus, Moq.): la plus abondame de toutes les variétées, CC.

Cette espèce est extrèmement abondante dans les petits cours d'eau fangeux et persistants de la plaine, très-rarement dans les étangs.

Ruisseaux de Savagna, d'où j'en ai tiré 748 exemplaires; Vallière, Seille, Valouse, environs de St-Amour, CC. (M. Charpy.)

# 4° Espèce. — Mulette de Moquin, Unio Moquinianus. (Dup.)

Animal d'un gris jauntare; pied grand, un peu plus rousstre que le corps. Coquille hause de 9h 3 30 millim, lougue de 9h 0 00 millim, épaise de 15 à 22 millim, ovale, allongée, renflée, soidee, d'un bran noiratre légérement lavi de ventiter; céde angier, très-court, arcoid, le postér, allongée, blaisé; bord supér, très-sign. Tiffér, presque d'oris; sommets au quart antér. de la longeuer, peu production de la compart que de l'année de la longeuer, peu peu de l'année de la compart de la comparte de la compart de la compart de la compart de la compart de la

Dans les eaux des rivières de St-Amour (M. Charpy), dans la Vallière, le Solvan et la Seille, C.

## 5º Espèce. - MULETTE DES PEINTRES, Unio pictorum. (Philipps.)



Animal d'un roux grishtre; pied long, roussatre. Coquille baute de 25 à 45 mil., longue de 40 à 120 millim., épaisse de 20 à 35 millim., ovale, allongée, eunéiforme, ventrue, solide, d'un vert roussaire on jaunaire, ou olivaire, avec des zones transversales brunes; côté antérieur arrondi, le postérieur très-allongé, aigu ou un peu obtus; bords presque parallèles, l'inférieur presque droit, le supérieur un peu plus arqué; sommets au tiers antér. de la longueur, ridés, tuberculés, très-souvent usés, quelquefois exeoriés; ligament allongé, droit, fort; dents cardinales fortes, épaisses, triangulaires, la postér. de la valve gauche peu développée ; nacre blanche, un peu azurée ou rosée.

allongée, réniforme, AR, 3º Coquille très-grande, très-pesante, noirâtre, R. 4º Coquille petite, bossue, très-ventrue, CC.

1º Coquille allongée, peu ventrue, C. 2º Coquille très-5º Coquille toute petite, cunciforme, déprimée, C. 6º Coquille petite, très-excoriée, ven-Fig. 210. Charnière gauche de la Mulette des pointres true, un peu baillante, C.

Variétés très-nombreuses de taille et de coloration :



Fig. 211. Charnière droite de la Mulette des peintres.

2º FAMILLE DES BIVALVES LAMELLIBRANCHES. -- CARDIACÉS.

Pas de siphon anal. Coquille très-petite, presque ovoide, inéquilatérale; dents cardinales peu obliques, une complexe dans la valve droite, deux dans la gauche.

Un siphon anal développé, Coquille assez petite, presque globuleuse et presque inéquilatérale; dents cardinales assez obliques, une ou 2 dans la valve droite, 2 dans la gauche.

1" Genre, PISIDIE.

Dans presque toutes les rivières et les cours d'eau de la plaine et de la montagne, CC.

> 2º Genre CYCLADE.

#### 1er Genre. - PISIDIE, Pisidium.

Les pisidies sont les plus petits bivalves fluviatiles de France; leur pourtour donne à peine 15 ou 20 millim. Elles habitent les rivières et les étangs, sur les plantes aquatiques.

# 1" Espèce. — Pisidie Fluviale, Pisidium amnicum. (Jen.)

Animad blanchlare, gélalineux, translucide; pied épais, asset large. Copuille haute de \$ A millia, noque de 6 à 10 millia, chaise de 3 à millia, noque de 6 à 10 millia, noque de 6 à 10 millia, noque de 6 à 10 millia, noque de 6 il official, noque de 10 millia, noque de 3 à 10 millia, noque de 10 millia, noque de 10 millia, noque totale, souvent un peu n'idés on exceriés; ijament court, étroit; charelière quaise; dents cardinales mediores, les latérales minors, élevées ; nacre d'un blanc lègèrement nouagé d'aux.

Dans presque toutes les eaux dormantes et herbacées de la plaine et des moyennes montagnes, C.

### 2º Espèce. - PISIDIE DE CAZERTE, Pisidium Cazertanum. (Poli.)

Asimal comme le précédent, mais ayant le pied plus long et moins gros. Coquittle haute de 3 à 4 millim, nopue de 5 à 0 millim, epaisse de 2 à 3 millim, volaitre, quelquefois complètement cendreie; côté antér, arroudil, le positér. de moitié plus court; bord infér. arqué, tranchant, le sujér, trés-couvece; sommets très-obtus, tiesse vers les 7 à antér. de la longener; tigament nou visible à l'extér; charnière médiorer; demb cardinales très-pelites, les latérales petites, mines, les antér, plus grandes que les potérs; ; arcer blanchêre, un peu arrière, arrement voltacée.

Dans les mêmes lieux, mais moins abondante que l'espèce précédente, AR.

# 3º Espèce. - Pisidie Naine, Pisidium pusillum. (Jen.)

Animal d'un rosàtre ou roussàtre clair ; pied grele. Cognitle haute de 2 à 3 million, longue de 3 à 4 million, c'épaise de 1 à 2 million; côté antér, très-arrondi, le poster, moins avancé; hord infér, arqué, tranchant; bord supér, presque angulaire; sommets très-oblus, peu enflés; charaière mine; écnts eardinales très-peities, les latérales médiorres, les antér, resque pas plus grandes que les postér.

Seille, Suran, Valouse, Vallière, CC sur les feuilles submergées, vers les endroits vaseux à cau peu courante.

### 4º Espèce. - Pisidie Obtuse, Pisidium obtusale. (Pfeiff.)

Animal grishtre, très-petit, rarement jaunâtre ou roussâtre; pied dépassant la longueur de la coquille, un pen aigu. Coquille haute de 2 4 a millim, épaisse de 2 a 3 millim, presque triangulaire, très-ventrue, se rapprochant beauconp de l'es-

pèce précédente pour la forme et la taille (le côté antér. d'Obtunde est plus avancé que dans Putillum), d'an cormé jamhire assez souvent roussèrre, quelqueios borté de jamne douteux; côté antér, subarroudi, le postér, moins avancé; bord infér, arqué, très-obtus, le supér, subanguleux; sommels très-clevés, obtus; charnère minec; dents cardinales très-petites, les antér, médiocres.

Avec la précédente, mais plus rare. C dans les alluvions.

# 2º Genre. - Cyclade, Cyclas. (Brug.)

Ces petits mollusques bivalves vivent dans les caux claires ou dormantes, dans la vase ou le sable, sur les corps submergés.

1º Espèce. — Cyclade Rivicole, Cyclas rivicola. (Bourg.)

Animal gristare, gelatineux. Copuille haute de 12 à 18 millim., longue de 10 à 22 millim., doque de 3 à 1 millim. et de 3 à 1 millim. et paisse, translucide, d'un comé olivàtre; eôtés antér, et postér, arrondis, ce demier un peu moits saillant que l'antér; bord super, trabe-tuvexe, l'infer, l'égèrement arqué; sommets peu élevés, presque lises; chamière peu épaisse échets cardinales disposées en V renversi très-ouvert, les laierales médiorres; impressions muscin-laires tris-peu aparenties; narce l'abache, l'égèrement antrée.

Doubs, Seille, Loue, Vallière, etc., C dans toutes les eaux.

2º Espèce. — Cyclade Cornée, Cyclas cornea (partim.) (Lam.)

Animal d'un gris pâle; pied long, points. Coquille haute de 5 à 10 millius, paisse de 6 à 8 millius, longue de 8 à 10 millius, showbailar, presque ronde, trèsglobuleuse, mince, subtranducide, d'un vert olivàire unicidore ou zoné; coféspreque genux arrondis; sommets assec élevés, precue lieses; dons carindars petites, disposées en Y reaversé, les latérales médiocres; impressions musculaires à peine visibles; nacer d'un blanc bleudire.

Cette espèce varie beaucoup pour la grosseur, suivant les eaux; elle semble préférer les ruisseaux et les étangs aux rivières. Vallière, CC; Seille et partout, C.

3° Espèce. — CYCLADE LACUSTRE, Cyclas lacustris. (Müll.)

Animal blanchâtre ou d'un gris légèrement rosé; pied très-long. Coquille haute
de 8 à 10 millim, longue de 8 à 12 millim, épaisse de 4 à 6 millim, arrondie, ova-

laire, très-comprimée, très-minee, très-fragile, transparente, cendrée ou d'un roussière telair uniforme ou zoné; côtés presque égaux, bord infér, assez tranchant; sommets élevés, petits, obtus et très-luisants; dents cardinales très-petites, non disposées en  $V_*$ , les latérales très-petites.

Cette espèce est encore moins fluviale que la précédente; elle n'est pas rare dans les fossés, les ruisseaux, canaux et étangs de la Bresse.

#### 3º FAMILLE DES ACÉPHALES. - DRÉISSÉNADÉS.

Coquille triangulaire, băiliante vers le milieu de sa face infér.; charnière avec une dent cardinale rudimentaire; sommet tout-à-fait antér., aigu.

# Genre unique. - Dreissene, Dreissena. (Van Bened.)

Vit dans les rivières, les étangs à eau limpide.

Espèce Dréissène Polymorphe, Dreissena polymorpha. (Van Bened.) Cette singulière espèce, qui ressemble à une moule, a été apportée vivante de Paris et jetée par moi dans la Vallière, où elle semble vouloir se naturaliser. M. Gouget fils l'a trouvée en grande abondance près d'Orchamps, dans le canal, d'où elle s'est répandue dans le Doubs. Il est probable qu'elle est venue du Rhin par les bateaux, sur lesquels on la trouve fixée par son byssus.

# 4º EMBRANCHEMENT.

# ANIMAUX ZOOPHYTES OF BADIABRES

Cet embranchement renferme ce qu'on appelle vulgairement les polypiers, coraux, animaux-plantes, qui vivent dans la mer, etc.; nous v rapportons: 1º les infusoires, 2º les polypiers d'eau douce.

Corps offrant une forme sphérique plutôt que rayonnée 4re Section. permanente. Animaux pouvant se mouvoir. Corps offrant ses parties et ses organes disposés d'une

INFUSOIRES.

manière rayonnante à partir du centre. Animaux impropres à la locomotion, ordinairement agrégés.

POLYPES.

## I'm Section des Zoophytes. - INFUSOIRES.

Les infusoires sont de petits animalcules dont les dimensions n'excèdent pas la millième partie d'un millim. Le microscope seul peut révèler l'existence de ces petits êtres, qui peuplent les caux stagnantes, les rouissoirs de chanvre, les tourbières et même les sources. Leur corps, offrant une forme sphérique, permanente, est pourvu de cils ou autres appendices présentant intérieurement plusieurs cavités faisant l'office d'éstomacs.

Il suffit de mettre tremper quelques jours des végétaux dans de l'eau ordinaire, pour voir e'y développer des milliers de ces petits riens aux formes bizarres. Ils peuvent se perpétuer par bouture, en sorte que le fragment d'un de ces animalcules devient bientôt lui-même un infusoire parfait. Les eaux à teinte verdâtre de certains fossés en sont littéralement remplies. On les trouve aussi dans divers liquides, tels que le vin, le vinaigre, les liqueurs, etc.

#### 2º SECTION DES ZOUPHYTES. - POLYPIERS D'EAU DOUCE.

Ces singuliers animaux, qui chez nous peuvent être considérès comme formant le passage de l'animal à la plante, ressemblent en effet à une espèce de plante branchue, d'un jaune clair, fixée sur les pierres ou sur les plantes aquatiques par un pédicule qui supporte plusieurs branches. Ces petits êtres agglomèrés, dont la communauté forme le polypier, se trouvent assez fréquement dans les mortes du Doubs et dans la plupart des eaux stagnantes et même des sources. On peut les classer en deux genres distincts, les alcionelles et les plumatelles.

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME.



### APPRIDICE AUX RATRACIENS

#### Page 510.

3º Espèce. — Grenouille Agile, Rana agilis. (Thomas.)

Membres anier, grêhes is courts, les posite, grêles et três-allongie, três-propres as suit; tile groute en proportion du trone, qui est reedte et court; yeux gros, à pupille noire et oblongue; derrière l'oil, une tache comme chez la Temporaria; renflement glandileux très-prononcé; peau liuse, granufée de blanchâtre sur les fesses et le baut des cuises; tile et dos brun fonce lived de verditre en dessui; une rais noirâtre sur chaque paupière; deux raises de même teinte, partant chacane du coin anier, de l'oil, pasent au bruf des narines et er rémaissent au museau sous forme de V: parties infer, jaunâtres, piquetées de noiràtre et orangées sous la gorge. La femelle a les teintes plus claires que le mête.

Cette belle espèce se rencontre assez abondamment près des lacs et des fossès de la montagne, surtout dans les environs de St-Claude, dans la vallée de la Valserine et dans tous les environs de Morez.

# ERRATA.

Page 50, transposer dans le tableau les sous-genres Crossopus et Sorex, et l'on aura:

Musaraignes ayant | à tranchant dentelé. 1 " sous-genre, Sorax. les incisives . . . | sans dentelure . . 2 · id. Crossorus.

Page 89, au lieu de Avis, lisez Ovis.



•

# TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS CE VOLUME.

| · Pages.                                     | Pages.                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| DÉDICACE v                                   | ier Ordre.— Anoures                |
| AVANT-PROPOS VII                             | 2* Urodèles 313                    |
| No.                                          | 50 CLASSE.— POISSONS               |
|                                              | Piscieulture                       |
| Collections Zoologiques. x                   | 2° Embranchem <sup>1</sup> . ANNE- |
| RENSEIGNEMENTS ET COL-                       | LÉS                                |
| LECTIONS XV                                  | Ire Classe INSECTES                |
| Business F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 1er Ordre — Coléoptères 382        |
| Abréviations générales , xx                  | 2e Orthoptères 414                 |
| ZOOLOGIE. INTRODUCTION. 1                    | 3* — Hémiptères <u>419</u>         |
| ZOOLOGIE DESCRIPTIVE 34                      | 4* - Névroptères, 423              |
| 1" Embranchement. VER-                       | 5° — Hyménoptères 426              |
| TEBRÉS                                       | 60 — Lépidoptères 451              |
| Ire Classe MAMMIFÉRES . 35                   | 7° Diptères 479                    |
| 1er Ordro Bimanes 37                         | 8e Aptères 485                     |
| 2e - Chéiroptères 40                         | He Classe MYRIAPODES . 487         |
| 3e Insectivores 45                           | III - ARACHNIDES 490               |
| 4e - Carnivores 53                           | IV* — CRUSTACÉS 493                |
| 5e Rongeurs 67                               | 2º Sous-Embranchement VEBS. 495.   |
| 6e - Ruminants 79                            | Ire Classe ANNELIDES 496           |
| 7* - Pachydermes , , 93                      | He - HELMINTHES. 196               |
| II* CLASSE OISEAUX 103                       | III* CESTOIDES 497                 |
| ter Ordre Rapaces 109                        | IVe - ROTATEURS 499                |
| 2e - Passereaux 130                          | 3° Embranchement. MOL-             |
| 3* — Grimpeurs 202                           | LUSQUES                            |
| 4º - Gallinacés 212                          | Ire Classe GASTÉROPODES. 501       |
| 5* - Échassiers                              | 4er Ordre Inoperculés 503          |
| 6e — Palmipèdes 263                          | 2e - Operculés 550                 |
| III. CLASSE. REPTILES. 290                   | H* CLASSE ACÉPHALES 546            |
| 1er Ordre, Chéloniens 291                    | Ordre unique Bivalves 548          |
| 2* Sauriens 292                              | 4° Embranchement. ZOO-             |
| 3* - Ophidiens 294                           | PHYTES                             |
| o opingiens . , , 259                        |                                    |

# TABLE ALPHABÉTIQUE

# DES NOMS DE GENRES ET VULGAIRES

RENFERMÉS DANS CE VOLUME.

Les noms vulgaires sont en petit texte.

#### ----

| P          | ages. | Pages.                      |
|------------|-------|-----------------------------|
| A.         |       | Arquenot 280                |
| Abeille    | 146   | Artezin 390                 |
|            | 359   | Attacus 470                 |
|            | 158   | Avocette 244                |
|            | 542   |                             |
|            | 135   | B.                          |
| Aglosse    | 176   | Babillard                   |
| Agriote    | 387   | Balanine                    |
| Aigassière | 152   | Barbeau                     |
| Aigle      | 117   | Barbotte                    |
| Alose      | 366   | Bardot                      |
| Alouette.  | 176   | Barge                       |
| Altise     | 414   | Becasse                     |
| Alucite    | 479   | Bécasseau                   |
| Alyte      | 311   | Bécassin 230, 236, 244, 251 |
| Ambrette   | 508   | Bécassine 229, 253          |
| Ammocète   | 375   | Bec-Croise                  |
| Amouchat   | 126   | Bec-figue 167, 171, 172     |
|            | 539   | Bec-fin                     |
| Ane        | 99    | Becquard 286                |
|            | 372   | Belette 60                  |
|            | 396   | Berdot                      |
|            | 549   | Bergère                     |
|            | 403   | Bergeronnette               |
|            | 350   | Berling                     |
| Arête      |       | Bi                          |
|            | 458   | Bihoreau                    |
|            | 504   | Billecul 266                |
| ALIVIES    | UVZ   | Different                   |

#### TABLE DES MATIÈRES.

| JU4 TABLE DES  | MATIERES.        |
|----------------|------------------|
| Pages.         | Pages.           |
| Bisole         | Caracri          |
| Blaireau       | Carpocapsa       |
| Blaps          | Carpe            |
| Blatte 417     | Carpeau          |
| Boeuf 81       | Carychie         |
| Bombyce        | Casse-noix       |
| Borgne         | Castor           |
| Bostriche      | Cecidomye        |
| Boucher        | Cephe            |
| Boulotte       | Cerf 92          |
| Bourdon        | Cerf-volant 397  |
| Bouvière 356   | Cétoine          |
| Bouvreuil 186  | Chabot 351       |
| Brachine       | Chagrin,         |
| Brême          | Chaléron         |
| Brochet        | Chapron 126      |
| Bruant 181     | Chardonneret 192 |
| Bruche         | Charin           |
| Bulime         | Chat             |
| Busard         | Chat-liuant 127  |
| Buse           | Chausse-motte    |
| Butor          | Chauve-souris 40 |
| Bythinie       | Cheval 94        |
| c              | Chevalier        |
|                | Chevasson        |
| Cabaye 78      | Chèvre           |
| Cabotin        | Chevreuil 93     |
| Cafard         | Chien            |
| Caille         | Chipeau          |
| Calandre       | Chocard          |
| Calosome 383   | Chouette         |
| Campagnol 67   | Chrysomèle 413   |
| Canard         | Cicindèle        |
| Canari 191     | Cigale           |
| Canne-poche    | Cigogne 237      |
| Canquane 394   | Cincle 152       |
| Cantharide 399 | Cire-cara        |
| Capricorne 409 | Cistude 291      |
| Carabe         | Clausilie        |
| Caracoin       | Cochon           |
|                |                  |

| TABLE DES                                       | matières. 565               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pages.                                          | Pages.                      |
| Cochon d'Inde 78                                | Damette                     |
| Cochon de St-Antoine 416                        | Darbon                      |
| Colaspidème 413                                 | Demoiselle                  |
| Colombe                                         | Dermeste 393                |
| Combattant                                      | Dinde sauvage 227           |
| Coq                                             | Dindon                      |
| Coq de bruyère 217                              | Dormille 363                |
| Coquillard                                      | Double-Macreuse 285         |
| Corbeau                                         | Drapier 196                 |
| Corbeau de mer                                  | Dreissène                   |
| Corbine                                         | Duc                         |
| Cormoran                                        | Dytisque                    |
| Corneille                                       |                             |
| Coronelle                                       | E                           |
| Corymbite                                       |                             |
| Cossus                                          | Echasse                     |
| Coucou 204                                      | Ecrevisse                   |
| Couleuvre                                       | Ecureuil                    |
| Courlis                                         | Empereur                    |
| Courtilière 418                                 | Engoulevent 201             |
| Cousin 481                                      | Enveux 295                  |
| Crapaud                                         | Epervier 120, 116           |
| Crapaud-volant 201                              | Épine                       |
| Crave                                           | Epinoche                    |
| Creur                                           | Épinousse                   |
| Criarde                                         | Esturgeon 373               |
| Cric-cric                                       | Escargot 511                |
| Criocère 412                                    | Étourneau                   |
| Criquet                                         | Euchlore 396                |
| Cro ou Cra <u>433</u> , <u>434</u> , <u>288</u> | Eumolphe 412                |
| Crocidure                                       |                             |
| Crossopus                                       | P                           |
| Cyclade                                         | r                           |
| Cyclostome 541                                  | Faisan                      |
| Cygne                                           | Faisan de mer               |
| Cynips 436                                      | Faucon                      |
| Cypris                                          | Fauvette 160, 158, 159, 167 |
| р                                               | Fauvette d'hiver 158, 159   |
| U                                               | Fiafia                      |
| Dame 179                                        | Fiff                        |

#### TABLE DES MATIÈRES.

| Foin.   58   Guépes   443   Forficule   416   Guépier   195   Foulque   2264   Gypaete   112   Fourmilon   425   Fourmalion   425   Fourmalier   418   Fullyule   283   Fullyule   283   Fullyule   283   Fullyule   418   Galeruque   418   Galeruque   418   Galeruque   418   Galeruque   418   Galeruque   418   Garlo-fountine   313   Hippolosque   484   Gardo-fountine   313   Hippolosque   484   Gardo-fountine   315   Giardolo   220   Gilmote   215   Gilmote   215   Gilmote   215   Gilmote   347   Homme   37   Goland   271   Gobe Mouches   147   Godeland   271   Godeland   271   Godesiand   271   Godend   284   Gorgonillo   401   Gorgonillo   401   Gorgonillo   401   Gorgonillo   501   Grande Vipte   283   Grande Vipte   284   Grande Vipte   285   Grande Vipt | Pages.             | Pages,            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Forficule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Guépes            |
| Fourillus   284   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Forficule 416      |                   |
| Fourmilion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fouine             | Gypaete           |
| Fournalition   425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Foulque            | Gyrin 358         |
| Foursilier   285   Foursilier   286   Foursilier    | Fourmi             |                   |
| Funialet 163 Fuligule 283 Fuligule 283 Galeria 284 Galeria 413 Galeria 417 Garde bosique 153 Garde Viptre | Fourmilion 425     | H.                |
| Fournate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fourmilier         | Hannatan 204      |
| Fuliguie.   288   Helice   511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fournalot 163      |                   |
| Herisson. 486   Hippobaque 484   Hippobaque 484   Hippobaque 484   Hippobaque 486   Hippobague 487   Hi   | Fuligule           |                   |
| Saleruque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |
| Galerque 418 Gallerie 477 Garde bouique 199 Garde Founique 199 Garde Founique 199 Garde Founique 199 Gesi 134 Gardon 390 Gesi 136 Gdilmote 218 Gardone 2218 Glareole 2236 Glomeris 488 Gobe-Mouches 147 Goeland 271 Goeland 271 Goeland 271 Goeland 271 Gourpoullbo 191 Gour 152  | G                  |                   |
| Milbox   198   127     Garde bouique   196     Garde foncique   197     Gealand   221     Goujen Perdat   329     Gougenillon   402     Gout   271     Grand Père   195     Grand Père   295     Graveline   295   296     Graveline   296   296     Graveline     | Galeruque          |                   |
| Garde bousings         195           Garde-Fontaine         313         Hippobaeque         484           Garlon         390         Hirondelle         197           Gesai         136         Hirondelle         197           Gelimote         218         Homme         320           Glareole         220         Hutter         32           Glareole         242         Hutter         32           Gobe-Mouches         147         Hylotome         430           Goujon         356         Hyponomeute         472           Gouyon         402         Hyponomeute         472           Gourgouillo         402         Lis         1           Grand-Pre         130         Ichnemons         33           Grand-Pre         295         308         Ichnemons         33           Gravier         294         301         Ichnemons         33           Gravier         295         302         Jacquot         136           Gravier         230         Jascur         142           Gravier         230         Jascur         142           Grenoullie         305         500           <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gallerie           |                   |
| Garde-Fostaine   315   Garde-Fostaine   316   Garden   329   Hirondelle   197   Geal   136   Gelimotte   218   Homme   37   Glarcole   226   Glomeris   498   Huppe   31   Goleand   271   Hydotome   430   Goleand   271   Hydotome   430   Gouyen Perbal   330   Grand-Pire   190   Grand-Pire   190   Grand-Pire   293   394   Graveline   293   394   Graveline   294   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394   394      | Garde boutique 196 |                   |
| Garlon 360 Gesai 134 Gelioute 218 Glioute 2218 Glioute 2218 Glioute 2218 Gloroperis 488 Glowers 147 Goeland 271 Goeland 271 Goeland 371 Gouyon 356 Gouyon 186 Gouyon Perchat 500 Gourgouillou 602 Gout 7 25 Gorand-Pre 180 Grand-Pre 180 Grand-Pre 180 Grand-Pre 180 Grand-Pre 294 Gravier 294 Gravier 294 Gravier 294 Gravier 294 Gravier 306 Gravier 306 Gravier 307 Gravier 307 Gravier 308 Gravier |                    |                   |
| Geai   136   Giffiente   218   Homelet de mer   209   Giffiente   218   Homelet de mer   218   Homelet de mer   220   Glarceloe   2216   Huttrier   320   Glomeris   488   Huppe   211   Hylotome   430   Hyponomeute   477   Goujon   256   Goujon Perbal   359   Gourgenilloe   402   Gout   12   Grand-Pre   190   Instantive   190   Insta   | Gardon 360         |                   |
| Gélimote         218           Glareole         224         Huitrier         320           Glomeris         488         Huitrier         320           Gobe-Mouches         147         Hylocome         430           Goujon         356         Goujon         366           Goujon Brechat         500         Hyponomeute         427           Gourgouillo         692         I.           Gourgouillo         692         Ins.         248           Grand-Pire         180         Ichnemons         331           Grande Viptre         294         305         Infrascires         532           Graviere         295         304         Jacquot         136           Graviere         290         Jule         488           Gremulte         3850         L         L           Gremoulle         305         509         Forlilon         4.48           Grillon         4.48         Labpeede         273           Grive         491         Lappre         388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |
| Glareole 226 Glomeris 488 Gobe-Mouches 147 Godeland 271 Goujon 286 Gouyen Perbal 320 Gourgenillon 401 Gouyen Perbal 320 Gourgenillon 401 Grand-Pre 150 Grand-Pre 250 Grand-Pre 250 Graveline 226 Gravicto 210 Graveline 226 Gravicto 210 Graveline 326 Graveli |                    |                   |
| Some-fried   Som   |                    |                   |
| Gobe-Mouches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |
| Goeland   271   Government   372   Government   330   Government   330   Government   341   Grand-Pire   150   Grand-Pire   150   Grand-Pire   285   368   Graveline   232   250   Gravishot   210   Gravishot     |                    |                   |
| Goujon   Safe   Goujon   Perebat   334   Goursoullie   502   I   Safe   Gout.   21   Ibis.   246   Gout.   273   Ibis.   246   Gout.   274   Ibis.   246   Ibis.   246   Ibis.   246   Ibis.   246   Ibis.   257   Ibis.   246   Ibis.   257     |                    |                   |
| Gourage   Gour   | Goujon             |                   |
| Dis.   Section   Commons   | Goujon Perchat 350 | I.                |
| Crand-Père   180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 248               |
| Grand Fic.   Signature   Sig   |                    |                   |
| Crande Vipère   193, 203   1   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   |                    |                   |
| Graveline         232, 500           Gravichot         210           Graviete         320           Grèbe         284           Gremuille         2850           Grenoulle         305, 550           Grillon         4.41           Labbe         273           Grimpereau         210           Grive         49, 150           Lapypee         388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Influsoires       |
| Gravieto         210         Jacquot .         136           Graviere         239         Jaseur.         142           Grebbe         298         Jule         488           Gremuille         350         L           Grillon         48         Labbe         273           Grillon         418         Labpe         219           Grive         19, 130         Lampyre         388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | J.                |
| Jaseur.   142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 120               |
| Grebe         208         Jule         488           Gremille         .350         L           Grenouille         308, 559         L           Grillon         .418         Labbe         .273           Grimpereau         .210         Lagopède         .219           Give         .19, 103         Lampyre         .388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |
| Cremile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                   |
| Grenouille         308, 859         L.           Grillon         418         Labbe         273           Grimpereau         210         Lagopède         219           Grive.         119, 100         Lampyre         388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Jule 488          |
| Grenouille         308, 839           Grillon         418         Labbe         273           Grimpereau         210         Lagopède         219           Grive         149, 150         Lampyre         388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   |
| Grimpereau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |
| Grive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |
| Gros-Bec 187 Lamprillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Lamprillon 375    |
| Grue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grue               | Lamproie 374. 375 |

| TABLE DES         | MATIÈRES. 56        |
|-------------------|---------------------|
| Pages.            | Pag                 |
| Landanche         | Matelot             |
| Lapin             | Méléagris           |
| Larmuse           | Merle 148, 143, 1   |
| Lasiocampe 471    | Mesange             |
| Lavandière        | Meunier 351, 3      |
| Lenveux 295       | Miale               |
| Lepisme 487       | Milan               |
| Lérisson          | Miou 2              |
| Lérot             | Mirli 3             |
| Lezard 292, 349   | Moineau 188, 184, 1 |
| Libellule 425     | Motagasse           |
| Lièvre 76         | Mouche              |
| Limace 505, 504   | Mouette             |
| Limaçon 505       | Moule de rivière 5  |
| Limnée 536        | Moustache           |
| Linotte 191, 194  | Moutelle            |
| Liparis 472       | Mouton              |
| Lissotriton       | Mulet               |
| Loche             | Mulette             |
| Locustelle        | Mulot               |
| Lophyre 429       | Murene              |
| Loriot            | Musaraigne 49, 8    |
|                   | Musc                |
|                   | Musette             |
| Lotte 370         | muserre             |
| Loup 64           | N.                  |
| Loutre            | 24.                 |
| Lucane 397        | Necrophore 36       |
|                   | Négril              |
| M.                | Nemate              |
| -                 | Neophron 1          |
| Macrelle          | Nerite 54           |
| Maillot 527       | Noctuelle 4         |
| Margotte          | Nonnette            |
| Marmotte 78       |                     |
| Marte             | 0.                  |
| Martin            | Œdicnème 25         |
| Martin-Pêcheur    | Cestre              |
| Martinet 200, 201 | Oie                 |
|                   | Oiseau bleu         |
|                   |                     |
| Mathieu 351       | Oiseau-mouche       |

| Page s                   | Pages.            |
|--------------------------|-------------------|
| Oiseau de la mort        | Pinson            |
| Ombre 369, 367, 370      | Pintade           |
| Orcheste 404             | Pipi              |
| Oreillard 43             | Pique-bois 205    |
| Orfraie                  | Pique-mouches     |
| Oriau 155                | Pisidie           |
| Orvet 294                | Pivert            |
| Ours 54                  | Planorbe 584      |
| Outarde                  | Plie 371          |
| _                        | Plongeon 288, 267 |
| P.                       | Pluvier 231       |
| Paludine 545             | Pochon            |
| Paon                     | Poisson blanc 359 |
| Papitlon                 | Poisson rouge 385 |
| Péche-verron             | Polyergue 442     |
| Peliade 303              | Polypier          |
| Pelobate 310             | Pou 486           |
| Pélodyte 310             | Pouillot          |
| Perce-oreilles 416       | Poule             |
| Perchat                  | Poule d'eau       |
| Perche 349               | Poupette          |
| Perche gouionnière       | Prie-Dieu         |
| Perdrix                  | Procride 461      |
| Perroquet                | Psithyre          |
| Petit-Barbet             | Ptilin            |
| Petit Coq de bruyère 218 | Ptine 390         |
| Petrocincle              | Puce 485          |
| Phalarope                | Puceron           |
| Phragmite 167            | Punaise           |
| Physe 536                | Putois 59         |
| Pic 205                  | Pyrale 476        |
| Picabo 205               |                   |
| Picot                    | Q.                |
| Pie                      | 0                 |
| Pie-Grieche 144          | Queue rouge       |
| Pie-Mouchet              | R.                |
| Pied-noir                | -                 |
| Petit-noir               | Raille 259, 261   |
| Pieride                  | Rainette 312, 282 |
| Pinoche 352              | Râle 259          |
|                          |                   |

| Pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pages,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råle pipolé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serpents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Serpent d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rat d'eau 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Serpent jaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rat des arbres, des vergers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Silphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rat des champs 67, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Silure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ratillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sirex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Religieuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sittelle 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Benard 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rhinolophe 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rhynchite 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ricin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonneur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rigouri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sorcier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Roi des cailles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sourd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Roi des poissons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Souris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Roitelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spatule 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rollier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sphinx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Romain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Staphylin 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rossignol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stercoraire 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rouge-gorge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sterne 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rougeot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Suce-pierre 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nougeot 279, 263, 264, 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Powers 200 214 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rousse 309, 314, 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rousserolle 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>T.</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rousserolle 165<br>Rousset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rousserolle 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rousserolle 165 Rousset 360 Rubiette 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tacote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rousserolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tacote         164           Tanche         357           Taon         482           Taupe         47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rousserolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tacote         itis           Tanche         357           Taon         482           Taupe         47           Té         34, 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rousserolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tacote         164           Tanche         387           Taon         482           Taupe         47           Té         314, 315           Teigne         478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rousserolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tacote         itis           Tanche         357           Taon         482           Taupe         47           Té         34, 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rousserolle   165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tacote         164           Tanche         387           Taon         482           Taupe         47           Té         314, 315           Teigne         478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rousserolle   165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tacote         464           Tanche         357           Taon         482           Taupe         47           Té         343,315           Toigne         478           Ténébrion         398                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rousserolle   165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tacote         164           Tanche         357           Taon         482           Taupe         47           Té.         34, 315           Teigne         478           Ténebrion         398           Tesson         55                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rousserolle   165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tacte         164           Tanche         357           Taon         482           Taupe         47           Té.         314, 315           Teigne         478           Teisebrion         398           Tesson         35           Testacelle         506                                                                                                                                                                                                                            |
| Rousset   165   165   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164    | Tacote 164 Tanche 357 Tanon 482 Tanpe 47 Té 314, 315 Teigne 478 Tenebrion 398 Tesson 55 Testacelle 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rousserolle 185 Rousset 250 Rubiette 154  S. Safamandre 314 Salmone on Saumon 387 Sanderling 229 Sangiler 101 Sangaues 486 Sangaues 496 Saperde 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tacote 164 Tannhe 357 Taon 482 Taupe 471 Ti. 344, 317 Teigne 478 Tenebirion 398 Tesson 55 Testacelle 506 Tets-chère 201 Tès noire 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rousset   165   165   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164    | Tacote 164 Tanoche 357 Taon 482 Tanpe 47 Té 314, 315 Teigne 478 Ténebrion 398 Testacelle 506 Tétachère 201 Téta noire 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RousserOle   165   160   160   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164 | Tacote 164 Tannche 357 Taon 482 Taupe 471 Ti. 344, 317 Teigne 478 Tenebirion 398 Tessacelle 506 Testacelle 507 Testacelle 507 Testacelle 507 Testacelle 507 Testacelle 507 Testacelle 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rousset   165   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250    | Tacote         164           Tanneh         3.57           Taon         4.82           Taupe         4.7           7.6         3.44, 37           Tei, 3.44, 37         3.78           Teisplorion         3.98           Tesson         5.5           Testacelle         5.06           Técherre         301           Tés noire         15.4           Tésard         351           Tétras         217           Thalassidrome         273           Tia, tia         450               |
| RousserOle   165   160   160   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164 | Tacote         164           Tanohe         357           Taon         482           Taupe         47           Té         314, 37           Té         314, 37           Teigne         478           Tenebrion         398           Tesson         35           Testacelle         506           Tétes chévre         301           Tétard         351           Tétras         217           Thalasaidrome         273           Tia, ia         450           Tichodrome         210 |
| Rousset   165   360   Rubiette   154   360   Rubiette   154   58   314   Salmone on Saumon   367   Sandgring   101   Sausonet   436   Sangsues   496   Saperde   410   Sarveille   324, 254   Sarcophage   484   Saugeri   189   Saute-filissions   158   161   162   162   162   163   164   162   163   163   164   162   163   164   162   163   164   162   163   164   163   163   164   163   164   163   164   163   164   163   164   163   164   163   164   163   164   163   164   163   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164   164    | Tacote   164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| TABLE DES         | MATIÈRES. 570          |
|-------------------|------------------------|
| Pages.            | Pages.                 |
| Torcol 208        | Ver de terre 496       |
| Torin ou Tarin    | Ver luisant            |
| Tortue 291        | Verdariot 293          |
| Tourne-motte      | Verdier 188            |
| Tourne-Pierre 236 | Verdière 181, 182, 183 |
| Tourne-tête 208   | Vernhe                 |
| Tourterelle 215   | Verquête 150           |
| Trac, trac        | Verre 362              |
| Traine-Buissons   | Vertigo 531            |
| Tran, tran        | Vespertilion 42        |
| Traquet           | Vigneron               |
| Trichode          | Vine                   |
| Triton            | Vingeon 281            |
| Troglodyte 169    | Vipère 303             |
| Tropidonote       | Vitrine 507            |
| Truite            | Voiron                 |
|                   | Vrillette              |
| V.                |                        |
| Vairon            | X.                     |
| Valvėe 545        |                        |
| Vanesse 459       | Xylocope 451           |
| Vanneau           |                        |
| Vare              | <b>Z</b> .             |
| Vautour           |                        |
| Ventre rouge      | Zamenis 300            |
| V                 |                        |

FIN DE LA TABLE.





- Trogic



